

LES SIÈCLES
CHRÉTIENS,
OU
HISTOIRE
DU CHRISTIANISME.

TOME SECOND.

STATE OF STA

LES SIÈCLES
CHRÉTISNS
OU
FISHORIANISME

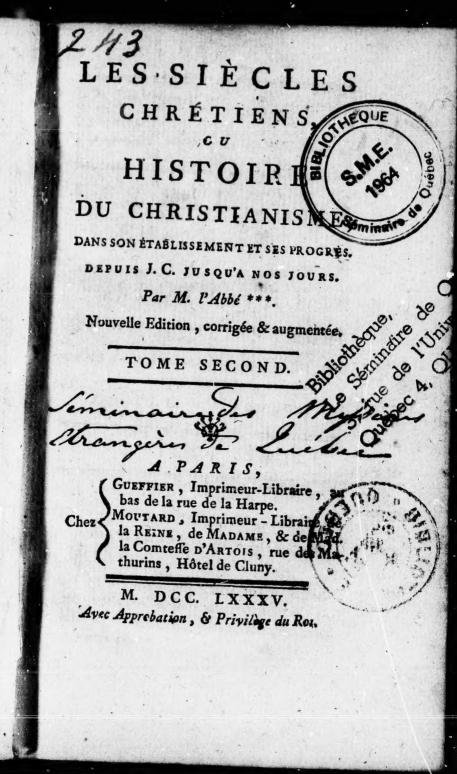





# LES SIÈCLES CHRÉTIENS, OU HISTOIRE

### DU CHRISTIANISME,

DANS SON ÉTABLISSEMENT ET SES PROGRÈS

Depuis J. C. jusqu'à nos jours.

## CINQUIÈME SIÈCLE.

#### ARTICLE PREMIER.

État politique de l'Empire & des Nations V. barbares pendant le cours du cinquième S1 è c1 E. siècle.

Nous avons déjà crayonné le caractère personnel & le gouvernement d'Arcade & d'Honoré, qui commencèrent Tome II. V. tiés de l'Empire dans les dernières Siècis années du siècle précédent. Le premier de ces Princes mourut en 408, à l'âge de 31 ans, dont il en avoit règné 14 depuis la mort de Théodose. Le second prolongea sa carrière jusqu'en 423, étant mort âgé de 39 ans, après en

avoir règné 28.

Arcadius eut pour successeur dans l'Empire d'Orient, son fils Théodose II, connu sous le nom de Théodose le Jeune. Il l'avoit eu de l'Impératrice Eudoxie, Française d'origine, & fille du Comte Banton, célèbre Général des armées Romaines, sous Théodose le Grand. Ce jeune Prince fut comme fon père, indolent, voluptueux, inappliqué; mais il eut le bonheur de trouver dans Anthème, Préfet d'Orient, un Ministre sage, intelligent dans les affaires, infatigable, attentif à tout, dont la prudence & la fidélité mirent l'Etat à couvert de toute insulte du côté des barbares, & de toute agitation de la part des ambitieux. Cet excellent Ministre fut bien secondé par la Princesse Pulchérie, sœur de Théodose, qui dans un âge tendre, réunissoit la prudence des

d

8

T

le

de

be

lu

s'é

au

rev

Di

]

Pla

mi

deux moises dernières
Le premier
408, à l'âge
pit règné 14
Le second
qu'en 423,
après en

cesseur dans s Théodose Théodose le ératrice Eu-& fille du Général des Théodose le comme fon x, inapplir de trouver Drient, un ans les affaitout, dont nirent l'Etat du côté des on de la part nt Ministre ncesse Pulqui dans un rudence des

politiques les plus consommés, aux vertus chrétiennes qui l'ont fait compter parmi les Saints. Elle connoissoit le Siècie. caractère négligent, l'incapacité & les autres défauts de son frère; elle n'entreprit pas de les corriger. Il étoit trop plongé dans la mollesse & les voluptés, pour espérer d'y réussir; mais elle prévint ou répara les fautes que sa nonchalance & sa foiblesse lui faisoient commettre, en se mertant à la tête du Gouvernement, sous le titre d'Auguste, qu'il lui avoit donné. Avec ce double appui d'un Ministre laborieux & zélé, d'une sœur habile & vertueuse, Théodose eut des succès contre les barbares, qui n'osèrent franchir les barrières placées pour arrêter leur invalion; contre les Perses qui furent repoussés & qui demandèrent la paix; & contre les rébelles qui, à la mort d'Honorius, voulurent s'emparer de l'Occident. Si sa vie s'écoula sans gloire pour lui, son règne au moins ne fut point marqué par les revers & les pertes qui affligèrent l'Empire sous ses successeurs.

L'Occident gouverné par l'Impératrice Placidie, sœur d'Honorius, pendant la minorité de son fils Valentinien III,

étoit en proie aux jalousies des Grands & aux ravages des barbares. Deux hom-Siècle, mes nés avec tous les talens propres à défendre leur patrie & à l'illustrer, la plongèrent dans les plus affreux malheurs. Aëtius, qui étoit le boulevard de l'Empire dans les Gaules, contre les efforts des Francs & des Bourguignons, voulut perdre le Comte Boniface, qui commandoit en Afrique avec autant de bonheur que de gloire. Il employa auprès de Placidie la perfidie & l'imposture, armes des lâches, indignes d'un Général à qui on ne peut refuser le titre de grand homme. Deux rivaux si puissans ne pouvoient s'armer l'un contre l'autre, sans entraîner les Officiers & les troupes dans leur querelle, Heureux encore s'ils n'eussent pas cherché à se procurer d'autres défenseurs! Mais Boniface de son côté appella les Vandales, qu'on ne put ensuite chasser de l'Afrique; Aëtius du sien se fortifia du secours des Goths, & laissa, pour mieux assurer sa vengeance, les Francs & les Bourguignons pénétrer dans les Gaules, les Alains attaquer l'Armorique, & les Pictes s'établir dans la Grande-Bretagne; candis que les Huns, conduits par Attila,

n

9

n

m

Se

ri

éte

lei

Vic

va

les

les

Ge

l'It

pal

mo

des Grands & Deux homlens propres à l'illustrer, la affreux malboulevard de , contre les ourguignons, oniface, qui vec autant de employa au-& l'imposndignes d'un efuser le titre vaux si puisl'un contre Officiers & le, Heureux cherché à se s! Mais Boes Vandales, r de l'Afria du secours nieux assurer es Bourgui-

Saules, les

ie, & les

e-Bretagne;

par Attila,

ravageoient l'Orient de l'E tope, & se = frayoient une route vers l'Italie. Ainsi les Provinces Romaines étoient livrées SIECLE. aux Nations barbares, par ceux-là même à qui des Souverains sans mérite & sans talens, confioient les forces de l'Etat. Les maux de l'Occident parvinrent à un tel point, que les peuples se réfugioient par troupes dans les Provinces qui formoient l'Empire d'Orient, & qu'il fallut faire des Loix pour arrêter ces transmigrations, funestes au Prince qu'on abandonnoit, & onéreuses à celui chez qui on alloit chercher un asyle. Les calamités ne firent qu'augmenter fous les Princes qui vinrent après Valentinien III, morten 455. Maxime, Avitus, Majorin, Sévère, Anthémius, Olybrius, Glycérius, Julius-Népos, semblèrent n'avoir été revêtus de la pourpre que pour mettre leur impéririe, leurs foiblesses & leurs vices dans un plus grand jour. Les ravages, les dévastations, les meurtres, les incendies, tous les crimes & tous les malheurs à la fois, désolèrent la Germanie, les Gaules, l'Espagne, l'Italie & l'Afrique, jusqu'au règne passager de Romulus-Augustus, qui ne monta sur le Trône des Césars, que A iij

v. pour montrer à l'univers, combien il étoit indigne de porter le nom du fonsiècle dateur de Rome, & du créateur de la puissance impériale. Il sut dépossédé par Odoacre, Roi des Erules, qui prit le titre de Roi d'Italie en 476, & qui lui assigna de quoi vivre dans l'abondance, en simple particulier, fortune plus convenable à son peu de talens, que le rang

suprême d'où il étoit tombé.

Rome avoit été prise & saccagée par Alaric, reprise & livrée de nouveau au pillage par Genféric; enfin reprise encore & ravagée par Odoacre; & cette Ville q i avoit englouti l'or de toutes les Narions, se vit réduite à la misère la plus extrême. Ainsi le sang des Martyrs dont elle s'étoit enivrée, fut vengé. La colère de Dieu étoit si marquée dans ces événemens funestes, qu'on ne pouvoit la méconnoître; mais de peur qu'on ne s'y méprît, il arma les élémens, & multiplia les séaux, qu'on ne pouvoit attribuer à la malice des hommes, ni au cours ordinaire de la nature. Il y eut des inondations qui ravagèrent les campagnes, des tremblemens de terre qui renversérent les Villes, & des incendies spontanées qui consumèrent ce que les se-

t

FL

de

do

la

tri

combien il om du fonéateur de la possédé par qui prit le & qui lui bondance, e plus con-

que le rang

accagée par nouveau au rise encore cette Ville tes les Naère la plus artyrs dont La colère s ces évépouvoit la i'on ne s'y & multitattribuer au cours des inonnpagnes, renversèies sponue les fe-

cousses avoient épargné; des sécheresses, des famines & des mortalités, qui mirent le comble aux autres maux, dont tout Siècie.

l'Occident étoit la proie.

Alors cette partie de l'univers changea de face. Il s'éleva de nouvelles Puifsances en Europe, dont les dissérentes portions envahies, démembrées, obéirent à de nouveaux Maîtres. L'Espagne fur conquise par les Goths; les Anglo-Saxons s'établirent dans la Grande-Bretagne, appellée de leur nom Angleterre; les Allemands s'emparèrent de la Germanie & s'unirent avec ses anciens habitans; les François formèrent un établissement durable dans les Gaules, qu'ils avoient subjuguées; les Hérules, les Ostrogoths & les Lombards dominèrent successivement en Italie, & donnérent naissance aux petits Etats qui la partagèrent dans la suite. Tous ces Conquérans fortis du Nord comme des essains innombrables, étoient séroces, ignorans, sans lettres; méprisoient les Sciences, & ne connoissoient d'autre art que celui de fabriquer des armes. Ils détruisirent tous les monumens de la magnificence Romaine, les Théâtres, les Arcs-cle-triomphe, les Tombeaux, tous

V. Peinture, de Sculpture qui n'ont point Siècle, de prix aux yeux de l'ignorance & de la barbarie.

Sì nous jettons de nouveaux les yeux sur l'Orient, nous n'y verrons pas des spectacles si affligeans, mais nous ne retrouverons pas non plus la dignité, la grandeur, se courage, & la prudence des Constantin & des Théodose, dans les Souverains qui montèrent sur le Trône impérial après Marcien : c'est le seul d'entr'eux qui se soit montré digne de son rang. Pulchérie le choisit entre tous les Grands de l'Empire pour lui offrir la pourpre & sa main. Cette Princesse, si versée dans l'art du Gouvernement, n'en connoissoit pas de plus capable de foutenir le poids de l'Etar, & de repousser les Nations belliqueuses, qui faisoient efsort de toute part pour l'ébranler. Malheureusement son règne ne fut que de six ans. Léon I, qui lui succéda, n'étoit pas absolument sans bonnes qualités. Il fut sans reproches du côté des mœurs; il arrêta les progrès des barbares & remporta sur eux quelques victoires par ses Généraux; mais son ignorance, son avarice & ses

n'o av pè

à

dé qu fe vic

qu usi cui per cer

la i dai la pre

om

l'Eg con rég ten

ans

qui l'Et n'ont point ance & de ux les yeux ns pas des s nous ne dignité, prudence ose, dans it fur le en : c'est t montré le choisit pire pour in. Cette du Goupas de poids de ions belde toute usement Léon I, olument

repro-

rêta les

rta fur

néraux;

e & ses

ecture, de

emportemens ne le rendoient pas propre à soulager les infortunes de ses sujets. V. Léon II, son petit-fils, qu'il adopta, Siècle. n'étoit qu'un enfant, & mourut sans avoir pu faire ni bien ni mal. Zénon, père & tuteur de celui-ci, se plaça lui-même sur le Trône dont il avoit déjà toute la puissance. Il n'en fit usage que pour le malheur des peuples, & se rendit odieux à tout le monde par ses vices. Basilisque, encore plus indigne que lui du pouvoir suprême qu'il avoit usurpé, ne s'en servit que pour persécuter les défenseurs de la foi, piller les peuples déjà épuisés, & faire périr tous ceux dont le mérite lui donnoit quelque ombrage. Enfin, Anastase I, qui ferma la marche des Maîtres de l'Orient pendant ce siècle, & qui ne mourut que la 18°. année du fuivant, ne s'occupa, presque, pendant un règne de vingt-sept ans, que des querelles de Religion dont l'Eglise étoit agitée. C'étoit le défaut commun de presque tous les Princes qui régnèrent à Constantinople, dans les tems que nous examinons, & dans ceux qui suivirent. Indissérens aux maux de l'Etat, ils donnoient toute leur attention aux affaires de l'Eglise. Plus jaloux de

Av

V. de remplir les devoirs d'Empereur, ils Siècle. s'occupoient à rédiger des formules, à dreffer des Loix en faveur des orthodoxes ou des hérétiques, tandis que les barbares faccageoient les frontières, & portoient la terreur jusqu'au centre des Provinces, qui se trouvoient exposées à leurs ravages.

#### ARTICLE II.

État du Polythéisme & des Sectes philosophiques : leur influence sur les Sciences & les Mœurs.

LE Polythéisme, attaqué tout à la sois par la raison & par l'autorité, saisoit de vains essorts pour se soutenir. Il avoit contre lui une Religion soutenue par les miracles, par les vertus éminentes d'un grand nombre de saints Evêques, par des Ecrivains savans & polis, le zèle des Souverains, & la multitude. Mais il conservoit encore beaucoup de partisans dans l'Empire & sur-tout à Rome, à Antioche, à Alexandrie, & dans pluseurs autres grandes Villes où règnoient

di &

I

n

f

C

to m fe di

m ra &c ga

go for pa

do

la

des orthodis que les ortières, & centre des exposées à

Sectes phice sur les

I.

t à la fois faisoit de Il avoit ue par les ntes d'un ues, par le zèle Mais il partisans ome, à ans plugnoient

le luxe, le goût des spectacles & des plaisirs. Il en avoit sur-tout parmi les V. Grands issus des anciennes familles Ro-Siècis, maines, parmi les Philosophes qui confacroient leurs talens à sa défense parmi le peuple qui attribuoit se parmi le peuple qui attribuoit se parmi le peuple qui attribuoit se sala le colère des Dieux.

L'état d'attaque & de défense où le trouvoient réciproquement les sectateurs ingire de l'idolâtrie à l'égard des Chrétiens & ceux-ci à l'égard des protecteurs du Polythéisime, obligeoit les esprits à tourner leur application du côté d'une métaphysique subtile & abstraite. On se servoit de part & d'autre des principes du Pythagorisme & du Platonisme; les Payens pour justifier le système de leur mythologie par des allégories & des moralités capables d'en couvrir le ridicule; & les Chrétiens pour combattre le Paganisme, en indiquant des rapports entre les idées philosophiques de Pythagore & de Platon, & les Mystères qui font la base du Christianisme dans sa partie spéculative. Avec un pareil but, la philosophie devoit nécessairement devenir toute théologique, & les fectes dogmatiques se changer en autant de

A vj

Sociétés religieuses : c'est ce qu'on vit dans les Ecoles célèbres de Rome, d'A-Seecle thènes, d'Alexandrie, de Constantinople. Tous ceux qui s'y étoient formés, & qui unissoient la philosophie avec le Polythěisme, n'étoient occupés qu'à ramasser de tous côtés dans les Auteurs Payens, dans les Poëtes sur-tout & dans leurs scholiastes, les matériaux du systême de Religion qu'ils vouloient opposer à celle des Chrétiens. Entiérement livrés à ces recherches, ils négligeoient les sciences exactes & les connoissances de l'ordre naturel. La Physique ne sut presque pas cultivée, quoiqu'il y eût à Constantinople un Professeur public chargé d'approfondir & d'étudier les fecrets de la nature. La Morale ne fut pas cultivée avec plus d'ardeur; & si elle n'avoit pas une liaison nécessaire avec les opinions qui composent tout système religieux, quel qu'il soit, on l'auroit entiérement abandonnée.

Il arriva de-là que l'érudition, l'étude des grands modèles en tout genre, l'eftime de l'Antiquité, & les Ouvrages consacrés à l'immortalité qu'elle a produits, tombèrent peu-à-peu dans l'oubli. On se sit un goût de sigures & d'allés

ve qu fié

fu pc pr tra

na qu plu my

Ph po goi vra

Ec

me sies de

cor

gories, qui détournoit du simple, du naturel, & par conséquent du vrai beau. On ne louoit que ce qui paroissoit nou-SIECLE. veau, recherché, dans les explications qu'on s'efforçoit de donner aux anciennes fictions; & ceux qui avoient plus de subtilité dans le raisonnement, plus de talens pour décomposer les fables poétiques, qui proposoient les interprétations les plus fines & les plus extraordinaires, passoient pour les meilleurs philosophes. Dès que les imaginations eurent pris cette tournure, & que les hommes de Lettres n'eurent plus d'autre objet que de trouver des mystères & des sens cachés dans les Ecrivains mythologiques & dans les Philosophes, l'activité de l'esprit ne se porta plus que vers cet unique but. Le goût de la belle Littérature & de la vraie Philosophie se perdit insensiblement. Il ne paroissoit plus que des poésies séches, de vaines déclamations & de froids panégyriques; point d'ouvrages de génie & de sentiment; il y avoit encore de l'esprit, mais il n'y avoit plus dans les arts qui dépendent de l'imagination & qui supposent l'étude des règles,

ni élévation, ni sublime, ni inventions

ie avec le és qu'à ra-Auteurs it & dans x du fyfoient optiérement ligeoient oissances e ne fut il y eût à public idier les le ne fur r; & fi aire avec fystême l'auroit

qu'on vit

ome, d'A-

onstantino-

t formés,

l'étude e, l'efuvrages a prol'oubli. d'allé

2

C

n

C

fe

Ć!

re

fc

pa

m

m

le

ać

lie

po

de

&

pr

& les

heureuses, ni marche suivie, ni graces

Ce ton si différent de celui des beaux siècles, se fait sur-tout remarquer dans les productions qui virent le jour vers la fin de celui-ci. La décadence du goût & l'affoiblissement du génie, déjà sensibles dans les ouvrages de Claudien & de Prudence au quatrième siècle, le sont encore plus dans les Ecrits de S. Prosper, de Sydoine-Apollinaire, & des autres qui parurent vers le déclin du cinquième, quoique ces Ecrivains ne fussent pas sans talens & fans culture. C'est une tache imprimée aux ouvrages mêmes des Pères, sans en excepter S. Jérôme, S. Pierre Chryfologue, Ruffin, Théodoret, Salvien, ni même S. Léon & S. Augustin, quoique le premier soit l'orateur le plus élégant, & le second le génie le plus profond, qui aient paru en Occident, dans les tems dont nous parlons. Otez S. Jean Chrysostôme parmi les Grecs, & Sulpice Sévère parmi les Latins, on ne trouve personne qui ait su penser avec noblesse, disposer avec ordre, écrire avec agrément. C'est donc avec raison que par rapport à la Philosophie, aux Lettres & aux Arts, on a regardé le

y ni graces

des beaux rquer dans our vers la du goût & à sensibles & de Pruont encore osper, de uitres qui iquième, t pas fans ine tache des Pères. S. Pierre ret, Salugustin, r le plus le plus ccident, Otez S. ecs, & , on ne ler avec , écrire raifon

e, aux

urdé le

cinquième siècle comme le passage des tems de lumières, de goût & de vérité, V. aux tems de ténèbres, de barbarie & de Siècle.

dépravation.

Les mœurs chez les Nations, comme chez les particuliers, suivent ordinairement la marche des esprits, si l'on peut ainsi parler, & reçoivent l'empreinte du caractère dominant. C'est encore ce qu'on a lieu d'observer dans le période où nous sommes arrivés. Les ames étoient sans énergie, les courages avoient perdu leur ressort, & ces Romains, si fameux autrefois par l'élévation des fentimens, la patience dans les revers, la magnanimité, ne connoissoient plus ni l'héroïsme, ni l'amour de la patrie, qui sont le germe des grandes entreprises & des actions généreuses. La flatterie tenoit lieu de tout mérite auprès des Souverains, plongés dans la mollesse, & gouvernés par des eunuques. Il sussissit d'encenser les passions des Maîtres & des favoris, pour s'élever aux honneurs & acquérir des richesses. A quoi servent les vertus & les talens, quand l'adulation, les éloges prodigués à des hommes méprisables, & les complaisances basses ou criminelles, frayent la route de la fortune? Le

le

ra

P

L

qı

qu

& lu

La

de vo re

m

8

M

en

ma

rou n'é

and

pri.

en l

apo au

tou

con du

V. ramper, & qu'il craint de s'avilir. Nous s'ècle, avons vu que la plupart des Princes qui règnèrent dans ce siècle, ne surent pas dignes de le trouver, ou ne surent pas le mettre à sa place.

Voyons présentement quels furent les destins du Christianisme, au milieu de ces influences, si contraires au progrès de la raison & aux essorts de la vertu.

#### ARTICLE III.

Etat du Christianisme dans les deux Empires, & chez les Barbares.

L'A foi catholique se soutenoit avec éclat dans l'Orient, malgré les attaques violentes & réitérées de l'erreur, qui se produisoit sous des formes nouvelles, & employoit contre elle des armes redoutables, comme nous le verrons dans l'article suivant. Quoique les malheurs de l'Etat influassent nécessairement sur les destins de l'Eglise, elle conservoit toujours la même autorité, la même vigueur. La sainteté brilloit dans ses chess & dans ses membres. On voyoit sous la pourpre

ne fair pas vilir. Nous Princes qui furent pas furent pas

furent les milieu de u progrès vertu.

les deux

s attaques
r, qui fe
ouvelles,
rmes reons dans
lheurs de
t fur les
voit touvigueur.
s & dans
pourpre

les plus éminentes vertus, unies aux plus = rares talens, dans la personne de Sainte Pulchérie, sœur de Théodose le Jeune. Siècini Les déferts se peuploient de pénitens qui levoient les mains au Ciel, tandis que les Pasteurs combattoient l'hérésie, & poursuivoient le vice, par des écrits lumineux & des instructions pathétiques. La pureté du dogme étoit maintenue par des jugemens solemnels, qui proscrivoient les nouvelles doctrines, & le relâchement étoit réprimé par des réglemens de discipline qui prévenoient ou retranchoient les abus. L'esprit de force & de magnanimité qui avoit fait les Martyrs, n'étoit pas anéanti. On vit encore une foule de généreux athlètes, marcher à la gloire du Ciel par des routes de sang, & la force de sa grace n'éclata pas moins en eux, que dans les anciens héros du Christianisme, qui méprisèrent les tourmens & la mort.

La Religion chrétienne déjà établie en Perse, par le zèle de plusieurs hommes apostoliques, y sit de nouveaux progrès au commencement de ce siècle. Pendant tout le quatrième elle y avoit été dans un combat perpétuel. Les Souverains animés du même esprit, qui avoit fait allumer

le

u

N

la

C

20

cl

de

le

te

fo

m

n'

les

tre

ni

80

le

pc

à

gr

tant de bûchers autrefois dans l'étendue de l'Empire, pour la destruction des Siècle. Chrétiens, avoient excité contre eux une des plus violentes perfécutions, dont il soit parlé dans l'Histoire. Elle ne le céda point en fureur & en inventions cruelles, à celles dont les Néron & les Dioclétien avoient été les auteurs. Au cinquième siècle, le calme avoir reparu. Aux Sapors & aux Vararanes avoit succédé un Prince plein de douceur & d'humanité, aimé de ses sujets, & si favorable aux Chrétiens, qu'il leur avoit permis de bâtir des Eglises, & de faire publiquement l'exercice de leur Religion. Mais cette paix fut bientôt troublée par le plus furieux orage, qui se fût encore élevé dans ce Royaume, contre les adorateurs du vrai Dieu. Les Mages irrités de voir leur culte, & par conféquent leur crédit à la Cour & leur empire sur le peuple, diminuer de jour en jour, par la multiplication des Chrétiens, employèrent tous les moyens imaginables pour changer les dispositions du Prince à leur égard. Ils y réussirent à force de ruses & d'impostures. Le zèle imprudent d'un Evèque donna lieu à cette funelle revolution, en abattant un Temple où

ns l'étendue ruction des ntre eux une ons, dont il e ne le céda tions cruel-& les Diors. Au cinoir reparu. avoit sucdouceur & jets, & si leur avoit & de faire Religion. oublée par fût encore e les adoges irrités onféquent mpire fur en jour, ens, emaginables u Prince force de prudene funelte mple où

les Perses adoroient le feu, qui étoit leur == unique divinité. Le Roi, excité par les Mages, regarda cette entreprise contre Sitcin. la Religion du pays, comme un attentat contre lui-même & un outrage personnel. L'ordre fut donné de renverser les Eglises & de punir les Chrétiens par les châtimens les plus févères. Les Mages n'attendoient que ce moment, pour donner un libre cours à leur vengeance. Leur rage ne connut point de bornes, & les supplices ordinaires ne pouvant contenter la joie qu'ils goûtoient à voir souffrir leurs victimes, on inventa des moyens de tourmenter les hommes, qui n'étoient pas venus à l'esprit des tyrans les plus cruels. Dieu qui vouloit montrer au monde que l'esprit du Christianisme est le même dans tous les tems, & que sa grace peut toujours, quand il le veut, produire les mêmes effets, proportionnoit le courage des Martyrs à la fureur implacable des persécuteurs, & à l'atrocité des supplices qu'on leur faisoit subir. Le nombre de ceux qui périrent pendant cette persécution est si grand, qu'on n'a pu le savoir an juste; les Ecrivains du tems le portent à plufieurs milliers.

L'Eglife, si séconde en Martyrs vers les extrémités de l'Orient, ne l'étoit pas SIECLE, moins dans la plupart des Provinces de l'Empire en Occident. Les barbares qui s'y répandoient sans cesse, comme des torrens impétueux, étoient presque tous payens, & ceux qui avoient embrassé le Christianisme, instruits par des Ariens, n'étoient pas moins ennemis de la foi. Les uns & les autres firent un horrible massacre des Chrétiens & des Catholiques, dans leurs courses meurtrières. Ils mettoient le feu aux Eglises où les fidèles étoient assemblés pour la prière & le facrifice; ils entroient à main armée dans les maisons où les vierges chrétiennes vivoient en commun. Ils profanoient les lieux consacrés à la piété, & versoient impitoyablement le sang de tous ceux qu'ils connoissoient pour ado-

d

d

ty

n

ei

ge

excitent encore la douleur & la pitié.

Les Vandales ne causèrent pas de moindres maux à l'Eglise, & ne sirent pas couler moins de sang en Afrique.
Ils joignoient la sureur qu'inspire l'hé-

rateurs de J. C., ou défenseurs de la consubstantialité. S. Jérôme & Salvien, témoins en partie de ces affreux spectacles, en ont tracé des tableaux qui

lartyrs vers e l'étoit pas rovinces de arbares qui omme des resque tous embrassé le es Ariens, de la foi. n horrible s Catholitrières. Ils i les fidèprière & ain armée ges chrélls profapiété, & sang de our adors de la Salvien, ux specaux qui pitié. pas de e firent frique.

e l'hé-

résie, à la cruauté naturelle de tous les peuples barbares. Depuis qu'ils s'étoient rendus maîtres de cette belle portion Siècle. de l'Empire, les Eglises privées d'Evêques avoient eu défense d'en élire, & le Clergé catholique ne pouvoit faire aucune fonction sacrée, sans s'exposer aux traitemens les plus inhumains. Il suffisoit d'être orthodoxe pour devenir l'objet des vexations, des outrages, des violences & des atrocités par lesquelles ces hommes féroces faisoient gloire de signaler leur zèle destructeur. Les Payens des premiers siècles ne s'étoient pas portés à des excès de barbarie si cruels, & les tyrans les plus altérés du fang chrétien n'avoient pas montré des entrailles plus endurcies, quand ils faisoient livrer les fidèles à la fureur des bêtes dans les amphirhéatres, ou qu'ils les condamnoient à tant de supplices recherchés. Il y eut jusqu'à cinq mille de ces généreux Confesseurs de la foi, Evêques, Prêtres, Diacres, Clercs inférieurs, & autres Catholiques de tout sexe & de tout âge, entassés à la fois dans une prison étroite, où ils périrent la plupart de l'infection & des vers engendrés par les excrémens : genre de supplice plus horrible & plus

révoltant que le fer & le feu. Les Evêques & les Prêtres Ariens, plus irrités Siècle, & plus impitoyables, à mesure qu'ils rencontroient plus de résistance & de courage, alloient de toutes parts à la poursuite des Catholiques, & animoient les exécuteurs des ordres qu'ils avoient follicités, à se montrer in ccessibles comme eux à la compassion & à l'humanité. C'étoit en tourmentant ceux qui n'avoient pas la même foi qu'eux, ou en les exterminant, que ces surieux, non moins indignes du titre de Pasteurs que du nom d'hommes, travailloient à faire prévaloir leurs opinions.

Dans le cours de cette persécution dont Hunneric, Roi des Vandales, sut auteur, Dieu signala sa puissance par un miracle tel qu'on n'en avoit point encore vu de pareil. Il arriva en 484 à Typase, Ville de Mauritanie. Les habitans qui étoient presque tous Catholiques, s'embarquèrent en grand nombre pour se résugier en Espagne, & se souftraire à la cruauté du Prince Arien. Hunneric l'apprit, & devenu surieux de voir que tant de victimes s'étoient dérobées à ses coups, il sit couper la main droite & la langue à tous ceux qui

la tyr Co con pas

n'a

l'in pol Il c Di

en ava des me

l'Er Con bor

leur Il n

un
peri
& c
gna
racl

verr

plus irrités plus irrités efure qu'ils ance & de parts à la animoient ils avoient recessibles à l'humaceux, ou en ieux, non afteurs que ent à faire

erfécution dales, fut sance par oit point en 484 à Les habi-Catholidinombre de fouf-extrement de fouf-extrement de main eux qui

n'avoient pu s'échapper. Mais quelle fut 💳 la joie des fidèles & la confusion des tyrans, lorsqu'on entendit ces illustres Sitcle. Confesseurs faire usage de la parole comme auparavant! Ce prodige ne fut pas un de ces événemens passagers que l'incrédulité peut affoiblir par mille suppositions & mille conjectures arbitraires. Il dura autant que la vie de ceux en qui Dieu l'avoit opéré, parmi lesquels il y en eut qui parvinrent à un âge fort avancé. Des Historiens contemporains, des témoins oculaires l'ont attesté, comme un fait de notoriété publique; & l'Empereur Justinien rapporte dans une Constitution insérée au Code publié d'abord en 529, & ensuite en 534, Tit. 17, L. 1. qu'il avoit vu plusieurs de ces hommes respectables, qui racontoient eux-mêmes leurs tourmens, quoiqu'on leur eût coupé la langue jusqu'à la racine. Il n'y auroit rien dans l'Histoire dont on ne put douter, si l'on pouvoit contester un fait de cette nature, que tant de personnes ont eu la facilité de vérifier, & qui se trouve appuyé sur des témoignages si authentiques. Quand ce miracle seroit le seul que la critique se verroit forcée d'admettre, il suffiroit

pour démontrer invinciblement la divinité de la Religion chrétienne.

Tandis que la férocité des barbares, & le zèle meurtrier des Ariens, renouvelloient en Occident les scènes sanglantes dont tout l'Empire avoit été témoin pendant les trois premiers siècles, l'Eglise d'Orient étoit remplie de troubles plus affligeans encore. Le ressentiment d'une femme puissante & vindicative, & la haine d'un Ministre absolu qui fe croyoit offensé, poursuivoient le plus grand homme qui fût encore monté sur le Siége de Constantinople, devenu Patriarchal depuis le second Concile œcuménique. S. Jean Chrysostôme, le plus brillant génie de son tems, & l'orateur le plus éloquent qui ait jamais paru dans l'Eglise, étoit en butte à tous les traits dont le dépit & l'envie puissent armer le pouvoir souverain. C'étoit le prix de son zèle à tonner contre les vices des Grands & du Clergé, à réformer les abus, à ramener l'observation des saintes règles, & à réparer les brêches faites à la discipline ecclésiastique, dans les tems malheureux, où l'erreur protégée, avoit laissé croître les ronces & ses épines dans le champ du Seigneur. La persécution

le fe la la un au ma rie Le COI mo

CU

800 eux tem foul

fav

noi

ver

teur & d plus fuiv: que Heu

l'Oc gran nent la diviie. . . es barbares, riens, rescènes sanvoit été téiers fiècles, lie de trou-Le ressentie & vindiistre absolu uivoient le core monté e, devenu d Concile ostôme, le s, & l'oramais paru à tous les e puissent C'étoit le e les vices former les les saintes es faites à s les tems ée, avoit es épines La persé-

cution

cution la plus opiniâtre, les traitemens les plus durs, & deux exils, dont le fecond fut terminé par la mort, furent la récompense de la fainte liberté avec Si è ci z. laquelle ce généreux Evêque avoit exercé un ministère, qui ne doit jamais plier au gré de la politique & des intérêts humains. Tout l'épiscopat de l'Eglise d'Orient avoit pris parti dans cette querelle. Les uns, esclaves de la Cour & déclarés contre le saint Evêque, partageoient l'animosité de l'Impératrice Eudoxie & du favori Eutrope, c'étoit le plus grand nombre; les autres, foibles amis de la vertu, se contentoient de gémir en secret & de blâmer tout bas l'injustice. A peine en comptoit-on quarante, & peu d'entre eux eurent le courage de prendre ouvertement la défense d'un Collègue, qui souffroit pour la cause commune des Pasteurs.

Les hérésies de Nestorius, d'Eutychès & de Pélage, que nous considérerons plus spécialement dans les deux articles suivans, furent de nouvelles épreuves que l'Eglise eut à soutenir dans e siècle. Heureusement le Pélagianisme né dans l'Occident, où il ne trouva qu'un trop grand nombre de sectateurs, ne causa Tome II.

point de troubles dans l'ordre civil: mais il n'en fut pas de même des sectes qui BIRCLE. se formèrent sous les deux autres hérésiarques que nous venons de nommer. Elles agiterent tout l'Orient, par le rang & le crédit de ceux qui en furent les auteurs, par la qualité & même les vertus de ceux qui les embrassèrent ou qui s'en firent les protecteurs; & plus encore, par l'influence de l'autorité suprême, qui entra plus qu'elle ne devoit dans ces questions subtiles, qu'il falloit abandonner aux Théologiens pour les éclaircir, & au jugement de l'Église pour les terminer. Le zèle de la foi étoit devenu une qualité nécessaire à tous ceux qui avoient quelque vue d'intérêt personnel à suivre; & soit qu'on désignat par ce mot l'amour sincère de la vérité ou l'opiniâtre attachement à l'erreur, cette vertu dispensoit de toutes les autres. Les ambitieux pour s'élever aux honneurs, les hypocrites pour s'attirer la réputation de sainteté, les envieux du mérite d'autrui pour nuire à leurs rivaux, les intrigans pour se donner de l'importance, en un mot, tous les hommes conduits par la paisson ou par l'intérêt, se couvroient de ce voile, & prenoient parti dans ces disputes, se-

lav ll 1 èg F lan

Or

une de l Prin qu'à Che

les em verr ipai

l'err plus

trigu

rité

par l loit limit Fland

l'Eva Evêq çurer re civil: mais les sectes qui autres héréde nommer. , par le rang en furent les me les vertus t ou qui s'en s encore, par me, qui enns ces quefabandonner éclaircir, & r les termidevenu une qui avoient nel à fuivre; not l'amour âtre attacheispensoit de itieux pour hypocrites le sainteré, pour nuire is pour se un mot, r la passion de ce voile, sputes, se-

on que les Princes étoient déclarés en 🚤 aveur des Orthodoxes ou des Novateurs. Il naissoit de-là des maux infinis. Les Siècle. egles ecclésiastiques étoient violées par poids que le pouvoir fouverain mettoit dans les affaires de l'Eglise, qui exigent ne parfaite liberté. Les objets essentiels de l'Etat étoient négligés, tandis que le rince & son Conseil ne s'occupoient qu'à tenir des Conférences, avec les Chefs des différens partis, & à disserter des jours entiers sur le dogme; enfin les emmes, les eunuques du Palais, qui gouvernoient des Monarques livrés à la dislipation & aux plaisirs, tournoient l'autorité du côté de ceux qu'ils protégeoient; & c'étoit ordinairement les partisans de Perreur, parce qu'ils sont plus souples, plus infinuans, plus adroits à capter la faveur, plus féconds en ruses & en intrigues.

Cependant la Religion étoit consolée, par les nouvelles conquêtes qu'elle failoit dans l'Empire, & au-delà de ses limites. Les peuples du Hainaut & de la Flandre furent éclairés des lumières de l'Evangile par les travaux de S. Victrice, Evêque de Rouen; ceux de l'Ecosse recurent le baptême des mains de S. Pal-

lade; & les habitans de l'isse que nous appellons Irlande aujourd'hui, quittèrent SIÈCIB. le culte des idoles à la prédication de S. Patrice. Ces deux Apôtres avoient reçu leur mission du Pape S. Célestin. S. Germain d'Auxerre, S. Loup de Troyes, & S. Sévère de Trêves, envoyés fuccessivement en Angleterre pour y combattre l'erreur de Pélage, préchoient par-tout dans les Villes & les Bourgs qui se trouvoient sur leur passage, & convertissoient un grand nombre de payens. D'autres nations forties du nord de l'Europe & des contrées septentrionales de la Germanie, embrassèrent le Christianisme; mais la plupart ayant eu des Ariens pour Apôtres, professoient leurs erreurs, comme nous l'avons remarqué. Cependant, c'étoit déjà un grand avantage qu'elles se fussent avancées vers la vérité, en renonçant à l'idolâtrie. Dans la fuite, de faints Evêques & d'autres Ministres Catholiques travaillèrent avec succès à les éclairer sur le vrai dogme, & l'Eglise eut la joie de les voir, unis de croyance avec ses autres enfans, adorer comme eux la divinité du Verbe éternel, égal en tout à Dieu son père.

La conversion la plus éclatante fix

cel de La ral for l'in de fa l Mé elle Gau

ayar détr Gau épou guig de fa

de l

nism Religions, mon faire

en g bellie Gern aux n isle que nous ui, quittèrent lication de S. avoient reçu Célestin. S. ip de Troyes, royés fuccesy combattre ent par-tout qui se trounvertifloient s. D'autres l'Europe & de la Gerristianisme ; Ariens pour rs erreurs, ué. Cepend avantage ers la vérité, ins la fuite, s Ministres ec succès à & l'Eglise le croyance er comme el, égal en

atante fut

celle de Clovis, Roi des François, & = de la plus noble portion de ses sujets. La nation dont ce Prince étoit le Géné-Siècle. ral & le Chef, plutôt que le Souverain, fortoit de la Germanie, & donnoit de l'inquiétude aux Romains depuis près de deux siècles, par ses excursions & sa bravoure. Sous Pharamon, Clodion, Mérouée & Chilpéric, père de Clovis, elle avoit étendu ses conquêtes dans les Gaules, depuis le Rhin jusqu'à la Loire. Celui-ci ayant défait Siagrius, Général de l'Empire, près de Soissons, & lui ayant fait trancher la tête, acheva de détruire la puissance Romaine dans les Gaules, vers la fin de ce siècle. Il avoit épousé Clotilde, fille du Roi des Bourguignons, Princesse illustre par la pureté de sa foi & sa grande plété. Elle exhortoit souvent son époux à quitter le Paganisme où il étoit né, pour embrasser la Religion Chrétienne. Le Prince promettoit, & différoit toujours. Mais enfin le moment que Dieu avoit marqué pour le faire entrer dans l'Eglise, arriva. Il étoit en guerre avec les Allemands, peuple belliqueux, qui s'étoit établi dans la Germanie. Les deux armées en vinrent aux mains à Tolbiac auprès de Cologne. Biij

Re

de

de

pie

tri

fier

ba

bri

ÇO

CO

feu

ret

cel

un

att

on

Ch

Fra

Ch

fur

exe

ligi

la g

Au milieu du combat, Clovis vit ses troupes plier & la victoire sur le point SIÈCLE, de lui échapper : alors, ôtant son casque & levant les mains au Ciel, il s'adressa au Dieu que Clotilde adoroit, faisant vœu de l'adorer aussi & de se faire Chrétien, s'il venoit à son secours dans ce danger pressant. A peine eut-il parlé, que ses soldats reprirent courage, & la victoire tourna de son côté. Une protection du Dieu des Chrétiens si marquée, & si capable de faire impression sur une ame guerrière, acheva de le toucher, & il résolut de se disposer au baptême sans différer davantage. Saint Waast, depuis Evêque d'Arras, sur son premier Catéchiste. S. Remi, Evêque de Reims, continua de l'instruire, & quand il le jugea suffisamment préparé à recevoir le facrement qui ouvre l'entrée de l'Eglise, il le baptisa, la veille de Noël en 496, avec une partie de son armée. Cette cérémonie se fit avec tout l'appareil qui pouvoit en rehausser l'éclat. Les rues de la Ville étoient tapissées, une multitude de flambeaux parfumés éclairoient l'Eglise; & du baptistère, richement orné, s'exhaloient les odeurs des précieux aromates qu'on y brûloit. S.

ovis vit fes sur le point fon casque il s'adressa it, faisant faire Chrérs dans ce it-il parlé, rage, & la Une proens fi marimpression neva de le disposer au age. Saint as, fur son i, Evêque truire, & nt préparé vre l'entrée veille de tie de son t avec tout sser l'éclat. issées, une més éclaire, richeodeurs des

prûloit. S.

Remi conduisoit par la main au chant des Pseaumes, son Catéchumène, suivi v. de l'armée & du peuple. Cette marche siècis pieuse & militaire tout à la fois, étoit le triomphe de la Religion. Baisse la tête, fier Sicambre, dit Remi à Clovis en le baptisant, adore ce que tu as brûle, & brûle ce que tu as adoré. Le Prince François honora toute sa vie le saint Evêque comme son père. Clovis étoit alors le seul Prince Catholique qu'il y eût dans le Christianisme. C'étoit un présage heureux pour la Nation. Ainsi commença cette longue suite de Monarques à qui une foi toujours pure & un zèle toujours attentif à écarter l'erreur de leurs Etats, ont mérité le titre glorieux de Rois Très-Chrétiens & de fils aînés de l'Eglise. La France est le seul Empire du monde Chrétien, où jamais l'hérésie n'a monté sur le Trône ni dominé dans l'Etat; exemple unique dans l'Histoire de la Religion, & dont l'Eglise Gallicane partage la gloire avec ses Souverains.



B iv

SIÈCLE.

## ARTICLE IV.

Héréfies qui s'élevèrent dans l'Orient. Leur génération; leurs effets: moyens employés pour les détruire.

Rius avoit nié la divinité du Verbe, en assurant qu'il n'étoit pas éternel comme le Père, ni consubstantiel à ce Dieu unique & suprême dont le Christianisme avoit répandu la connoissance dans le monde. Macédonius & ses disciples, avoient appliqué au S. Esprit, les raisonnemens & les textes dont les Ariens se servoient, pour attaquer les divins attributs de l'Homme-Dieu. La doctrine d'Arius conduisoit naturellement à celle qui reconnoît en J. C. deux personnes, divine & humaine, distinguées l'une de l'autre, de manière qu'il ne possédoit proprement aucun des attributs de la Divinité, & qu'on ne pouvoit l'appeller Dieu, qu'en conséquence d'une union morale à laquelle il avoit mérité d'être élevé, par le bon usage qu'il avoit fait de son libre arbitre. Ce dernier principe est un des sondemens de l'hérésie de Nestorius. On la vit naître du sein de

for cip M

pa au la au

ble rie fyl ob

do. ble cor à. ] pri

nai on des

ria

dan avo fan mie V.
s l'Orient.
ts: moyens

du Verbe, ernel comà ce Dieu ristianisme e dans le disciples, , les raies Ariens les divins a doctrine nt à celle rsonnes, l'une de possédoit ts de la appeller e union té d'être voit fait principe résie de

sein de

l'Atianisme, dont elle n'étoit en quelque = forte qu'une branche nouvelle. Ce principe étoit emprunté de Théodore de Siècle. Mopsueste. Rempli des idées qui ont été poussées si loin dans ces derniers tems par les Sociniens, cet Evêque dont nous aurons lieu de parler plus au long dans la suite, soumettoit les dogmes de la foi aux lumières de la raison, & n'admettoit que les doctrines claires, intelligibles, & qui n'offrent à l'esprit humain rien qui soit au-dessus de sa portée. Un système qui faisoit disparoître toutes les obscurités, devoit être saisi par tous ceux dont l'incompréhensibilité des Mystères blessoit l'orgueil, & qui cherchoient à concilier la foi avec la raison. Appliqué à l'Incarnation, & combiné avec les principes d'Arius, il enfanta le Nestorianisme. Transporté aux difficultés de la Prédestination & de la Grace, il donna naissance aux erreurs de Pélage, comme on le verra dans l'article suivant.

Nestorius reprit la trace encore récente des idées que les Ariens avoient semées dans l'Eglise; & comme Apoilinaire avoit confondu les deux natures en resufant une ame humaine à J. C., pour mieux s'éloigner des disciples d'Arius.

Bw

mi

fû

l'a

ur

do

la

CU

de

fu

pr

av

ly:

to

fu

Il

qui le rabaissoient au rang des simples créatures, ce fut sous l'apparence d'un Siècle zèle ardent contre les Apollinaristes & les Ariens, que Nestorius cacha sa pernicieuse doctrine. Il s'élevoit fortement contre les Apollinaristes, parce qu'ils ne reconnoissoient en J. C. qu'une seule nature, qui est la divine, lui attribuant toutes les actions & toutes les affections, même celles qui n'avoient pu être produites ou reçues que par l'humanité, telles que la naissance, l'accroissement, le sommeil, la douleur, la mort. Il ne déclamoit pas avec moins de chaleur contre les Ariens, parce qu'ils dépouilloient le Verbe de sa divinité, pour n'en faire qu'une créature d'un ordre plus noble & plus distingué que les autres hommes. Il prétendoit s'écarter egalement de ces deux erreurs, en supposant deux personnes, deux êtres dissérens dans J.C., sans qu'on pût admettre entre eux aucune communication d'attributs & de propriétés. Ainsi dans la doctrine de Nestorius, on ne pouvoit pas dîre de J. C. que c'étoit un Dieu-Homme, ou un Homme - Dieu; que Dieu fût né, eût souffert & donné sa vie pour la rédemption des hommes,

es simples rence d'un naristes & ha fa perfortement rce qu'ils une seule lui attritoutes les voient pu par l'hul'accroisuleur, la moins de rce qu'ils divinité. ture d'un ingué que t s'écarter en suptres difféadmettre tion d'ati dans la pouvoit un Dieuieu; que donné fa

nommes,

ni par conséquent que la Vierge Marie fût Mère de Dieu, comme l'Eglise l'avoit toujours dit. Par-là, il détruisoit Siècis. l'union hypostatique, & la réduisoit à une union purement morale. Il n'y avoit donc plus de composé théandrique, & la sainte Vierge n'étoit plus que la Mère du Christ. Il prétendoit trouver du ridicule & même de l'impiété dans ces façons de parler confacrées par l'Ecriture & la tradition.... Un Dieu né dans le tems, un Dieu souffrant & humilié, un Dieu pauvre & obéissant, un Dieu mort sur la croix & mis dans le tombean. Il prétendoit que c'étoit imiter le langage des payens, & faire passer dans le Christianisme les absurdités qu'on reprochoit avec tant de raison aux aveugles partisans de l'idolâtrie. Telle est exactement l'analyse des principes de Nestorius, & du système qu'il s'étoit formé sur le mystère de l'Incarnation : analyse qui résulte de ses écrits & de ceux qu'on a publié contre lui.

Personne n'étoit plus propre que Nestorius, à faire valoir ces nouvelles idées sur la Religion, & à les mettre en crédit. Il avoit été élevé dans un Monastère voilin d'Antioche, & il avoit pris dans

B vj

la retraite le goût de la méditation, la gravité du maintien, l'extérieur austère SIECLE. & mortifié. Il s'étoit acquitté pendant quelque tems, & avec succès, des fonctions de Catéchiste. Il parloit avec noblesse & facilité. Ses talens & ses belles qualités l'avoient déjà fait connoître à la Cour, lorsque l'Eglise de Constantinople vint à perdre son Evêque, & Théodose le Jeune crut avoir trouvé en lui, l'homme le plus capable de remplir dignement le Siége de la Ville impériale. L'Empereur ignoroit qu'il joignoit à tout ce qu'on voyoit d'estimable en lui, une présomption qui lui faisoit regarder comme ennemi quiconque osoit le contredire; un attachement d'éducation & de choix aux principes de Théodore de Mopsueste dont il avoit été le disciple; une dissimulation profonde, & une opiniâtreté invincible à soutenir les opinions qu'il avoit une fois adoptées.

Son zele pour la foi de Nicée, ses discours éloquens, sa modestie, son respect pour la mémoire de S. Jean Chrysostôme, qu'il se proposoit pour modèle, & les instances qu'il ne cessoit de faire auprès de l'Empereur pour l'expussion des hérétiques, lui sirent bientôt la ré-

zél la qui esp foi rep

fel roi à i vei

en nat atti

hei ce fei qu' me

fior par ind vin fen

No

putation d'un grand Evêque & d'un = zélateur intrépide de la vérité. Estimé à V. la Cour, honoré par le peuple, il crut Siècis. qu'il pouvoit hasarder, pour sonder les esprits, quelques-unes des idées qui faisoient partie de sa doctrine, prêt à se replier, ou à se développer davantage, felon que cette première tentative auroit un succès plus ou moins favorable à ses vues. Il n'osa d'abord prêcher ouvertement les erreurs qu'il avoit réduites en système, ni enseigner qu'il y avoir tout ce en J. C. deux perfonnes, comme deux , une prénatures, incommunicables dans leurs er comme attributs, de même qu'elles sont distinctes dans leur essence : ç'auroit étéheurter de front les notions reçues. Mais lopfueste ce qui revenoir au même pour fon define diffifein, il attaqua le titre de Mère de Dieuoiniâtreté: qu'on donnoit à la fainte Vierge, comons qu'il me un langage populaire, une expression peu exacte, & même une saçon de cée, ses parler dangereuse, en ce qu'elle pouvoit fon refinduire les simples à croire que la Divinité avoit reçu l'être dans le fein d'une

femme.

Quelque précaution que l'artificieux Novateur eût prise pour déguiser ses intentions & glisser doucement son ve-

itation, la eur austère té pendant des fonct avec nofes belles noître à la **l**antinople Théodose ai, l'homignement L'Empe-

ntredire: de choix

n Chrymodèle. de faire xpullion t la ré-

nin, toutes les oreilles pieuses furent révoltées d'un langage si nouveau pour Sircia elles. Pourquoi refuser à la Vierge Marie la qualité de Mère de Dieu qu'on lui avoit toujours accordées, si J. C. son Fils étoit en effet Dieu & homme tout ensemble? On vouloit donc dépouiller le Fils de Marie de sa divinité, n'en faire qu'un pur homme, & détruire l'union personnelle de la nature divine avec la nature humaine, dans le Sauveur du monde. Ce fut-là le premier cri de la foi, contre la doctrine impie du Patriarche. On étoit en possession de la doctrine opposée, & l'on apperçut du premier coup-d'œil tout le danger de celle qu'il vouloit introduire. On murmura, on interrompit ses discours, l'indignation augmentoit à mesure qu'il s'efforçoit d'établir ses principes; enfin on se souleva ouvertement contre lui, & l'on cria de toute part à l'impiété.

Ce coup d'essai n'étoit pas flatteur pour l'amour-propre d'un hérésiarque, qui n'avoit risqué cette première attaque, en présence d'un peuple accourumé à l'applaudir', que dans l'espérance du plus heureux succès. Mais la conduite

qu'i ce c fuit cara de que Le de i ger ľau ne rép mu fage 80 que

> qui des l'Er me

> > aff

pou

qu'

les

s'éle

uses furent uveau pour erge Marie qu'on lui J. C. fon mme tout dépouiller nité, n'en détruire ure divine ns le Saue premier ine impie possession apperçut e danger ire. On fes difoit à meses prinertement te part à

flatteur éfiarque, ère attacoutumé ance du conduite qu'il tint à cette occasion sit sentir tout ce qu'on avoit lieu de craindre pour la suite, de son esprit opiniatre & de son SIÈCLE. caractère emporté, sur-tout, si la colère de Dieu permettoit qu'il fortît vainqueur du combat qu'il venoiv d'engager. Le cri de la foi qui s'élevoit avec tant de force contre la nouveauté, auroit dû toucher Nestorius, en lui faisant envisager tous les maux dont il alloit être l'auteur : mais la résistance qu'il éprouva ne servit qu'à l'aigrir. La prison, les outrages, les châtimens, furent la seule réponse qu'il employa, pour appaiser les murmures & justifier sa foi. C'étoit l'usage qu'il faisoit de son crédit à la Cour, & il ne voyoit pas que c'étoit avouer que la raison & la vérité n'étoient pas pour lui. Ces violences produisirent l'effet qu'on en devoit attendre. On s'irrita, les esprits s'échauffèrent, les plaintes s'élevèrent jusqu'au Trône, & le Clergé qui s'étoit séparé du Patriarche, présenta des requêtes véhémentes contre lui à l'Empereur.

Cependant les écrits de Nestorius commençoient à faire du bruit dans le monde; ses disciples qui étoient déjà en assez grand nombre pour former un

parti, les répandoient avec ce zèle remuant & audacieux, qui anime tou-SIÈCLE jours les sectes naissantes. Ils étoient connus dans l'Orient, on les lisoit dans les Monastères d'Egypte, & ils avoient pénétré jusqu'à Rome. Par-tout le scandale & le soulèvement fut le même. Le Pape S. Célestin, que Forius avoit tâché de séduire par des artisscieuses, assembla un Concile, où ses écrits furent examinés, & comparés avec l'enseignement de l'Eglise, consigné dans les ouvrages des Pères. Sa doctrine fur condamnée, & on lui accorda dix jours pour la condamner lui-même, s'il vouloit se mettre à couvert de l'anathême dont on le menaçoit. S. Cyrille d'Alexandrie fut chargé de l'exécution de ce décret : c'étoit l'adversaire le plus zélé de la nouvelle erreur. Dès qu'elle avoit commencé à se manisester, il s'étoit armé pour la combattre, & depuis il n'avoit cessé de la poursuivre. Aussi Nestorius & ses partisans n'épargnoient rien pour le décrier dans sa doctrine, dans ses mœurs & dans ses intentions: ce sont les procédés ordinaires des Novateurs, à l'égard de ceux qui s'opposent à leurs projets de séduction.

>> t( 33. C

ti

3) I

» li

7

P » d

o> 17 » C

» a

fect

veu rend

ne i tion dan

d'an y av tes:

que

ce zèle renime tou-Ils étoient lisoit dans ils avoient ut le scanmême. Le crius avoit tres artifie, où ses comparés , configné a doctrine corda dix rême, s'il de l'ana-S. Cyrille exécution re le plus s qu'elle ester, il , & deursuivre. s n'éparis sa doces intenaires des qui s'opduction

« Cyrille étoit un homme ombrageux, == " inconsidéré; il voyoit l'erreur par- V. » tout ; il suffisoit de ne pas penser Siècis. ». comme lui pour être qualifié d'héré-» tique; c'étoit par vanité qu'il cher-» choit à se faire une réputation, en » s'élevant contre un fantôme; on n'igno-» roit pas combien les talens & l'auto-» rité du Patriarche de Constantinople » lui donnoient de jalousie; son oncle, Théophile d'Alexandrie, n'avoit-il » pas été l'envieux & le perfécuteur » de S. Jean Chrysostôme? D'ailleurs » ne voyoit-on pas que Cyrille n'atta-» quoit la doctrine de Nestorius que par » attachement aux erreurs d'Apollinaire, » si justement proscrites? » Langage de sectaires, qui voudroient éviter la foudre prête à les frapper, mais qui n'en veulent pas prendre le vrai moyen, en renonçant à leur doctrine. S. Cyrille ne fut point intimidé par ces déclamations odieuses; il ne voyoit que le danger de la foi; & plus on montroit d'animosité contre lui, plus il sentit qu'il y avoit de réalité dans le péril qui causoit fes alarmes.

Les choses étoient dans cet état, lorsque l'Empereur, à la follicitation des Eglises, convoqua un Concile universel

dans la Ville d'Ephèse. La Lettre circu-Siècis. laire de l'Empereur est du 19 Novembre 430, & le Concile est indiqué au mois de Juin 431. Il n'y avoit plus que ce moyen de rétablir la paix & de faire triompher la vérité. Tous les Evêques d'Orient & d'Occident y furent appellés. Nestorius prévoyant que S. Cyrille, déjà honoré de la confiance du Pape S. Célestin, seroit l'ame de cette assemblée, & sachant d'ailleurs que personne n'étoit plus instruit du fonds de la dispute, & ne connoissoit mieux les vrais principes de sa doctrine, travailla de tout son pouvoir à le rendre suspect. Il vouloit même qu'il ne fût parlé dans le Concile, ni du dogme sur lequel il prétendoit que tout le monde étoit d'accord, ni des erreurs qu'on lui imputoit, & qu'il traitoit de question de mots, ni du titre de Mère de Dieu, la sainte Vierge étant généralement reconnue pour Mère du Christ, & cette qualité suffisant à sa gloire. Mais l'objet dont il prétendoit que le Concile devoit s'occuper férieusement, étoient les accusations faites contre Cyrille d'Alexandrie, dont le caractère brouillon, disoit-il, étoit la

réi pe: le: att

> pe po fo

Ev le cil de rie Pa

6 N en jet

po

éto On

ve

ile universel Lettre circu-Novembre 1 qué au mois plus que ce & de faire les Evêques ent appellés. Cyrille, déjà Pape S. Céassemblée, onne n'étoit dispute, & is principes e tout fon Il vouloit e Concile. endoit que d, ni des & qu'il ni du titre ierge étant Mère du isant à sa prétendoit er férieuons faites

dont le

, étoit la

cause de tous les troubles. Nestorius avoit = réussi à inspirer ces préventions à l'Empereur; & ce Prince convaincu que le Siècis. Patriarche d'Alexandrie avoit raison pour le fonds, ce qui paroissoit vraisemblable, attendu le grand nombre d'Evêques qui pensoient comme lui, étoit néanmoins porté à croire qu'il avoit tort dans la

forme & les procédés.

Dans cette disposition des esprits, les Evêques se rendoient à Ephèse, & déjà le jour indiqué pour l'ouverture du Concile étoit arrivé. Cependant les Prélats de ce qu'on appelloit le Diocèse d'Orient, à la tête desquels étoit Jean, Patriarche d'Antioche, ne venoient point. On soupconnoit leur retardement d'être occasionné par les intrigues de Nestorius, qui vouloit avoir le tems de les mettre dans ses intérêts, pour les employer ensuite à ce qu'il avoit projetté contre S. Cyrille. Les Evêques qui étoient à Ephèse, se plaignoient de ce qu'on perdoit des momens précieux. Jean d'Antioche & ses Evêques, disoiton, n'étoient pas plus nécessaires à l'ouverture du Concile, que les députés du Pape qui n'étoient pas non plus arrivés; lorsqu'ils viendroient les uns & les au-

n

11

d

r

le

t

8

P

d

C

V. auroit été fait jusques-là. D'ailleurs, Siècie. Nestorius intriguoit vivement; on savoit qu'il disposoit à son gré du Comte Candidien, Commissaire de la Cour, & on avoit tout à craindre de l'union de deux hommes si artisscieux & si puissans. Ces raisons déterminèrent S. Cyrille à faire l'ouverture du Concile le 22 Juin, dans la grande Eglise d'Ephèse consacrée à la Vierge Marie. S. Cyrille y présida, au nom du Pape S. Célestin, qui n'avoit pu s'y trans-

porter. On commença par citer canoniquement Nestorius à comparoître devant l'assemblée, pour y répondre sur sa doctrine. Il refusa de se rendre à cette fommation, sur la prétention qu'on ne devoit rien faire avant l'arrivée des Orientaux. Mais on n'eut aucun égard à ce foible subterfuge, dont on pénétroit bien le motif. La doctrine de Nestorius sut examinée dans ses propres écrits, & dans ceux que S. Cyrille avoir faits pour le réfuter. Il fut convaincu par cet examen, & par la déposition d'un grand nombre d'Evêques qui avoient été en liaison avec lui, d'avoir enseigné...

de de ce qui
D'ailleurs,
i; on favoit
du Comte
la Cour,
de l'union
leux & fi
ninèrent S.
u Concile
Eglife d'EMarie. S.
du Pape
s'y tranf-

e fur fa re à cette qu'on ne ivée des un égard on pénétrine de propres ille avoir onvaincu position avoient seigné... qu'il y a deux personnes en J. C., & par conséquent deux Fils, l'un qui est Dieu, engendré de Dieu, l'autre qui Sitcis, n'est qu'homme, né de Marie; laquelle n'est & ne peut être appellée Mère de Dieu, mais seulement Mère du Christ. Ces impiétés révoltèrent tous les membres du Concile; qui s'écrièrent unanimement : Anathème à Nestorius ; anathême à l'impie; que celui qui n'anathématise pas Nestorius, soit anathême. On reconnut ensuite que les douze articles de doctrine connus sous le nom d'anathématismes, opposés par S. Cyrille aux écrits de Nestorius, exprimoient le dogme catholique sur l'objet de la contestation, & l'on prononça la Sentence de condamnation contre les écrits & la personne du Patriarche, qui fut privé de sa dignité & retranché de toute assemblée ecclésiastique. Les fidèles attendoient avec la plus vive impatience l'issue de cette première session : ils environnoient en foule l'Eglise où se tenoit l'assemblée. Lorsque les Pères du Concile soitirent, & qu'on eut appris la décission qui venoit d'être proroncée, le peuple transporté de joie, se jettoit aux pieds des Evêques & les baisoit avec

v. d'avoir conservé la fainte Vierge dans Siècle. la possession du titre glorieux de Mère de Dieu.

Le décret du Concile fit une impression bien différente sur l'esprit de Nestorius & de ses partisans, mais il ne les déconcerta point. Jean d'Antioche étant arrivé avec les Evêques Orientaux qui l'accompagnoient, Nestorius qui les avoit déjà fait prévenir, alla au-devant d'eux avec ses adhérens, & tous ensemble, sans observer aucune forme, tinrent un prétendu Concile dans l'hôtellerie même où Jean & ses Evêques étoient descendus. Ils annullèrent ce qui s'étoit fait sans eux, & déposèrent S. Cyrille & Memnon, Evêque d'Ephèse, comme auteurs de ce qu'ils appelloient, trouble & persécution. Démarche d'autant plus imprudente de la part de Jean d'Antioche & des Evêques qui le suivoient, que le Concile leur avoit député, pour les inviter à venir prendre leur place dans l'assemblée, & les avertir de ne point communiquer avec Nestorius qui venoit d'être déposé.

Cependant les députés du Pape, Arcadius, Projectus, Evêques, & Philippe,

Prè le 1 cati la p avo can qui més ayar tioc avo pre

Jui

par

irré

faul Con du rité les eût

on

remercier ierge dans x de Mère

ne impresit de Nesais il ne les ioche étant entaux qui ui les avoit vant d'eux mble, fans nt un prémême où descendus. fait sans & Memne auteurs le & perplus im-'Antioche ent, que pour les lace dans ne point ui venoit

ape, Ar-Philippe,

Prêtre de l'Eglise Romaine, étant arrivés le 10 Juillet, on leur donna communication de tout ce qui s'étoit passé dans SIEGLE la première session. Ils reconnurent qu'on avoit procédé dans l'ordre & suivant les canons. Le décret de la foi & celui qui dégradoit Nestorius furent confirmés; après quoi S. Cyrille & Memnon ayant présenté requête contre Jean d'Anrioche & son Conciliabule, qui les avoient déposés sans formalités, sans preuves & sans pouvoir, cette déposition irrégulière fut déclarée nulle, & Jean avec les Evêques de son parti retranchés de la communion ecclésiastique, jusqu'à ce qu'ils eussent souscrit à la condamnation de Nestorius & de ses erreurs. Telle fut l'issue du Concile général d'Ephèse, qui avoit eu sept sessions, depuis le 12 Juin jusqu'au 31 Juillet. Il fut souscrit par cent quatre-vingt-dix-neuf Evêques.

L'Empereur, trompé d'abord par les fausses relations de Nestorius & du Comte Candidien, contredites par celles du Concile, ne pouvoit démêler la vérité, & penchoit à traiter également les deux partis, comme si leur conduite eût été également repréhensible. Mais on parvint à éclairer sa religion, par

V. homme d'une vertu généralement re-Siècle connue, pour qui Théodose & toute la Cour avoient la plus singulière vénération. Il détermina le Prince à recevoir les députés du Concile & à les entendre. Instruit de la vérité des faits, Théodose révoqua les cropes qu'il avoit donnés contre S. Cyrille, & relégua Nestorius dans le Monastère d'où il avoit été tiré, pour être placé sur le Siége de Cons-

tantinople. Cependant le schisme dont Jean d'Antioche avoit été l'auteur par sa conduite imprudente, duroit toujours, & cette rupture ne s'entretenoit qu'aux dépens du bon ordre, de la paix & de la charité. C'étoit un scandale dans la Religion, & un sujet de triomphe pour les ennemis de l'Eglise. Théodose attribuoit le mauvais succès de ses armes aux funestes divisions de l'Eglise. Il n'oublia rien pour les terminer, & jugeant que la paix dépendoit de la réconciliation de S. Cyrille avec Jean d'Antioche, il employa tous ses soins & toute son autorité pour la procurer. « Enfin, dit un savant Auteur de nos jours : » après mille difficultés, » mille délicatesses, mille précautions

» pour

50 F

20 P

d'A

vire

& a

retr

régl

qui

févé

qu'o

coup

lans

info

Tue

Heur

ong

Pexi

fans

ébr

lans

Ine

oute

burc

hit !

défer

**(I)** 

1

Dalmace; alement, re-

e vénération. voir les dé-

e & toute la

endre. Inf-

, Théodofe voit donnés

a Nestorius

oit été tiré,

e de Cons-

Jean d'Ansa conduite s. & cette aux dépens

e la charité. Religion,

les ennemis oit le mau-

ix funestes

oublia rien que la paix

de S. Cyil employa

torité pour ant Auteur

difficultés, précautions

» pour

» pour la Religion, pour l'honneur, » pour la vanité, la paix fut conclue V.

» entre ces deux Evêques. » (1)

Mais les Prélats qui avoient suivi Jean

SIÈCLE.

d'Antioche dans le schisme, ne le suivirent pas dans sa réunion avec S. Cyrille & avec l'Eglise. Nestorius du fond de sa retraite nourrissoit les animosités, & régloit toutes les démarches de son parti, qui étoit toujours nombreux, malgré la sévérité des anciennes Loix impériales qu'on faisoit tomber sur eux, & les coups d'ausorité que Théodose frappoit lans cesse pour les extirper. L'Empereur informé de ses intrigues, & convaincu que c'étoit un homme remuant, facieux, opiniâtre, qui avoit médité dès long-tems de se faire chef de secte, l'exila dans la Thébaïde où il mourut, ans que rien eût jamais été capable de l'ébranler. Ainsi trouve-t-on quelquesois dans les partisans de l'erreur un courage, ne fermeté, une conduite mâle & ourenue, qui auroient été pour eux la burce d'une vraie gloire, s'ils eussent dit servir ces qualités estimables à la défense de la vérité. Mais quand on

<sup>(</sup>I) M. l'Abbé Plugnet. Tome II.

rencontre de ces exemples dans l'Histoire, il faut se souvenir que ce ne sont pas les souffrances qui font les Martyrs & les Confesseurs, mais la cause pour laquelle on fouffre: Martyrem non facit pana,

sed causa, S. Cypr.

Le Nestorianisme ne finit pas avec ce siècle. Chassé de l'Empire par les rigueurs qu'on exerçoit contre ses partisans, il passa dans la Perse, où il sit des progrès rapides. De-là cette hérésie se répandit du nord au midi de l'Asie, depuis la Tartarie & l'Arménie jusqu'à l'Inde, & forma dans ces vastes contrées des Eglises nombreuses, qui subsistèrent avec éclat jusqu'aux conquêtes des Mahométans. Elles ne sont pas encore totalement éteintes aujourd'hui, mais ce ne font plus que des fociétés obscures, plongées dans l'ignorance & méprifées des autres sectes. On les connoît sous le nom de Chaldéens ou Nestoriens d'Asie.

Ce furent encore l'imprudente curiosité de l'esprit humain, toujours avide de pénétrer & de comprendre ce qu'il doit se contenter d'adorer, & la subtilité inquiète des Grecs, qui donnèrent naifsance à l'hérésie dont le Moine Eutychès fut l'auteur. On verra par ce nouvel

au-

dei dar crit Ch éto tivi

par J. ( ture acti rési dire

plif gib glif que cipe de c

autr pas de fens

faim fouf dans l'Histoie ne font pas Martyrs & les pour laquelle facit pæna,

pas avec ce r les rigueurs partifans, il des progrès se répandit , depuis la à l'Inde, & s des Eglifes it avec éclat lahométans. totalement ce ne font s, plongées s des autres le nom de Afie.

dente curiojours avide dre ce qu'il la fubtilité nèrent naifne Eutychès ce nouvel exemple combien il est dangereux, en = matière de dogme, de faire un seul pas au-delà des bornes posées par la foi.

SIRCLE.

Le germe de l'erreur qui confond les deux natures en J. C. étoit renfermé dans celles que l'Eglise avoit déjà proscrites. Apollinaire avoit suppose un Christ, dont la divinité du Verbe éternel étoit l'ame, le moteur, le principe d'activité. Nestorius, pour s'éloigner d'une erreur qui confondoit ce que la foi fépare, avoit imaginé deux personnes en J. C., tellement distinguées par la nature qui leur étoit propre, & par les actions qui en étoit l'effet, qu'il en résultoit deux Fils, & qu'on pouvoit dire dans ce système imaginé pour simplifier le dogme & le rendre intelligible, que le Christ étoit divisé. L'Eglise avoit défini contre Apollinaire, que l'humanité en J. C. avoit pour principe de ses actions une ame de la naturé de celles qui animent & font agir les autres hommes, sans quoi il ne seroit pas un vrai homme; & l'on feroit obligé de dire que Dieu auroit été, dans le sens propre & physique, le sujet de la faim, de la soif, des infirmités, des fouffrances & des autres accidens de

C ij

==== l'humanité. Elle avoit pareillement défini contre Nestorius, qu'il n'y a qu'une Siècle personne dans le Fils de Dieu incarné, par l'effet de l'union hypostatique de la nature divine avec la nature humaine, qui ne forme qu'un seul & même tout du composé théandrique. Telle étoit la foi catholique. L'Eglise l'énonçoit par des propositions claires, simples & précises, dont elle n'expliquoit point la raison, le modus, parce que c'est en cela que consiste le mystère, dont Dieu s'est, réservé le secret.

Mais ce secret divin, ce modus du Mystère, l'intelligence humaine vouloit le découvrir, ce qu'elle ne pouvoit entreprendre, fans franchir les termes où elle devoit s'arrêter. La simplicité de la foi qui se borne à déterminer les objets de la soumission, & qui n'est point établie pour contenter la curiosité indiscrète, ne satisfaisoit pas ceux qui en vouloient savoir plus que l'Eglise, & qui ne condamnoient pas avec elle Apollinaire, Nestorius, tout hérétique, tout scrutareur des Mystères, par le motif d'une parfaite docilité. On s'efforçoit donc de combiner en mille manières différentes les idées de nature, de per-

fon à la rieu Tol res l'A exp qui dev Nei ехр

par

ples

erro

reill Nef vers qui mare mair le pr faire où r

pren de f attac

qui .

lement déy a qu'une
eu incarné,
ique de la
humaine,
nême tout
elle étoit la
onçoit par
oles & préoint la raiest en cela
Dieu s'est

modus du ne vouloit voit entretermes où icité de la les objets point étalité indifix qui en Eglise, & elle Apolque, tout le motif s'efforçoit manières , de per-

fonne, d'union & d'unité, pour s'élever à la connoissance de cette raison ultérieure qu'on ambitionnoit de savoir. Siècle. Tout homme qui admettoit deux natures, étoit Nestorien, au jugement de l'Apollinariste, prévenu contre toute expression opposée à l'unité; & tout fidèle qui ne confessoit qu'une seule personne, devenoit Apollinariste au jugement du Nestorien, qui s'opiniâtroit à vouloir exprimer fortement la distinction. C'étoit par zèle contre Apollinaire & ses disciples, que Nestorius avoit conçu le système erroné dont il fut le père; & ce fut pareillement un zèle plein d'ardeur contre Nestorius & ses partisans, qui conduisit vers l'écueil opposé le nouvel hérésiarque qui va paroître.

Nous sommes toujours attentiss à remarquer cette marche de l'esprit humain, pour faire de plus en plus sentir le prix de ce milieu si précis & si nécessaire à tenir, mais si facile à excéder, où réside la vérité. C'est l'Eglise seule qui le fixe par ses décrets, & qui apprend aux sidèles, par l'enseignement de ses Pasteurs, à s'y tenir sortement attaché.

"Après la condamnation du Nesto-C iij v. que nous avons déjà cité, » tout étoit V. que nous avons déjà cité, » tout étoit Siècle. » préparé pour l'hérésie opposée. Une » secte opiniatre, fanatique, séditiense, » étoit prête à se former dans l'Eglise; » & pour la faire éclater, il ne falloit » qu'un homme qui eût beaucoup de » zèle contre le Nestorianisme, peu de » lumières, de l'austérité dans les mœurs, » de l'opiniatreté dans le caractère, & » quelque célébrité » : cet homme sur Eutychès, Supérieur d'un Monastère nombreux, & ches de tous les Moines qui vivoient réunis en plusieurs Communautés autour de Constantinople.

Il étoit en grande réputation de vertu à la Cour. L'Impératrice Eudoxie avoit une confiance presque aveugle en lui, & protégea toujours son parti, même après sa mort. Le peuple, toujours porté à supposer la sainteté où il voit l'extérieur de la pénitence, une vie austère & des mœurs qui annoncent une ame pure, le regardoit comme un homme extraordinaire. Son zèle ardent contre les Nestoriens, qui alloit jusqu'à invoquer sans cesse l'autorité pour les abattre, tandis qu'il n'eût fallu employer que la raison & la douceur pour les

inft les rech hon l'Eg qui file dist tou poi du poi pof deu fait & il e nat laq n'a être s'ét due

> avo hor par

d'e

n'ei

x Ecrivain tout étoit ofée. Une féditieuse, is l'Eglise; l ne falloit aucoup de ne, peu de les mœurs, actère, & omme fut Monastère es Moines urs Comtinople. n de vertu doxie avoit le en lui, ti, même ours porté voit l'extévie austère une ame in homme ent contre qu'à invoc les abatemployer

r pour les

instruire, l'avoit rendu célèbre parmi les Catholiques. Par-là, il s'étoit vu recherché des Evêques, comme un Sièces. homme qui pouvoit utilement servir l'Eglise; & contre les loix de son état qui le dévouoient à la retraite & au silence, il étoit parvenu à jouer un rôle distingué dans le monde. Il voyoit partout le Nestorianisme, & ne connoissant point les bornes où le défenseur éclairé du dogme doit s'arrêter, il ne trouvoit point d'expression trop forte, pour l'opposer au langage de ceux qui admettoient deux personnes dans le Fils de Dieu fair homme. A force de presser l'erreur & de vouloir être précis dans les termes, il en vint jusqu'à dire que les deux natures distinguées avant l'opération par laquelle le Verbe éternel s'étoit incarné, n'avoient plus formé depuis qu'un même être, une même substance, & qu'elles s'étoient unies l'une à l'autre, confondues, identifiées, comme deux gouttes d'eau qui s'approchant & se touchant, n'en forment plus qu'une par leur union.

Les Moines, sur lesquels Eutychès avoit un empire absolu, & dont il honoroit la profession par son crédit, par l'éclat de sa réputation, s'étoient

C iv

facré.

ne

M

m

gu

pe

pr

po

rei

ac

CO

80

d'

un

qu

pe

l'ei

l'ai

COI

de

bli

aux

cor

fier

rab

que

cri

pénétrés de sa doctrine, & attachoient tellement l'orthodoxie aux expressions Siècle dont il les avoit accoutumés à se servir, qu'ils les regardoient comme la seule pierre de touche, qui sût propre à discerner le Catholique du Nestorien. Ces hommes oisifs, que la solitude rendoit opiniâtres & durs, avoient quitté le travail des mains & les autres exercices pénibles des anciens Moines, pour la contemplation & la dialectique. Ils se tenoient prêts à soutenir leur maître contre quiconque oseroit l'attaquer, au risque de mettre en seu l'Eglise & l'Empire, pour défendre des opinions, qui étoient dans leur estime, ce que la foi avoit de plus précieux & de plus

> L'attaque ne tarda pas. La doctrine d'Eutyches fut dénoncée aux juges de la foi, dans un Concile tenu à Constantinople en 448. Cité plusieurs fois, & refusant toujours de comparoître, sous de faux prétextes, il se présenta enfin, & avoua sa doctrine, qu'il maintint saine & orthodoxe. Il fut condamné comme hérétique, déposé du sacerdoce, dépossédé du gouvernement de son Monastère, & excommunié. On peut imagi

attachoient expressions és à se sercomme la fût propre 1 Nestorien. olitude renpient quitté autres exeroines, pour ctique. Ils leur maître taquer, au l'Eglise & s opinions, e, ce que & de plus

a doctrine juges de la Constans fois, & itre, sous ita enfin, ntint saine né comme e, dépos-1 Monafut imagi-

ner combien ce coup fut sensible aux Moines disciples d'Eutychès, les clameurs qu'ils répandirent, & les intri-Sitcle. gues auxquelles ils se livrèrent. L'Empereur, (c'étoit Théodose le Jeune) prévenu en faveur d'Eutyches, & ne pouvant croire qu'un homme, en apparence si vertueux, fût un hérésiarque, lui accorda la révision de ce qui s'étoit fait contre lui au Concile de Constantinople, & convoqua à cet effet, pour le mois d'Avril de l'année suivante, un Synode

universel à Ephèse. Il faut considérer avec attention ce qui se passa dans cette assemblée. C'est peut-être la scène la plus horrible que l'erreur & le fanatisme aient jamais eu l'audace de jouer. On ne conçoit pas comment des hommes consacrés au Dieu de paix & de sainteté, dans le rang sublime de l'épiscopat, ont pu se porter aux atrocités qui s'y commirent. Diofcore, Patriarche d'Alexandrie, homme

fier & violent, ami d'Eutychès & favorable à sa doctrine, y présida. L'eunuque Chrysapie, premier Ministre de Théodose, autre ami du Moine proscrit, courtisan peu instruit des matières théologiques, & vain de son pouvoir

en fut le modérateur. On cita S. Flavien. Patriarche de Constantinople, qui avoit SILCIE, condamné Eutychès, & Eusébe, Evêque de Dorylée, qui l'avoit dénoncé. On les déposa, sans qu'ils pussent se faire entendre, fans aucun égard aux demandes des Légats que le Pape S. Léon avoit envoyés, qui réclamoient l'observation des règles canoniques, & sans qu'on leur permît de faire lecture de la Lettre adressée au Concile, dont ils étoient porteurs. Eutychès ne rétracta point ses erreurs, ne justifia pas même sa doctrine; il se contenta de présenter une requête par laquelle il déclaroit qu'il s'en tenoit à la foi du Concile de Nicée. confirmée à Ephèse, & sans autre explication, il fut rétabli dans la dignité du Sacerdoce & dans les droits attachés au titre d'Abbé. Les Evêques ne vouloient pas signer des actes où toutes les règles étoient violées. On fit entrer, pour les y contraindre, des soldats armés qui les maltraitèrent, sans épargner les Légats du Pape. S. Flavien fut jetté par terre, foulé aux pieds, & mourur quelques jours après des coups qu'il avoit reçus. Telle fut la conduite & la fin de cette assemblée à jama's honteuse pour

ceur plus non dag tron don ten

de : ] me & 1 dès dor app fe, de Qu qui règ dev exe len aux par jon Exe

roi

po

S. Flavien.

qui avoit

e, Evêque

ncé. On

it se faire

aux de-

e S. Léon

nt l'obser-

, & fans

ture de la

dont ils

e rétracta

pas même

présenter troit qu'il

le Nicée.

autre ex-

a dignité

attachés

ne vou-

ù toutes

t entrer,

its armés rgner les

fut jetté

mourut

la fin de

se pour

ceux qui en furent les chefs, & qui n'est plus connue aujourd'hui que sous le V. nom trop justement mérité, de brigan-Siecle. dage d'Ephèse. Cependant Théodose, trompé par ceux qui l'environnoient, donna un Edit pour confirmer ce prétendu Concile, & prescrire l'observation de ses décrets.

Les circonstances d'un pareil événement ne pouvoient demeurer secrètes, & le triomphe de l'iniquité devoit cesser, dès qu'on connoîtroit les moyens odieux dont elle s'étoit servie. Le Pape S. Léon apprit ce qui venoit de se passer à Ephèse, par l'Archidiacre Hilaire, le seul de ses Légats qui avoit pu s'évader. Quelle douleur pour le chef de l'Eglise, qui voyoit la foi en danger, les faintes règles foulées aux pieds, & ceux qui devoient être l'ornement du Sacerdoce, exerçant contre leurs confrères des violences qu'on auroit peine à pardonner aux hommes les plus barbares! Quel parti devoit-il prendre dans une conjoncture si dangereuse & si nouvelle? Excommunieroit-il les auteurs du mal. gens accrédités & furieux? Assembleroit-il un Concile de tout l'Occident, pour l'opposer à l'Orient qui paroissoit

C vj

V.

entraîné dans l'errent? Se contenterois-il de faire un décret sur le dogme, pour fixer le vrai sens des termes, & en prévenir l'abus qui confond tout & perpétue les disputes à jamais? Il voyoit du danger à tout, dans le degré de chaleur où les esprits étoient parvenus. Il se defia de sa propre sagesse, & mit toute son espérance aux promesses de J. C., qui veille sur son Eglise, & qui ramène le calme quand il veut, au plus fort de la tempête. Dieu fut le guide de sa prudence. Il lui inspira d'affembler les Evêques d'Italie à Rome, & de se borner à mettre la vérité en sûreté, par une décisson conforme à la tradition de l'Eglise Romaine. Il écrivit ensuite les Lettres les plus touchantes à Théodose, à sainte Pulchérie sa sœur, à Valentinien III, pour exciter leur piété, & les engager par les motifs les plus pressans, à venir au secours de l'Eglise, dans un tems où la foi étoit si vivement attaquée. Ce saint Pape desiroit un Concile œcuménique en Occident, où les passions & les rivalités qui troubloient l'Orient n'avoient pas pénétré; mais il ne put l'obtenir

Marcien étant monté sur le Trône

imp
The
à ch
à la
zélé
born
tant
Ana
à te
rial
avec
pari
Ils :
thê:
la e
pré
con

céle de dist n'és Evê fair

mii

eft

enterois-il me, pour & en préperpetue it du danle chaleur us. Il fe & mit messes de le, & qui t, au plus le guide affembler & de fe reté, par dition de nsuite les héodose, Valentité, & les pressans. dans un attaquée. cile œcupaffions l'Orient l ne put

Trône

impérial d'Orient, après la mort de Théodose II, les choses commencerent à changer de face, & le parti favorable Siècie. à la vérité reprit courage fous un Prince zélé pour la foi, & qui connoissoit les bornes de son pouvoir. Ce premier inftant de repos fut sagement employé par Anatolius, Patriarche de Constantinople, à tenir un Concile dans la Ville impériale, en présence des Légats du Pape, avec quelques Evêques qui avoient pris part comme lui au brigandage d'Ephèse. Ils réparèrent cette foiblesse, dirent anathême à Eutychès, & rentrèrent dans la communion du S. Siége. Ce Concile prépara les voies à celui de Chalcédoine, convoqué par l'Empereur Marcien en 451, & qui ouvrit le 8 Octobre. Il est important d'en suivre les opérations avec quelque détail.

La Ville de Chalcédoine, où il fut célébré, étoit une des plus florissantes de la Propontide, en face & à quelque distance de Constantinople, dont elle n'étoit séparée que par le Bosphore. Les Evêques s'assemblèrent dans l'Eglise de sainte Euphémie, renommée par les miracles que Dieu y opéroit, par la beauté de son architecture & l'étendue

de ses bâtimens. On n'est point d'accord sur le nombre précis des Pères dont Siècle, ce Concile étoit composé; mais il résulte de plusieurs monumens de ce siècle, qu'il y en avoit plus de six cens, quoique les souscriptions n'en fassent connoître qu'environ trois cens cinquante. Le premier objet des Prélats qui composoient cette vénérable assemblée, fut de régler d'une manière irrévocable ce qui appartenoit à la foi. La Lettre de S. Léon à S. Flavien de Constantinople, fut la base de tout ce qu'on sit à cet égard. La matière de l'Incarnation y étoit traitée, avec toute la lumière, & toute la précision dont un Mystère si profond est susceptible. Elle fut lue en plein Concile dans la feconde fession, & tous les Pères s'écrièrent plusieurs fois: Pierre a parlé par Léon. La définition de foi fut dressée par une commission de dix-sept Evêques, choisis à cet effet, & à la tête desquels étoient les Légats du Pape, avec Anatolius de Constantinople. Elle fut unanimement reçue & souscrite dans la sixième session, le 25 Octobre, en présence de l'Empereur Marcien, qui harangua le Concile, &

se félicita d'avoir contribué au maintien

de la l'ufa l'exe défin Die aussi tanti qu'il chan deux perfe l'une cette cette perf affec conf feule du 1 unio tatiq deux enge cles

égal

éterr

hom

fanc

63

oint d'ac-Pères dont s il réfulte ècle, qu'il uoique les connoître ante. Le ii compoolée, fut ocable ce Lettre de ntinople, fit à cet rnation y nière, & Mystère si fut lue en fession, eurs fois: définition mmission cet effet, es Légats onstantirecue & n, le 25 mpereur cile, &

maintien

de la foi & au triomphe de l'Eglise, par \_\_\_\_ l'usage légitime de son autorité, à l'exemple du Grand Constantin. Cette SIÈCLE définition portoit que. . . . J. C. Fils de Dieu, parfait en sa divinité, & parfait aussi en son humanité, est consubstantiel à Dieu selon la divinité, & consubstantiel aux hommes selon l'humanité; qu'il y a en lui deux natures unies sans changement & fans confusion; que ces deux natures subsistent dans une même personne, ensorte que les propriétés de l'une & de l'autre sont communes à cette seule & unique hypostase; que cette union des deux natures dans la personne du Verbe, n'est pas une simple affection de l'une envers l'autre, ni une conformité de volontés & de desirs, ni seulement une présence & une habitation du Verbe dans l'humanité, mais une union véritable, indissoluble & hypostatique; & qu'enfin il résulte de ces deux natures ainsi unies, un seul J. C., engendré de Dieu avant tous les siècles, & né de Marie dans le tems, égal en tout à Dieu par sa génération éternelle, & de même égal en tout aux hommes, excepté le péché, par sa naissance temporelle. Dans ce décret, le

dogme est exposé en termes clairs & sans

V. équivoque; la soi est prononcée d'une

51 è c i s. manière simple, aisée à saisir; & l'anathème lancé contre l'erreur frappe également sur le Nestorianisme qui suppose deux personnes, où il n'y en a qu'une, & sur l'Eutychianisme qui ne veut reconnoître qu'une nature, où il y en a deux. S. Léon, quoiqu'absent, sur l'ame de cette auguste assemblée où il présida par ses Légats, & ce grand Pape eut toute la gloire du décret doctrinal, dont il avoit sourni la substance & les preuves dans son admirable Lettre à Saint Flavien.

On vit, après le Concile de Chalcédoine, combien l'erreur d'Eutychès avoit fait de progrès parmi les Moines Orientaux, & combien ces hommes si respectables, tant que la prière, le travail des mains, la suite du monde & la simplicité chrétienne les avoient retenus dans l'humilité de leur ésat, s'étoient déjà éloignés de l'esprit primitif de leur institution. Non-seulement ils resusèrent de souscrire au jugement des Evêques, mais ils devinrent des prédicans séditieux, & portèrent de tous côtés par leur inquiétude & leur fanar de so tèrer que les d

E de 1 reur ou i & 1 paff extr touj niât de l nan The four qu'e fa p le t fana moy & 0 zèle répa Cha  $\mathbf{II}$  (

fédi

fanatisme le scandale & la confusion; = de sorte que les maux de l'Eglise augmentèrent dans l'Orient, malgré le remède SIÈCLE. que les deux puissances employèrent pour

les détruire.

airs & fans

ncée d'une

; & l'ana-

rappe éga-

mi suppose

a qu'une,

e veut re-

il y en a

, fut l'ame

i il présida

Pape eut

inal, dont

les preu-

re à Saint

de Chal-

l'Eutychès

s Moines

ommes fi

re , le tra-

nonde &

oient re-

ur état,

prit pri-

eulement

jugement

rent des

èrent de

& leur

Eutyches condamné, déposé, exclus de son Monastère, exilé par l'Empereur, étoit tombé dans l'oubli. Mort ou ignoré, l'Histoire n'en parle plus, & l'on ne sait pas s'il existoit encore, passé l'an 454. Mais son parti, qui étoit extrêmement nombreux, se rendoit toujours redoutable par cet esprit d'opiniâtreté, de violence, qu'il avoit reçu de lui, & qui étoit le caractère dominant de la fecte. Eudoxie, veuve de Théodose II, retirée à Jérusalem, les foutenoit par une fuite de la vénération qu'elle avoit eue pour leur chef; & sous sa protection, la Palestine étoit devenue le théâtre de leurs fureurs. Un Moine fanatique, nommé Théodofe, trouva le moyen d'en imposer à cette Princesse, & de capter sa confiance par un faux zèle contre le Nestorianisme, dont il répandoit par-tout que le Concile de Chalcédoine avoit confacré les erreurs. Il soulevoit le peuple, l'excitoit à la sédition, & il en vint jusqu'à chasser

Juvénal, légitime Evêque de Jérusalem, pour se faire élire à sa place. Siècle. Sous cet intrus, plus digne de commander à une troupe de brigands qu'à présider dans l'assemblée des sidèles, une foule de Moines séditieux se répandoient de tous côtés, forçoient les maisons de ceux qui adhéroient au Concile, pilloient, brûloient ce qui s'y rencontroit, & maltraitoient les maîtres. C'étoient les mêmes excès à Alexandrie, dans l'Egypte, & dans beaucoup d'autres endroits de l'Orient. Les irruptions des Perses & des Barbares, qui se jettoient sur les Provinces de l'Empire, n'y commettoient pas des ravages plus affreux.

Marcien, malgré sa sagesse & sa fermeté, ne put arrêter les désordres du fanatisme. Ses successeurs ne furent pas plus heureux. Zénon imagina qu'en imposant silence aux défenseurs & aux adversaires du Concile de Chalcédoine, il parviendroit à ramener le calme. Ce fut dans cette pensée qu'il dressa la fameuse Loi connue sous le nom d'Hénotique, ou Edit d'union. Mais il ne contenta ni les Catholiques, qui vouloient que tout le monde signât ce Concile, ni

les ! l'abo nouv rigue faire deux les C foit n'y f les h pas c

doin

mon anne tholi & ce depu parg au ( met arm toie de p enia

> fiècl l'En

du I

de Jérusaà sa place. e de comigands qu'à es fidèles, ieux se rérçoient les roient au t ce qui s'y t les maîs à Alexanbeaucoup Les irruppares, qui de l'Emes ravages

& fa ferordres du furent pas ina qu'en irs & aux lcédoine, ilme. Ce effa la fad'*Héno*l ne convouloient incile, ni les Nestoriens, qui en demandoient l'abolition. L'Hénotique sut même une V. nouvelle cause de troubles, par les Siècle rigueurs que Zénon exerça pour le faire recevoir, & par la résistance des deux partis qui le rejettoient également; les Orthodoxes, parce qu'il leur paroissoit favorable à l'erreur, quoiqu'elle n'y sût pas formellement enseignée; & les hérétiques, parce qu'il ne condamnoit pas ouvertement le Concile de Chalcédoine, comme ils le desiroient.

Anastase I, Eutychéen décidé, qui monta sur le Trône impérial la dernière année de ce siècle, persécuta les Catholiques. Sûrs de son appui, les Moines & ceux dont ils avoient grossi leur parti, depuis que la Cour étoit pour eux, n'épargnoient aucun des sidèles attachés au Concile de Chalcédoine. Ceux-ci se mettoient en désense. On prenoit les armes, & dans les émeutes qui s'excitoient fréquemment, on se chargeoit de part & d'autre, avec une ardeur qui ensanglanta plus d'une sois les Temples du Dieu de paix.

L'Eutychianisme continua, dans le siècle suivant, de troubler l'Eglise & l'Empire, sous Justin le Jeune & Jus-

v. forces, & l'esprit de prosélytisme s'étant V. forces, & l'esprit de prosélytisme s'étant Siècle emparé de quelques - uns de ses plus zélés partisans, il se répandit dans la Perse & les autres contrées de l'Orient, où il forma une secte long-tems puissante, qui subsiste encore, quoique sans éclat, sous le nom de Jacobites. Les Eutychéens de Perse & de Syrie ont pris ce nom de Jacques Baradée, dit Zangale ou Zanzale, Evêque d'Edesse, qui su l'apôtre de leur secte, après avoir été chassé de son Siége, sous l'Empire de Justinien au sixième siècle.

Il résulte de tous les détails où nous sommes entrés au sujet du Nestorianisme & de l'Eutychianisme, que ces deux erreurs n'étoient point, comme quelques Modernes l'ont prétendu, de pures logomachies, des questions de mots, des mal entendus. Deux personnes, ou une seule personne résultante de deux natures unies dans une même hypostase, deux natures confondues, identissées, qui n'en forment plus qu'une; ou deux natures réellement distinctes après l'union, comme auparavant, qui conservent chacune leurs attributs & leurs propriétés; voilà certainement des choses

rrèstache perfi tifs, Ils ex s'exc néce conti prop teme gage avec Verb donc à ces donc frapp tende donc tant foier avec Lect obsei objed fur c

léger

en é

on tr

e nouvelles fime s'étant e ses plus it dans la e l'Orient, tems puisoique sans oites. Les Syrie ont adée, dit d'Edesse, près avoir Empire de

s où nous orianisme ces deux me quelde pures de mots, nnes, ou de deux ypostase, entifiées, ou deux près l'uii consereurs pro-

très-différentes. Quelque sens qu'on attache aux mots, jamais on ne pourra perfuader aux hommes les moins atten-Siècis. tifs, qu'ils ont ici la même signification. Ils expriment évidemment des idées qui s'excluent l'une l'autre, ils forment nécessairement des propositions qui se contredisent. Or de ces idées, de ces propositions, les unes représentent exactement le dogme catholique & le langage de la foi, sur l'union de la divinité avec l'humanité, dans la personne du Verbe incarné; les autres ne peuvent donc exprimer que les erreurs opposées à ces vérités orthodoxes. L'Eglife n'a donc pas combattu des fantômes, en frappant d'anathême des hérésies qui tendoient à détruire sa foi; elle n'a donc pas commis d'injustice, en rejettant de son sein tous ceux qui refusoient opiniâtrement de les condamner avec elle. Nous prions instamment nos Lecteurs, de ne pas perdre de vue cette observation. Elle répond à toutes les objections, que se sont permis de faire, fur ces questions abstraites, des critiques légers & superficiels, qui n'étoient pas en état de les entendre; & d'ailleurs, on trouvera plus d'une fois dans la suite,

V. tion à d'autres disputes, qui n'ont pas Siècle, moins causé de troubles dans l'Eglise, que celles dont nous venons de tracer l'histoire.

## ARTICLE V.

Hérésies qui s'élevèrent dans l'Occident. Leur naissance, leurs progrès & leur fin.

Les sectaires que les Pères des premiers siècles eurent à combattre, avoient emprunté des Payens & des Philosophes Polythéistes des idées de fatalité, contraires à ce que la raison & le sentiment intime nous apprennent touchant la liberté, qui est un des plus beaux priviléges de la créature intelligente. Mais on n'avoit point encore disputé sur la manière dont cette liberté agit, sur les forces dont elle est pourvue, & sur l'usage que la volonté humaine en fait dans ses déterminations. A ssi les anciens Théologiens occupés à réfuter l'erreur absurde & décourageante du fatalisme, se bornoient-ils à établir l'existence de

la li natui des 1 mora giflat les S penfe le vic comi gée | cond teur culté quer Mais aux qu'il man ľabí plon l'exi deur natu lui a ceffin vres

les é

égale

gion

re l'applicani n'ont pas ns l'Eglife, as de tracer

V.

l'Occident. grès & leur

es premiers voient em-Philosophes lité, confentiment hant la lieaux privinte. Mais outé sur la it, fur les & fur l'un fait dans es anciens er l'erreur fatalisme. istence de

la liberté par des raisons tirées de là nature de l'homme, de sa destination, des principes fondamentaux de l'ordre Siècles moral, de la pratique de tous les Législateurs, & de la constitution de toutes les Sociétés qui ont établi des récompenses pour la vertu, des châtimens pour le vice. Alors ils parloient de la liberté comme si elle eût suffi, sans être dirigée par aucun secours surnaturel, pour conduire l'homme à la fin que le Créateur s'est proposée, en l'ornant de facultés qui le rendent capable de pratiquer le bien ou de commettre le mal. Mais lorsqu'ils vouloient faire connoître aux hommes l'excellence du bienfait qu'il leur a accordé par J. C., de se manifester à eux, & de les tirer de l'abîme où toute la race humaine étoit plongée, ils s'appliquoient à prouver l'existence du péché originel, la profondeur de la plaie qu'il avoit faite à la nature de l'homme, la pente funeste qu'il lui avoit donnée vers le mal, & la nécessité de la grace pour toutes les œuvres furnaturelles. Il y avoit donc dans les écrits des Pères deux vérités qui sont également fondamentales dans la Religion & dans la morale chrétienne;

V. pouvoir réel de se déterminer au bien Siècle. ou au mal, suivant le choix de sa volonté; l'autre, que depuis le péché du premier homane, transmis à tous ses descendans, la volonté humaine ne peut rien dans l'ordre du faiut, si elle n'est aidée, fortisiée d'un secours surnaturel. L'enseignement de l'Eglise étoit conforme à cette doctrine; ses prières & ses hymnes l'exprimoient clairement, & toutes les règles de sa morale,

supposoient.

Telle étoit la possession de l'Eglise à l'égard de ces deux importantes vérités, lorsque la curiosité de l'esprit humain, qui se fatiguoit depuis trois siècles à creuser l'abime des Mystères, tourna son activité vers de nouveaux objets. La Religion offroit dans les dogmes du péché originel, de la prédestination, du libre arbitre & de la grace, des questions encore plus intéressantes pour l'homme, & non moins incompréhensibles à la raison, que la Trinité des Personnes divines, la consubstantialité du Verbe, & l'union des deux natures. Comment l'homme en naissant est-il coupable

toutes les pratiques de son culte, la

Comi libre, les pro grace Une p les un abande fans q fait po rente, notion justice est la pour c elle rè la faire tre? I raison que la vertes mpof diffipe pire de

coupa

comm

tranfin

race h

tirent

Not

e & a un
er au bien
de fa voe péché du
à tous fes
maine ne
ut, si elle
cours fureglise étoit
ses prières
lairement,
morale,
culte, la

l'Eglise à es vérités, t humain, s siècles à s, tourna objets. La ogmes du estination, race, des antes pour ompréhenrinité des oftantialité ix natures. ant est-il coupable

coupable d'un péché qu'il n'a point = commis? Par quelle voie ce péché se transmet-il d'Adam & d'Eve, tiges de la Siècle. race humaine, à tous les individus qui tirent d'eux une origine commune? Comment l'homme est - il vraiment libre, s'il ne peut opérer le bien par ses propres forces, sans le secours d'une grace qui l'excite, qui le fasse vouloir? Une prédestination gratuite qui appelle les uns au bonheur du Ciel, & qui abandonne les autres à la perte éternelle, lans que ceux-ci ni ceux-là aient rien fait pour mériter une destinée si différente, peut - elle s'accorder avec les notions naturelles que nous avons de la justice & de la bonté de Dieu? Quelle est la nature de cette grace nécessaire pour opérer le bien, & comment peutelle règner sur la volonté, la mouvoir, la faire agir, sans blesser le libre arbitre? Profondeurs impénétrables, où la raison vouloit porter le jour, tandis que la Religion veut qu'elles soient couvertes de ténèbres, qu'il sera toujours impossible à toutes nos lumières de disliper, tant que nous serons sous l'empire de la foi.

Nous avons déjà remarqué que Théo-Tome II. D V. Siècle.

dore, Evêque de Mopsueste, homme subtil & jaloux de simplifier les vérités spéculatives de la Religion chrétienne, afin d'en rendre la foi moins coûteuse à l'esprit humain, avoit établi pour principe, qu'en matière de doctrine, on ne doit admettre que ce que la raison peut comprendre. Principe qu'on a poussé si loin depuis, & qui renverse tous les dogmes dont la révélation seule est le fondement. Théodore l'avoit puisé dans les écrits d'Origène, & avoit commencé, dès le siècle précédent, à l'appliquer aux questions profondes du péché originel, de la Prédestination & de la Grace. Ainsi, les ouvrages d'Origène & de Théodore de Mopsueste, doivent être regardés comme les fources de la nouvelle hérésie, dont l'examen nous occupe ici.

Un Moine Anglois fut l'auteur de cette hérésie, dont le but étoit de relever les sorces de l'homme & d'augmenter son ardeur pour la vertu, en lui persuadant qu'il possède en lui-même tout ce qu'il faut pour atteindre le plus haut degré de la persection. Il s'appelloit Pélage, & la secte dont il sut le père prit de lui le nom de Pélagianisme, sous

leque lier enfar mode la mode la for rable néan pren obfer bizar

hum Pe fection pour pren auxq mêm Dieu avoit d'avo mœu dente prit tenti nom les p de pa C'éto e, homme r les vérités chrétienne. s coûteuse à pour prinrine; on ne raison peut a poullé si se tous les seule est le t puisé dans commencé, l'appliquer péché orin & de la 'Origène & doivent être

l'auteur de toit de reled'augmenrtu, en lui n lui-même ndre le plus Il s'appelloit t le père prit uifme, sous

de la nou-

nous occupe

lequel elle est connue. Il est bien singulier que ce soit le rigorisme qui ait V. enfanté une erreur que les Rigoristes Siècle. modernes ont accusée du relâchement de la morale, & qu'ils ont regardée comme la source de toutes les maximes savorables à la corruption des mœurs. C'est néanmoins ce que l'Histoire nous apprend, & ce que nous croyons devoir observer, pour faire mieux sentir la bizarrerie & les contradictions de l'esprit humain.

Pélage s'étoit voué au genre de perfection le plus sublime, & son zèle pour la gloire de la vertu le portoit à prendre sous sa conduite les personnes auxquelles il avoit tâché d'inspirer le même désir, d'avancer dans les voies de Dieu. Flatté des premiers succès qu'il avoit eu, & que ne manquera jamais d'avoir tout homme qui, avec des mœuts austères & une imagination ardente, prêchera la vie parfaite; il entreprit le voyage de Jérusalem, avec l'intention, sans doute, de faire un grand nombre de prosélytes à la vertu, dans les principales Villes où il se proposoit de passer. Il se rendit d'abord à Rome. C'étoit un beau théâtre, & il pouvoit

espérer d'y exercer avec fruit ses talens pour la direction. Il y fut bientôt connu, SIELE, & fa réputation lui attira la confiance d'un grand nombre de personnes, qui se mirent sous sa conduite. Persuadé qu'on n'a qu'à vouloir pour être parfait, & que les répugnances de la nature, la vivacité des passions, les disticultés de la vertu, ne sont que des excuses frivoles dont se couvre la lâcheté, il excitoit par les plus vifs reproches ceux qui n'avançoient pas dans la carrière. On avoit beau lui dire que la volonté étoit soible, la nature corrompue, le cœur porté au mal, il n'admettoit point ces excufes. Rempli de tout ce que les Pères ont écrit de plus fort en faveur de la liberté, contre les partisans du fatalisme, & s'appuyant fur les puissantes exhortations à la fainteté, qu'on lit en tant d'endroits de l'Ecriture, il soutenoit que l'homme, né juste & droit, a dans lui-même le principe du bien & le germe des plus héroiques vertus.

Cette doctrine n'étoit pas tout-à-fait nouvelle à Rome. Ruffin, homme d'un grand favoir & d'une conduite respectée, l'avoit apportée d'Orient où il avoit

féjoi dier cipal tradi cette doit avoit nelle mité d'une Pélag la na oppo fatali dans ainsi dont faifai ancie côté, tifioi exerc vent qu'il rés,

> difci d'hor

mens

fes talens tôt connu . confiance onnes, qui Perfuadé être parde la na-, les diffique des vre la lâis vifs reit pas dans ni dire que ature coral, il n'ad-Rempli de rit de plus contre les s'appuyant s à la fainndroits de l'homme, i-même le

tout-à-fait omme d'un ite respecoù il avoit

ne des plus

féjourné quelque tems. Occupé à étudier les Ouvrages des Grecs, & principalement ceux d'Origène, qu'il avoit Si è c i B. traduits en Latin, il s'étoit formé sur cette matière, un système, qu'il regardoit comna le résultat des écrits qu'il avoit fait passer dans sa langue maternelle. Pélage le connut, & la conformité des sentimens les unit bientôt d'une étroite amitié. Ruffin instruisoit Pélage de la Théologie des Grecs sur la nature & les avantages de la liberté, opposée au dogme philosophique de la fatalité. Il lui faisoit lire leurs écrits dans sa traduction, & il l'affermissoit ainsi dans leur commune doctrine, dont il lui ouvroit les fources, en lui faisant remarquer combien elles étoient anciennes & respectables. Pélage de son côté, ardent à saisir tout ce qui le fortifioit dans ses principes, & d'ailleurs exercé à la Dialectique, engageoit souvent la dispute sur ces matières, avec ce qu'il y avoit à Rome de gens plus éclairés, & se donnoit de grands mouvemens, pour grossir le nombre de ses disciples:

Celui dont la conquête lui fit le plus d'honneur, & dont les talens contribué-

V. Siècer

rent le plus à la propagation de ses erreurs, fut le célèbre Célestius, autre Moine échaussé comme lui, par les idées d'une perfection outrée. Ce disciple, bien digne de son maître, avoit un genre d'esprit plein de ruse & de subtilité; il y joignoit une grande sacilité à s'exprimer, un langage féduifant, & l'art utile pour un Novateur, de s'envelopper dans des équivoques si fines & si captieuses, qu'il échappoit aux plus pénétrans. Rome assiégée par les Goths & livrée à de continuelles alarmes, n'étoit pas un séjour tranquille. Les deux Novateurs, contens du troupeau qu'ils avoient formé, & du zèle qu'ils avoient inspiré pour leurs opinions à un grand nombre de personnes en crédit, passèrent ensemble en Afrique. Ils brûloient de répandre au loin, la doctrine qu'ils avoient communiquée avec tant de fuccès dans la Capitale du Monde Chrétien.

Îls arrivèrent d'abord à Carthage. Là, Pélage se sépara de Célestius, & continua sa route vers la Palestine. Cependant Célestius ne demeura point oisse dans la Métropole de l'Afrique. Mais il ne pouvoit travailler à répandre sa doctr fit du Clery S. A apôts Celu tius artifi fenti

pour

foixatête i ce cont S. In que qu'il cont juge Mil tin,

côté
les (
Jean
inté

de ses erus, autre par les . Ce difître, avoit ruse & de grande faage fédui-Novateur, nivoques si échappoit sliégée par ontinuelles jour tran-, contens formé, & pour leurs e de perensemble e répandre ment com-

ès dans la n. thage. Là, , & contie. Cepenpoint oisif ique. Mais épandre sa doctrine, sans que cette nouveauté ne sit du bruit parmi les sidèles & dans le V. Clergé. Paulin, Diacre de Milan, que S I È C L B. S. Augustin occupoit à écrire la vie de S. Ambroise, dénonça l'hérésie & son apôtre à Aurèle, Evêque de Carthage. Celui-ci assembla un Concile où Célestius sur cité. Il comparut, & quelques artisices qu'il employât pour déguiser ses sentimens, il en laissa connoître assez

pour mériter l'anathême.

Le Concile de Milève, composé de soixante-un Evêques de Numidie, à la tête desquels étoit S. Augustin, consirma ce qui avoit été décidé à Carthage, contre les erreurs de Célestius. Le Pape S. Innocent I, à qui les Evêques d'Afrique avoient envoyé les actes des Synodes qu'ils avoient tenus à cette occasion, consacra par l'autorité du S. Siége, les jugemens prononcés à Carthage & à Milève,; ce qui faisoit dire a S. Augustin, que Rome ayant parlé, la cause étoit finie.

Cependant Pélage travailloit de son côté, à se faire un parti nombreux parmi les Grecs, & déjà il avoit réussi à mettre Jean, Evêque de Jérusalem, dans ses intérêts. Par le crédit de ce prélat, &

Div

= plus incore par les déguisemens & les subterfuges qu'il sut mettre en usage, SIÈCLE, il se fit reconnoître pour Catholique, par un Concile de quatorze Evêques tenu à Diospolis en Palestine : mais la doctrine qu'on lui attribuoit, & dont ce Concile exigea de lui une condamnation expresse, y fut unanimement proscrite. Cet événement étoit trop favorable aux chefs de la secte naissante, pour qu'ils ne se proposassent pas d'en tirer le plus grand avantage : aussi vit - on Célestius se hâter de revenir à Rome, après la mort de S. Innocent, dans le dessein de faire agir ses amis auprès du nouveau Pontife, & d'en obtenir son rétablissement dans les droits de la Catholicité.

Zozime, Grec de naissance, avoit remplacé Innocent sur le Saint-Siége. Ce Pape étoit modéré, pacifique, & penfoit que dans les conjonctures malheureuses où se trouvoient l'Eglise & l'Empire, il étoit de sa sagesse d'appaiser les disputes qui pourroient donner lieu à de nouveaux troubles. Zozime étoit dans ces dispositions, lorsque Célestius arriva a Rome, pour se justifier des erreurs dont on l'avoit accusé. Il présenta

au I due Syn Réf chae plus tefta nen Péla pare dou enti à le ana frap felli per: gag €n par d'A exc écri s'ils leur

dan

dor

àl

81

iens & les en usage, olique, par ues tenu à is la doc-& dont ce damnation proscrite. favorable te, pour d'en tirer li vit - on à Rome, , dans le is auprès obtenir oits de la

se, avoit Siége. Ce & penmalheu-& l'Eml'appaifer mer lieu me étoit Célestius ifier des présenta au Pape une confession de foi très-étendue. Il y parcouroit tous les articles du Symbole, depuis la Trinité jusqu'à la SIÈCLE. Résurrection des morts, déclarant sur chacun sa doctrine, dans les termes les plus clairs & les plus orthodoxes, protestant du reste qu'il se soumettoit pleinement au jugement du Saint-Siège. Pélage avoit présenté une déclaration pareille aux Evêques d'Orient, & sans doute cette conduite étoit concertée entre les deux chefs, pour en imposer à leurs Juges, & se soustraire au nouvel anathême dont ils craignoient d'être frappés. Zozime à la vue de la profession de foi de Célestius, ne put se persuader qu'un homme dont le langage étoit si pur & si catholique, fût en effet un hérétique & un chef de parti. Il crut donc que les Evêques d'Afrique avoient usé d'une rigueur excessive, & d'après ce préjugé, il leur écrivit en blâmant leur conduite, comme s'ils avoient trop écouté la vivacité de leur zèle, & mis trop de précipitation dans leur jugement. Il paroissoit porté à regarder comme orthodoxe, celui dont les expressions étoient si conformes à l'enseignement de l'Eglise, sur tous

V. une docilité si respectueuse envers le Siècle. Saint-Siège.

Les Evêques d'Afrique, en apprenant ces dispositions de Zozime, craignirent qu'il ne prononçât un décret contraire aux jugemens qu'ils avoient porté : ç'auroit été, en effet, le plus grand des malheurs pour l'Eglise, & peut-être la caufe d'un schisme éternel. Ils se hâtèrent donc de lui écrire, en le priant de suspendre sa décision, jusqu'à ce qu'ils l'eussent instruit à fond de toutes les circonstances d'une affaire, qu'eux seuls pouvoient lui détailler, puisqu'elle étoit née sous leurs yeux, & qu'ils y avoient donné l'attention la plus férieuse. S. Augustin, qui connoissoit mieux que personne le danger du Pélagianisme, dont il avoit approfondi les principes, persuada aux Evêques qui partageoient son zèle & sa sollicitude, d'assembler un Concile de toute l'Afrique, afin de porten le dernier coup à l'erreur, & de confommer par un jugement folemnel, ce qu'on avoit déjà fait contre elle. On reverroit, disoit-il, dans ce Concile tout ce qui s'étoit passé dans les autres assemblées touchant la même affair porté une détai form que conc venti foit fage conj

> men L Con forn ratio avoi l'affa orig trou règl bier dam à ce con artic mes

> > tion

on.

nontroit vers le

prenant gnirent ontraire é : ç'auind des t-être la fe hâtèpriant qu'à ce e toutes qu'eux ifqu'elle qu'ils y sérieuse. mieux agianifes prinqui parle, d'af-Afrique, erreur, nent fot contre dans ce dans les

même

affaire; on confirmeroit les décrets déjà portés; on y ajouteroit, s'il étoit besoin, V. une censure de l'erreur plus nette & plus Stècle, détaillée; on enverroit le tout en bonne forme au Pape Zozime; & on présumoit que cette décision authentique, ce concert des Evêques détruiroit les préventions que le chef de l'Eglise paroissoit avoir. Comme rien n'étoit plus sage que ce plan de conduite dans les conjonctures présentes, il sut générale—

ment adopté.

L'Eglise d'Afrique, assemblée en Concile National, l'an 418, se conforma de point en point, au plan d'opérations que le faint Evêque d'Hippone avoit tracé. On y fit la révision de toute l'affaire du Pélagianisme, depuis sons origine jusqu'au moment présent; on trouva que tout avoit été fait dans les règles, & que l'erreur bien constatée, bien connue, avoir été justement condamnée; & pour donner plus de force à ces premières décisions, qui furent confirmées à l'unanimité, on dressa neuf articles de doctrine en forme d'anathêmes, qu'on opposa aux principales assertions des Pélagiens. En voici l'extrait; on y condamne, 10. ceux qui enseignent Dvi

qu'Adam a été créé mortel, & qu'il v. n'est point mort en punition du péché, Siècir. mais par un esset des loix de la nature; 2° ceux qui prétendent qu'on ne doit point baptiser les enfans, ou qui, convenant qu'on doit leur donner le baptême pour les rendre Chrétiens, assurent qu'ils n'apportent point en naissant la tache du péché originel; 3° ceux qui entendent par ces paroles de J. C. . . . il y a plu-

spar ces paroles de J. C.... il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, un lieu mitoyen qui n'est point le Royaume des Cieux, lieu où les enfeff

les

Die

ľO

nos

péc

90.

mê

des

80

bef

leu

de

fur

II r

àle

&

fric

pro

dre

que

le ]

rife

Alc

leq

fans morts sans baptême jouissent d'une félicité naturelle; 4° ceux qui disent que la grace qui nous justifie, ne sert que

pour la rémission des péchés déjà commis, & non pour aider à n'en plus commettre; 50. ceux qui n'accordent

à la grace d'autre effet, que de nous montrer ce que nous devons faire ou

éviter, fans nous donner l'amour du devoir, & le pouvoir de l'accomplir;

60. ceux qui disent que la grace ne nous est donnée que pour nous faire exécuter avec plus de facilité, ce que le libre

arbitre pourroit accomplir de lui-même, quoique plus difficilement; 7°. ceux qui

quoique plus difficilement; 7° ceux qui veulent que ce n'est que par humilité,

& non dans un sens propre & véritable, que nous sommes tous obligés de confesser devant Dieu que nous sommes Siècle.

pécheurs; 8° ceux qui prétendent que les Saints & les Justes ne disent pas à Dieu pour eux-mêmes, en récitant l'Oraison Dominicale. pardonnez-nous nos offenses, mais seulement pour les pécheurs qui sont dans leur société; 9° enfin ceux qui enseignent que ces mêmes paroles ne sont dans la bouche des Justes qu'une expression d'humilité, & ne signifient pas qu'il y ait en eux un besoin réel d'obtenir la remission de leurs péchés.

Le Pape Zozime en recevant les actes de ce Concile, fut aisément détrompé sur la doctrine de Pélage & de Célestius. Il reconnut que ce dernier avoit cherché à le surprendre par un langage insidieux; & suivant le conseil des Evêques d'Afrique, il voulut le convaincre par ses propres aveux, en l'obligeant de répondre clairement & sans ambiguité, aux questions relatives à ses erreurs. Mais le Novateur se voyant démasqué, n'osa risquer cet examen, & s'enfuit de Rome. Alors Zozime publia son décret, dans lequel il confirma les jugements pronon-

& qu'il lu péché, a nature; ne doit ui, conbåpteme ent qu'ils tache du ntendent y a plun de mon est point i les enent d'une ifent que fert que éjà com-'en plus

ccordent

de nous

faire ou

nour du

omplir;

ne nous

exécuter

le libre

-même,

ceux qui

unilité,

V. Siècia

cés dans l'affaire du Pélagianisme, par les Evêques d'Afrique, & par le Pape Innocent son prédécesseur; réduisit Pélage & Célettius à l'état des pénitens, s'ils rétractoient leurs erreurs, & les retrancha de la communion chrétienne, s'ils y persévéroient. Mais depuis ce tems, l'Histoire ne parle plus de ces deux ennemis de la grace, qui moururent oubliés, sans qu'on sache quelle sur leur sin.

Après Célestius & Pélage, le plus ardent défenseur de leur système erroné, fut Julien, Evêque d'Eclane en Campanie. Il avoit été lié d'abord avec S. Augustin, mais la doctrine des Pélagiens que Julien adopta, fut le sujet de leur rupture. Il s'attacha particuliérement à combattre les principes des Catholiques, développés par S. Augustin dans ses Livres du mariage & de la concupiscence, sur le péché originel & ses suites. Il prétendoit y trouver les conséquences affreuses que Manès & ses disciples avoient osé en tirer, contre les dogmes essentiels de la justice & de la bonté de Dieu. Avec beaucoup d'esprit & d'éloquence, Julien sût donner à ses objections un tour imposant & capable

de i fes adve fes fugi pou l'écl le c opii juge friq de I con gén Pél: obl mo deu

> l'Es Pélarb de fuiv déc fon qu'

> > des

effa

le Pape ailit Péénitens, & les étienne, epuis ce de ces ai moue quelle

le plus erroné, n Camavec S. s Pélale fujet rticuliépes des Lugustin k de la ginel & uver les ès & ses ontre les & de la d'esprit ner à ses capable

de séduire. S. Augustin ramassa toutes ses forces pour combattre ce redoutable adversaire, qui tut accablé du poids de Siteis. ses raisons. Déposé de l'épiscopa" & fugitif en Ories, il fit de vains etiorts pour donner de la consistance l'éclat à la secte dont il s'étoit quelaré le chef. L'Eglise d'Orient rejetta ses opinions, & tout le mon e s'en tint aux jugemens rendus par les Conciles d'Afrique & par les Papes, contre les erreurs de Pélage, qui étoient les siennes. Il fut condamné de nouveau dans le Corile général d'Ephèse, proscrit avec la secte Pélagienne par les Loix impériales, & obligé de se cacher en Sicile, où il mourut obscur & ignoré, comme les deux premiers chefs du parti qu'il avoit essayé de ranimer.

Ayons toujours soin d'observer, que l'Eglise, en condamnant les erreurs de Pélage sur le péché originel, le libre arbitre & la grace, ne s'écarta point de la méthode qu'elle avoit toujours suivie. On ne la vit point, dans ses décisions, chercher à satisfaire la raison, en lui dévoilant ce que Dieu veut qu'on ignore. Ses décrets ne sont point des discussions curieuses & philosophi-





M1.25 M1.4 M1.8 12.20

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE SECOND STATE

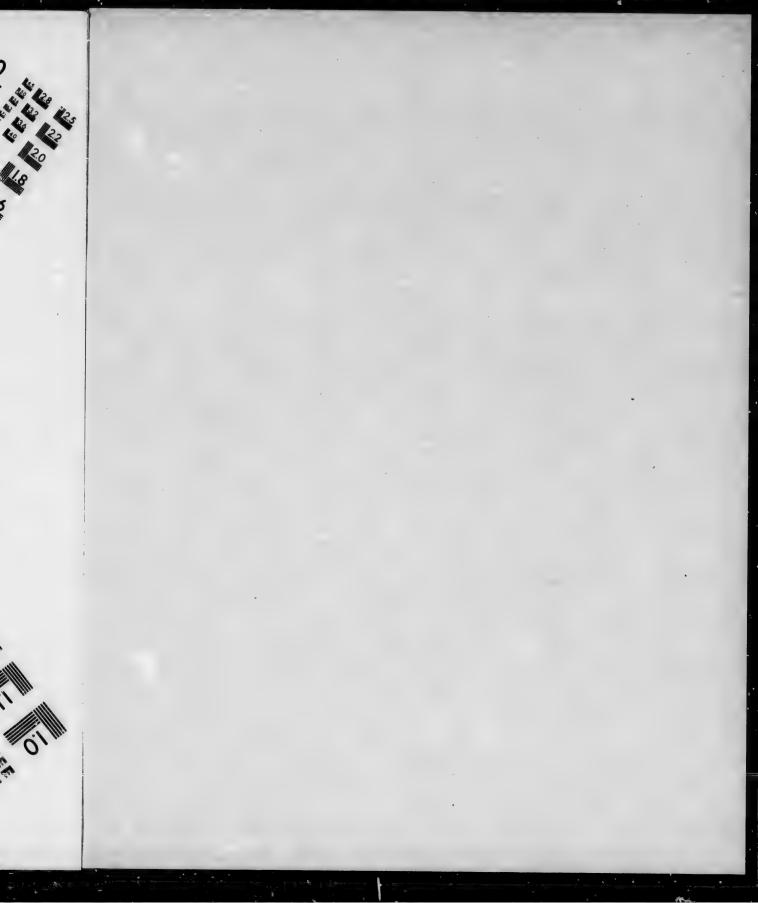

ques, sur les voies par lesquelles se péché du premier homme se perpétue, Siècle & sur la manière dont la grace divine s'accorde avec la liberté. Elle dit simplement & sans recherches, ce qu'il faut croire touchant ces dogmes sublimes & humilians pour l'esprit humain; & quand la foi est décidée, quand la vérité est vengée par la slétrissure imprimee à l'erreur, elle s'arrête, sans rien accorder de plus à la fausse sagesse de l'hérétique & de l'impie. Un plan de conduite si constamment suivi, une forme d'enseignement si parfaitement assortie aux besoins de la raison & à la nature de la foi, ne peut être l'ouvrage des hommes, & nous devons y reconnoître le caractère d'une sagesse supérieure, qui veille sans cesse à la conservation du précieux dépôt de la foi, & qui ne peut avoir d'autre principe que Dieu.

La décision de l'Eglise contre le Pélagianisme, laissoit subsister les ténèbres sacrées que la raison humaine s'efforçoir de faire évanouir, par les systèmes qu'elle imaginoit. Il sembloit même que les difficultés dont les matières de la grace sont hérissées de toute part, étoient

deve plica En c lien libre l'hon foibl un ét fans l'ord de la le p ture faire par rédu don faill imp S. En e tère mai ·de C

part

fent

des

des couleurs propres à troubler les ames,

devenues plus embarrassantes; plus inexlles Ie plicables dans le cours de la dispute. V. pétue . En combattant Pélage, Célestius, Ju-Sièeles divine lien d'Eclane, qui accordoient tout au t fimlibre arbitre & aux forces naturelles de e qu'il l'homme, quelques-uns exagéroient fa fublifoiblesse, & le réduisoient presque à main; un état passif sous l'empire de la Grace, end la e imfans laquelle on ne peut rien dans fans l'ordre du salut. Suivant eux, l'opération lagesse de la Grace étoit si absolue, qu'après n plan le péché, il ne restoit plus à la créature raisonnable, que le pouvoir de , une faire le mal. Enfin ils vouloient que ement & à la tous les fecours accordés aux hommes par les mérites de J. C. son Fils, se réduisissent à la seule Grace efficace, ons y agesse dont l'effet est toujours certain & inàla faillible. Il en étoit de même du dogme Impénétrable de la prédestination, que de la prin-S. Paul appelle un abîme, altitudo. En écrivant & en disputant sur ce Mysle Pétère, écueil éternel de la curiofité humaine, quelques adversaires de Pélage, nèbres de Célestius & de Julien d'Eclane avoient temes tellement insisté sur sa gratuité de la part de Dieu, qu'ils sembloient reprée que senter l'indépendance de son choix sous

de la

toient

V. élection arbitraire & d'une destinée

Sitcle inévitable.

L'Eglise, & S. Augustin fidèle interprête de sa doctrine, étoient restés dans le juste milieu qui sépare la vérité de l'erreur. Mais ce poste, tout sûr qu'il étoit, ne put fixer l'esprit humain, toujours avide de connoître, & toujours ennemi des bornes qui ne lui paroissent posées que pour contenir son essor. Parmi ceux qui étudièrent les écrits du faint Evêque d'Hippone, il y en eut un grand nombre qui ne firent attention qu'aux expressions fortes, & en apparence un peu dures, qu'il avoit employées pour établir le dogme catholique contre les partifans outrés des mérites de l'homme & de la liberté. Ils prirent à la rigueur les termes du défenseur de la prédestination & de la grace, & ils en tirerent des conséquences contraires à ses intentions, qui les jettèrent dans l'excès opposé. On prétendit donc prouver par les écrits du faint Docteur, que la prescience de Dieu nécessite les hommes; que ses décrets éternels prédestinent les uns à la vie & au bonheur du Ciel, les autres à la mort & à la damnation;

que le li me J. ( **feul** tabl de i pro toit de dif cipa fan & trin plu nou me ver lois qui cor

80

de

fut

dée d'une destinée

lèle interrestés dans vérité de sûr qu'il ain, toutoujours paroissent for. Pars du faint un grand n qu'aux rence un ées pour ontre les 'homme rigueur prédestitirerent s intenxcès opr par les la prefmmes; nent les Ciel,

nation;

que par le péché du premier homme le libre arbitre a été détruit; que l'homme péche par nécessité de nature; que Siècle. J. C. n'est pas mort pour tous, mais seulement pour ceux qu'il sauve inévitablement, en leur appliquant le prix de sa mort. On érigeoit en dogmes ces propositions effrayantes; on les présentoit au nom de l'Eglise comme autant de vérités, & l'on intéressoit dans la dispute qu'elles occasionnoient, les principaux attributs de Dien, sa toute-puisfance, la liberré de ses déterminations, les décrets infaillibles de sa Providence, & la gramité de ses dons. Ainsi la doctrine de S. Augustin mal entendue, & plus mal expliquée, fut la source d'une nouvelle hérésse, qu'on ne doit point mettre au rang des erreurs imaginaires. Il est certain qu'elle eut pour auteur, vers la fin de ce siècle, un Prêtre Gaulois, nommé Lucile, homme obscur, qui sit peu de disciples; & qu'elle sut condamnée dans les Conciles d'Arles & de Lyon, qu'on place aux environs de l'an 476. Il ne l'est pas moins qu'elle fut renouvellée au neuvième siècle par le Moine Gotescale, & qu'elle fit alors. beaucoup de bruit dans l'Eglise, comme

nous le verrons lorsque nous serons par-

V. venus à cette époque.

Nous terminerons cet article, en observant, après un des plus judicieux Ecrivains de notre siècle, que les dogmes de la liberté & de la prédestination sont placés entre deux domes, & qu'en s'appliquant avec trop d'ardeur à défendre les droits de la liberté, comme en voulant presser trop rigoureusement les effets de la prédestination, on court risque de tomber dans les précipices qui bordent, pour ainsi dire, cette matière. Le Catholique, guidé par l'enseignement de l'Eglise, qui se borne avec elle à confesser que Dieu est tout-puissant; que ses dons ne dépendent que de lui; que l'homme est libre dans le choix du bien & du mal; que la Grace est nécessaire pour toutes les bonnes œuvres méritoires du Ciel, & que Dieu a suffisamment pourvu au salut de tous les hommes, pour rendre inexcusables ceux qui se perdent; ce Catho. que, disons-nous, est le seul qui marche d'un pas sûr & qui évire les écueils. C'est la doctrine de S. Paul; & le raisonnement qu'il fait dans son Epître aux Romains, à l'occasion des sages du Paganii fes tous

fait e gilan Gala de I cont rend les N écrit fes\*e cui . avor ploi men cet ] nelle reco voya juge avili ces plac

les p

qui :

voul

rons par-

, en obudicieux les dogstination & qu'en r à décomme usement on court pices qui matière. nfeigneavec elle uissant; de lui; hoix du est néœuvres Dieu a de tous cufables c. que, he d'un . C'est raifontre aux

du Pa-

ganisme, qui ont méconnu Dieu dans les ouvrages, s'applique également à V. tous ceux qui ne profitent pas du bien-Siècle.

fait de la Rédemption.

Au commencement de ce siècle, Vigilance, Gaulois de Nation, natif de Galaguri près de Comminges, & Prêtre de Barcelone en Espagne, dogmatisa contre le culte des Saints, les honneurs rendus à leurs Reliques, la Prière pour les Morts, le Jeûne & le Célibat. Ses écrits ayant été perdus, on ne connoît ses erreurs que par ceux de S. Jérôme qui le réfuta dans un Ouvrage que nous avons encore. Le saint Docteur y déploie toute la vigueur de son raisonnement & toute l'âpreté de son style contre cet hérétique qu'il avoit connu personnellement & reçu avec bonté, sur la recommandation de S. Paulin, dans un voyage qu'il avoit fait en Palestine. A juger de cet hérétique si maltraité, si avili par S. Jérôme, d'après les traits sous lesquels il l'a peint, c'étoit un de ces hommes qui mettent la saillie à la place de la raison, qui croient renverser les plus fortes preuves par un bon mot, qui tourmentés de la manie d'écrire, & voulant parvenir à la célébrité sans qu'il

leur en coûte beaucoup, s'attachent aux sujets qui prêtent à la plaisanterie & Siecle, à l'épigramme. On ne voit pas que ses erreurs aient eu de grandes suites de son vivant, & que ses partisans, s'il en eût, aient été en assez grand nombre pour former une secte; mais sa doctrine renouvellée dans ces derniers tems, a pris une faveur qu'elle ne put obtenir dans le sien. Les réformateurs du seizième siècle, & les prétendus Philosophes de nos jours, à qui il étoit réservé de rajeunir toutes les inepries des anciens ennemis de l'Eglise, se sont approprié les erreurs & les mauvais argumens du Prêtre de Barcelone. Que faut-il leur répondre? ce que S. Jérôme répondit dans le cinquième siécle à Vigilance. Il accabla ce Novateur, en lui opposant la foi des premiers tems, l'autorité des Pères, le témoignage des hommes les plus célèbres, la preuve authentique & populaire des miracles opérés sur le tombeau des Saints, ceux qui venoient de s'opérer à Milan par les Reliques des Martyrs S. Gervais & S. Protais, & en Afrique par celles de S. Etienne, premier Martyr, miracles dont les témoins vivoient encore;

enfin & fc tant, âge à Nous auteu **fophe** dépoi n'en i défen

de C cle, rieui fa vi princ dent édifi che ' guée qu'il

Sa n

hent aux nterie & pas que es fuites artisans, z grand ; mais derniers ne put mateurs rétendus i il étoit inepries ise, se mauvais e. Que Jérôme siécle à eur, en s tems, nage des preuve niracles

s, ceux

lan par

Gervais

ir celles

r, mi-

encore;

enfin la pratique universelle de l'Eglise, = & son enseignement toujours subsistant, qui transmet sa doctrine d'un Siècle. âge à l'autre par la voix des Pasteurs. Nous n'avons rien de plus à dire aux auteurs de la Réforme, ni aux Philosophes incrédules qui se parent de leurs dépouilles, & nous faisons profession de n'en savoir pas davantage que les anciens défenseurs de la foi.

## ARTICLE VI.

Personnages illustres dans l'Église par les talens & la sainteté.

DAINT Jean Chrysostôme, Patriarche de Constantinople, appartient à ce siècle, parce qu'il y a consommé sa glorieuse carrière; mais les événemens de sa vie, dont nous allons rapporter les principaux traits, sont du siècle précédent, qu'il éclaira par ses talens & qu'il édifia par ses vertus. Il naquit à Antioche vers l'an 347, d'une famille distinguée. Il étoit encore au berceau, lorsqu'il perdit son père, nommé Second. Sa mère appellée Anthuse, résolue de

passer le reste de ses jours dans la viduité, fit de l'éducation de son fils, Sièce a qui étoit son unique espérance, le plus cher objet de ses soins. Il eut pour maîtres dans les sciences profanes les premiers hommes de son tems, Libanius pour la Rhétorique, & Adragantins pour la Philosophie. Avec les heureuses dispositions qu'il avoit reçues de la nature, & l'ardeur qu'il avoit à les cultiver, il fit des progrès si rapides, que ses talens & son génie lui auroient ouvert la route des honneurs & de la fortune, s'il n'eût pas renoncé aux sciences humaines, pour s'adonner tout entier à l'étude de l'Écriture sainte & à la science du falut. Il eut, comme presque tous les grands hommes de son tems, un attrait singulier pour la vie solitaire. Il y passa les plus belles années de sa jeunesse, s'exerçant à la prière, aux jeûnes & aux veilles, se nourrissant par la méditation des grandes vérités de l'Evangile, qu'il devoit prêcher un jour avec tant de succès, & se dérobant à la connoissance des hommes, dans la crainte d'être élevé malgré lui aux dignités de l'Eglise, dont il connoissoit les devoirs & redoutoit le fardeau.

Cependant

vie tr oblig Patria dans après inféri lèce, de l' rare c ques mes c douz fubli avec imag dictio tout o & d'i tation encor foule de la lassoi terror main

touch To

qui e

qui l'

dans la fon fils. , le plus eut pour fanes les s, Liba-Adraganles heureçues de oit à les des, que pient oude la forfciences. t entier à a science que tous ms, un aire. Il y jeunesse, es & aux éditation le, qu'il t de fucsance des re élevé ife, dont outoit le

pendant

Cependant sa santé exténuée par une vie trop austère pour ses forces, l'ayant . V. obligé de revenir à Antioche, S. Mélèce, SI è c I R. Patriarche de cette Eglise, le fit entrer dans son Clergé, & l'ordonna Diacre, après l'avoir fait passer par les Ordres inférieurs. S. Flavien, successeur de Mélèce, l'éleva au Sacerdoce, & le chargea de l'instruction du peuple, distinction rare dans ces premiers tems, où les Evêques étoient si exacts à remplir eux-mêmes cette importante fonction. Jean passa douze ans dans l'exercice de ce Ministère sublime. Ses talens s'y développèrent avec éclat; & son éloquence mâle, son imagination brillante, la pureté de sa diction, la noblesse de son extérieur, tout cela soutenu d'une grande modestie & d'une vie exemplaire, lui fit la réputation du plus parfait orateur qui eût encore paru dans l'Eglise. On venoit en foule à ses discours de tous les quartiers de la Ville & des environs; on ne se lassoit point de l'entendre, & on l'interrompoit souvent par des battemens de mains & d'autres signes d'admiration, qui en auroient flatté bien d'autres, & qui l'affligeoient, parce qu'il cherchoit à toucher, à convertir, & non à plaire. Tome II.

Nectaire, Patriarche de Constantinople, étant mort, l'eunuque Eutrope, Siècle premier Ministre, fit proposer Jean Chrysostôme par l'Empereur Arcadius, pour remplir ce premier Siège de l'Orient. Le Clergé, les Grands & le peuple l'acceptèrent comme un présent que le Giel faisoit à leur Eglise. Il parut sur ce nouveau théâtre, avec toute la gloire que ses talens & ses vertus lui avoient acquise, dans le rang inférieur qu'on lui faisoit quitter malgré lui. Mais il y porta un zèle contre le vice & les abus, un mépris du faste & des richesses, un amour des règles évangéliques, & une liberté vraiment sacerdotale, qui ne convenoient point au féjour corrompu qu'il venoit habiter. Une Cour efféminée, un Clergé sans discipline, un peuple dissolu, voilà ce qui s'offrit aux yeux du nouveau Patriarche, en arrivant dans la Ville impériale.

Malgré le nombre & le crédit de ceux

qu'il voyoit engagés dans des voies si

peu chrétiennes, il résolut de faire son

devoir, & de se conduire en Evêque,

La réforme qu'il méditoit de porter

dans tous les ordres, qui en avoient

un égal besoin, commença par sa mai-

fon. train prin crés il m frug ďun que de l' avec befoi défor abus dans prédé ians : nuels travai voirs la hai aux m règles le fair d'indi: des to la Cou fon bo

lation

les pre

onstanti-Eutrope, er Jean readius, de l'Ods & le présent glise. Il e . avec s & fes le rang ter malle contre du faste es règles vraiment nt point habiter. rgé fans voilà ce Patriarnpériale. de ceux voies fi faire son Evêque. e porter avoient.

r sa mai-

son. Il en bannit tout re qui est contraire à la modestie, qui doit faire le principal ornement des hommes consa-SIECLEcrés à Dieu. Il étoit vêtu simplement; il mangeoit toujours seul; sa table étoit frugale, sa retraite presqu'égale à celle d'un solitaire, & il ne paroissoit en public que pour remplir les diverses fonctions de l'épiscopat, auxquelles il se livroit avec un courage infatigable. Après les besoins spirituels de son peuple, les désordres publics des Grands, & les abus de tout genre qui s'étoient glissés dans son Clergé sous l'épiscopat de son prédécesseur, homme sans lumières & sans activité, étoient les objets continuels de sa sollicitude. Mais il ne put travailler à remplir à cet égard les devoirs de son Ministère, sans encourir la haine de ceux qu'il vouloit rappeller aux maximes uu Christianisme, & aux règles canoniques. On murmura contre le saint Evêque; on accusa son zèle d'indiscrétion & d'excès; on lui chercha des torts pour le compromettre avec la Cour; & tandis que le peuple mettoit son bonheur à le posséder, sa consolation à l'entendre, les Courtisans & les premiers du Clergé concertoient les

moyens de le perdre. Ces ennemis

V. puissans firent entrer dans leurs vues

Siècle. l'Impératrice Eudoxie, déjà prévenue
contre le faint Archevêque, qui n'approuvoit pas toujours l'usage qu'elle faifoit de son pouvoir, sur le foible Arcade

fon mari.

Théophile, Patriarche d'Alexandrie, qui avoit tous les vices qui déshonorent son état, sans les racheter par aucune vertu, parut aux ennemis de Chrysoftôme, l'homme le plus propre à servir leur passion. On avoit présenté une requête à l'Empereur contre Théophile, homme impérieux & vain, qui vexoit les Solitaires de l'Egypte soumis à sa jurisdiction. Le Prince l'avoit mandé à Constantinople pour répondre sur les faits dont il étoit accusé, & avoit commis S. Chrysostôme pour examiner cette affaire. Les Courtisans qui connoissoient le caractère superbe de Théophile, & l'aversion qu'il avoit conçue depuis longtems contre le saint Patriarche, dont le mérite & la réputation excitoient sa jalousie, n'eurent pas de peine à lui faire adopter le projet qu'ils avoient formé de le perdre. Les mécontens du Clergé s'unirent avec eux; l'Impératrice les appuya événe Cour devin devoi dans appel Patria nés a Il of rendr Patria comp quelq décla ne pr dépoi feroit en er gion délai qui f de la dura terre ébran

Ville

cet a

geand

ennemis urs vues prévenue qui n'api'elle faie Arcade xandrie, honorent r aucune Chryfofà fervir une reéophile, ui vexoit mis à sa mandé à

ner cette noissoient hile, & uis long-, dont le ent sa jalui faire nt formé u Clergé e les ap-

e sur les

oit cor

puya de son crédit, & par un de ces = événemens qui n'étonnent point dans les Cours corrompues, Théophile d'accusé, Sticte. devint accusateur & Juge de celui qui devoit le juger. Il s'assembla en Concile dans un fauxbourg de Constantinople, appellé le Chêne, avec les Evêques du Patriarchat d'Alexandrie qu'il avoit amenés avec lui, au nombre de trente-fix. Il osa citer S. Chrysostôme de venir rendre compte de sa conduite. Le saint Patriarche répondit qu'il étoit prêt de comparoître, pourvu que Théophile & quelques autres qui étoient ses ennemis déclarés, ne fussent point ses Juges. On ne procéda pas moins contre lui; il fut déposé, & l'Empereur ordonna qu'il seroit chassé de son Eglise & conduit en exil. Ces ordres surpris à la Religion du Prince, furent exécutés sans délai, malgré la vigilance du peuple, qui faisoit la garde jour & nuit autour de la maison épiscopale. Cet exil ne dura qu'un jour; un tremblement de terre qui survint tout - à - coup ayant ébranlé les principaux édifices de la Ville & le Palais impérial, on regarda cet accident comme un effet de la vengeance divine. Le peuple ameuté de-

E iij

mandoit son Evêque à grands cris, & l'Impératrice elle-même conjura l'Em-SIÈCLE, pereur de le rappeller. Les ordres furent donnés aussi-tôr, & dès qu'on le sut, les larmes, les murmures, firent place à la joie. Le jour qu'il rentra dans la Ville fut un jour de fête pour le peuple, & de triomphe pour lui. Chacun croyoit revoir son père & son ami. Ses ennemis seuls étoient humiliés : mais ils ne tardèrent pas à reprendre l'avantage qu'ils paroissoient avoir perdu. On ourdit une nouvelle trame, & l'on irrita plus que jamais l'Impératrice Eudoxie. Un fecond Concile composé comme le Brigandage du Chêne, & dirigé par les intrigues de Théophile, quoiqu'absent, condamna de nouveau le faint Evêque, sur des prétextes inventés par la calomnie & adoptés par la bassesse servile de quelques Eveques. Le foible Arcadius qui, loin de hair saint Chrysostôme, voyoit avec peine les excès auxquels on se portoit, consentit néanmoins à tout. Par ses ordres, le plus grand homme & le plus vertueux qu'il y eût dans l'Eglise & dans tout l'Empire, fut exilé à Cucuse, petite Ville d'Arménie, où il manquoit de tout. De-là, transféré

2 P fur ! fe v lites à la tem à un crin derr de : fain fran fouf deu duc dan corp illu en: Ma la r reui fon pon

rer

cad

Peu

fem

mo

cris, & ra l'Emes furent le fut, ent place dans la peuple, n croyoit ennemis ls ne targe qu'ils irdit une plus que n fecond gandage intrigues ondamna fur des mnie & de quelius qui, , voyoit s on se à tout. homme eût dans fut exilé énie, où

ransféré

à Pityunte, bourg défert & abandonné fur le bord oriental du Pont-Euxin, il se vit livré à la barbarie de deux satel-Siècle. lites, dont l'un absolument inaccessible à la pitié, lui faisoit soussirir des traitemens, que l'humanité auroit épargnés à un scélérat convaincu des plus grands crimes. Il n'arriva point au lieu de ce dernier exil, & Dieu qui l'avoit averti de sa fin prochaine, couronna par une sainte mort, en 407, une vie de souffrances & de persécutions qu'il avoit souffertes pour sa gloire. Il mourut à deux lieues de Comane, où ses conducteurs avoient été obligés de s'arrêter, dans l'Eglise de S. Basilisque, & son corps fut inhumé à côté de celui de cet illustre Martyr, qui avoit été mis à mort en confessant J. C. sous l'empire de Maximin, en 312. Trente-un ans après la mort de S. Chrysostôme, l'Empereur Théodose le Jeune sit transférer fon corps à Constantinople, avec une pompe solemnelle, comme pour réparer les outrages qu'il avoit reçu d'Arcade & d'Eudoxie. Les Grands & le Peuple, animés des mêmes sentimens, sembloient disputer entr'eux à qui témoigneroi: plus de vénération aux cen-E iv

V.

dres de ce grand homme, & l'on voyoit le Prince lui - même, la tête inclinée fur le cercueil où les restes du saint Pasteur étoient rensermés, demander pardon des injustices que son père & sa mère avoient commisses contre lui, en faisant servir leur autorité à satisfaire la haine de ses ennemis. Ainsi Dieu saisoit rendre à la mémoire de son serviteur, les honneurs que l'envie & la malignité lui avoient resusés pendant sa vie.

Les contemporains de S. Jean Chrysostôme, & les Auteurs ecclésiastiques qui ont écrit après lui, ne tarissent point fur ses louanges. Ils l'appellent la colonne de la vérité, le flambeau de l'Eglise, l'interprête des secrets de Dieu, la lumière de tout l'univers. S. Augustin le regarde comme l'esprit le plus élevé, l'ame la plus ferme, & le Docteur le plus profond qui eût écrit sur le dogme & la morale. Et le Pape S. Célestin ajoute, que si sa voix n'a pu se faire entendre que dans quelques endroits de l'Eglise, pendant sa vie, il n'y a point de lieux dans le monde chrétien, qu'il n'instruise par ses ouvrages, après sa mort; ensorte qu'on peut dire qu'il

prêc lit a vrai la fo on Chr teur une doit le ju jour les t cont fur fur ] Apô gran endi veau J. ( Réfi cent de r

Con

Juif

Dan

fond

n voyoit inclinée. du faint emander père & tre lui, à fatis-Ainfi ioire de l'envie és pen-1 Chryastiques nt point la code l'E-Dieu, ugustin élevé, cteur le dogme Célestin e faire ndroits l n'y a étien,

, après

e qu'il

prêche par-tout, puisque par-tout on le lit avec succès. La postérité a souscrit à ces justes éloges; & tant que le goût du SIÈCLE. vrai beau, de la faine éloquence & de la solide piété subsisteront dans l'Eglise, on ne cessera de regarder saint Jean Chrysostôme comme le modèle des Orateurs chrétiens, & ses Ouvrages comme une mine riche, inépuisable, qu'on ne doit jamais se lasser de fouiller. C'est le jugement qu'en ont porté jusqu'à nos jours, tous ceux qui savent apprécier les talens. Le recueil de ses Ouvrages contient des Homélies ou Discours, sur les Livres de Moise & des Rois, sur les Pseaumes & les Prophêtes, sur S. Mathieu, S. Jean, les Actes des Apôtres, & les Epîtres de S. Paul; un grand nombre de Sermons sur divers endroits détachés de l'Ancien & du Nouveau Testament, sur la Naissance de J. C., son Baptême, sa Passion, sa Réfurrection, son Ascension, la Descente du Saint-Esprit, & plusieurs sujets de morale; & enfin divers Traités de Controverse contre les Gentils, les Juifs, & les Anoméens ou purs Ariens. Dans tous ces Ouvrages, il est profond, lumineux, grand, fublime,

V. choses, nourri du suc le plus pur des Siècle. saintes Ecritures, & du véritable esprit de la Religion qu'il avoit méditée toute sa vie.

S. Jérôme est de tous les Pères de l'Eglise celui que l'érudition, la connoissance des langues, & la critique sacrée ont rendu le plus célèbre. Il naquit à Stridon, petite Ville de Dalmatie, vers l'an 331 selon les uns, & en 340 selon d'autres, de parens riches & distingués par leur rang. L'éducation précieuse qu'il reçut tant pour la piété que pour les Lettres, développa de bonne heure les germes de talent qu'un heureux naturel avoit mis en lui. Les années de son bel âge ne furent pas exemptes des foiblesses auxquelles la jeunesse n'a que trop de penchant. Il les passa à Rome, où il y avoit beaucoup de corruption, comme dans toutes les grandes Villes. Mais bientôt il revint à un genre de vie plus férieux; & ses réflexions sur le vuide du monde & le danger de ses plaisirs, le rendirent totalement à la vertu. Son premier goût le porta vers les études profanes. Il faisoit ses délices des Poëtes & des Orafes lus firm dan mû les ma -che

teu

fit fes He l'E ine tai

vre

pr né y ce

à

Podé Ven D

qu

plein de pur des de esprit ée toute

Pères de la concritique bre. II de Dalis, & en riches & lucation la piété ppa de nt qu'un ni. Les ent pas elles la nt. Il les eaucoup utes les l revint & fes e & le rent toer goût . Il faies Orateurs payens. Plaute & Cicéron étoient ses Auteurs favoris; & après les avoir lus, il ne pouvoit s'accoutumer à la Siteir. simplicité des saintes Ecritures. Mais dans la suite, son esprit devenu plus mûr & plus solide, lui sit trouver chez les Ecrivains sacrés cette énergie, cette majesté, cette élévation de pensées qu'on chercheroit envain dans les chefs-d'œuyre de l'antiquité les plus vantés. Il en fit le reste de sa vie l'unique objet de ses études, & ayant appris la Langue Hébraique, entiérement ignorée dans l'Eglise, il s'appliqua avec des peines incroyables à corriger le texte original, tant de l'Hébreu que des Septante, & à les épurer, par la comparaison des plus anciens manuscrits, d'une quantité presque innombrable de fautes, que la négligence ou l'inhabilité des Copistes y avoient glissées. Il avoit ramassé dans cette vue une Bibliothèque très-précieuse pour son tems, à force de soins & de dépenses. Le fruit de ses veilles fut la Version Latine appellée Vulgate, qu'il entreprit par les ordres du Pape saint Damase, & que toute l'Eglise Latine a depuis adoptée & déclarée authentique. Ces travaux, quelqu'utiles qu'ils

108

fussent à la Religion, lui attirèrent mille contradictions, dont l'autorité du chef Siècle de l'Eglise ne put le mettre à couvert. C'étoit la jalousie, l'ignorance & la malignité, vices de tous les siècles, qui les lui suscitoient. Peut-être y fut-il trop sensible; ce qui lui sit perdre à les repousser, un tems qu'il auroit employé plus avantageusement pour la gloire de l'Eglise & pour la sienne. Outre ses Versions de l'Ecriture & ses Commentaires sur les Prophêtes, l'Ecclésiaste, l'Evangile de S. Mathieu, dont il assure avoir vu l'original hébreu dans la fameuse Bibliothèque du Martyr S. Pamphile, & sur quelques Epîtres de S. Paul; nous devons encore à fes foins infatigables, plusieurs Traités dogmatiques contre les erreurs de fon tems, & un recueil de Lettres qui ont toujours été regardées, comme ce que les Pères Latins ont laissé de plus intéressant, par le choix & la variété des matières, & de mieux écrit.

La véhémence de son zèle a quelquefois placé sous sa plume, sur-tout dans ses Ouvrages polémiques, des expressions dures qu'on excuseroit dissiclement, dans tout autre qu'un Saint. tiqu gila été mir fond voya pute mei ple nati tem être tuei qui déti tion arri dan

> les dui find bea c'éi que

fuit

it mille u chef ouvert. &c la iècles . y fut-il rdre à oit emour la sienne. & fes , l'Echieu , nébreu Martyr tres de s foins matins, & ujour**s** Pères t, par es, &

elquet dans xprefficile-Saint. Les traits qu'il a lancés contre l'hérétique Jovinien, contre le Prêtre Vigilance, & contre Ruffin qui avoit Siècia, été long-tems son ami, ont toujours fait quelque peine aux plus grands admirateurs de ses talens & de son profond favoir. S. Augustin lui-même, se voyant sur le point d'engager une dispute avec lui, sur la matière délicate du mensonge officieux, effrayé de cet exemple, cessa de le combattre. Une imagination ardente, un esprit vif & un tempérament tout de feu, avoient peutêtre quelque part à ces sorties impétueuses qu'il faisoit sur ses adversaires, dans la chaleur de la dispute; car la vertu qui adoucit & sanctifie la nature, n'en détruit pas toujours toutes les imperfections dans les plus grands Saints; & il arrive fouvent que le zèle le plus pur dans ses motifs, reçoit l'empreinte & fuit la direction du caractère.

Quoi qu'il en soit, on trouve dans les écrits de S. Jérôme & dans sa conduite plusieurs traits de l'humilité la plus sincère, qui sont voir que s'il mettoit beaucoup de chaleur dans la controverse, c'étoit plutôt par amour de la vérité, que par le vain désir de faire valoir

fon opinion. S'il eut contre lui les hérétiques, les Moines indisciplinés & Siècle déréglés, parce qu'il attaquoit sans ménagement, ou leurs erreurs, ou leurs vices, il en fut bien dédommagé par l'estime & l'admiration des plus grands hommes de son siècle, & entr'autres de S. Augustin, qui honorèrent sa vertu, & qui applaudirent aux travaux immenses qu'il entreprit pour l'utilité de l'Eglise. En effet, ce saint Docteur joignoit à l'application la plus constante, au travail le plus opiniâtre, une vie si pénitente, si pauvre & si mortifiée, que parmi les Solitaires les plus renommés par leur austérité, on en trouveroit avec peine qui eussent porté plus loin que lui les vertus par lesquelles se sont illustrés les saints habitans des déserts. Il mourut dans son Monastère de Bethléem en 420, âgé de quatre-vingts ans, s'il étoit né en 340, & de près de quatre-vingt-dix, s'il avoit reçu le jour en 331, comme quelques-uns le prétendent. Il en passa la plus grande partie dans les exercices de la vie monastique. Il avoit été ordonné Prêtre vers l'an 376 ou 377, par Paulin, Evêque d'Anrioche, à condition qu'il ne resteroit

de cere ce :

pai me qui de:

do

plu de 35 co à t

fai

réi

pe me l'u gie da

où

né

lui les

plinés &

fans mé-

ou leurs

nagé par

is grands

itr'autres

sa vertu.

immen-

de l'E+

teur joi-

nstante.

ne vie si

ortifiée,

renom-

ouveroit

dus loin

s fe font

déserts.

le Beth-

gts ans,

près de

le jour

le pré-

e partie

aftique.

ers l'an

e d'An-

resteroit

attaché à aucune Eglise particulière, & non, ainsi qu'il a plu à certains Auteurs de l'assurer, à condition qu'il n'exer-Sièces. ceroit jamais les fonctions du Sacerdoce, ce qui n'a aucune vraisemblance. Il est même très-probable qu'il les exerça souvent dans le Monastère de Bethléem. dont il fut Supérieur pendant toute sa vie.

Tous les éloges que nous avons donnés aux grands hommes dont nous avons parlé jusqu'à présent, s'appliquent comme nécessairement à S. Augustin, puisque toutes les qualités brillantes & solides, par lesquelles nous avons caractérisé leurs vertus, leurs talens, leurs connoissances & leurs Ouvrages, se trouvent réunies en lui seul, dans le degré le plus éminent. Il naquit à Tagaste, Ville de Numidie, le 13 Novembre de l'an 354. Son père, nommé Patrice, d'une condition honnête, pouvoit prétendre à tous les emplois publics, mais il étoit peu favorifé des dons de la fortune. Sa mère Monique, qui l'enfanta deux fois, l'une au monde, & l'autre à la Religion, fut l'image de toutes les vertus, dans les états de femme & de veuve, où Dieu la fit passer. Augustin étoit né avec un esprit vif & pénétrant,

une mémoire prodigieuse, un génie profond, étendu, qui le rendoit capable Siècle de toutes les Sciences, & qui les embrassa toutes avec succès. Le désir de savoir fut sa passion dominante, & le principe des erreurs qui égarèrent trop long-tems sa raison. Sorti de ses premières études, où il se distingua par les plus brillans succès, il se livra tout entier aux recherches les plus épineuses & aux sciences les plus abstraites. La carrière des connoissances humaines ne lui présentoit rien de trop vaste & de trop difficile. Il la parcourut toute entière, sans autre guide que lui-même. Il puisa dans Aristote l'art de la Dialectique, la méthode de discussion & d'analyse qui répandent tant de clarté sur les matières philosophiques; dans Platon, une métaphysique lumineuse & sublime; & dans Cicéron, l'ordre & le choix des idées, avec la netteté & la précision du langage. Ces qualités sont en esset ce qu'on remarque le pas dans les Ouvrages de S. Augustin, & sur-tout dans ses Traités théologiques; la force, la suite dans le raisonnement; la prosondeur, la solidité dans les principes; la clarté, l'exactitude dans l'expression.

boni & 1 Rhé plée avoi où gust égar de t l'avo volu hun ploi lum

avo

de l

qui

Sor

la i

lup

dev

n génie capáble les emdésir de , & le ent trop les pregua par vra tout ineuses es. La ines ne & de ute enmême. a Diaion & clarté dans ineuse ordre netteté quaarque · Auraités dans

arté,

Ses grands talens le conduisirent de bonne heure à une grande réputation, & le firent choisir pour enseigner la Siècie. Rhétorique à Milan, Ville riche, peuplée, où les Empereurs d'Occident avoient souvent fait leur réndence, & où les Lettres étoient cultivées. Augustin étoit alors engagé dans un double égarement; du côté de l'esprit, l'ardeur de tout connoître & de tout expliquer, l'avoit jetté dans les erreurs absurdes des Manichéens; & du côté du cœur, le penchant qu'il avoit toujours eu à la volupte, le tenoit assujetti à la passion humiliante qui degrade l'homme en le plongeant tout entier dans les sens. Dieu, par des progrès insensibles de lumières, le conduisit à la vérité qu'il avoit cherchée en vain dans les systèmes de la Philosophie, & par un coup subit de la Grace, brisa les honteux liens qui l'attachoient aux plaisirs criminels. Sorti du double abîme, où l'orgueil de la science humaine, & le goût des voluptés sensuelles l'avoient plongé, il devint bientôt un autre homme. Humble, chaste, soumis à la foi, appliqué à la lecture des Livres faints & à l'étude de la Religion, il consola Monique des

larmes qu'elle avoit répandues sur ses égaremens, & vérifia les heureuses Siècie, espérances qu'Ambroise avoit conçues de lui, dans le tems qu'il paroissoit le plus éloigné de la vérité & de la vertu. Purifié par les eaux facrées du baptême, détrompé du monde, de ses erreurs & de ses plaisirs dans la retraite, consacré à Dieu par le Sacer-

doce, & dévoué au service de l'Eglise par son élévation à l'épiscopat, on ne le vit plus occupé que des intérêts de

la Religion.

Les autres saints Docteurs que Dieu avoit suscités jusques-là dans l'Eglise, pour défendre les différens dogmes de la foi contre les hérétiques qui les attaquoient, avoient successivement établi les vérités combattues sur les preuves que leur fournissoient l'Ecriture, la tradition, l'enseignement ancien & perpétuel de l'Eglise; mais S. Augustin fut singuliérement destiné à les embrasser toutes, parce que les erreurs qu'il eut à combattre, n'en épargnoient aucune. Il défendit l'unité de Dieu, sa sainteté, sa providence & la pureté de son culte contre les Payens; la bonté de ses œuvres, la sagesse de ses décrets

dan cure tou les fon fon me l'ur l'Eş les l'ef gie des ſép la

> les qui la de me ľéi

VOI

rév

tue de qu cès s fur fes neureuses concues paroisfoit & de la crées du , de fes s la ree Sacere l'Eglise , on ne térêts de ue Dieu 'Eglise, mes de les attat établi

& perugustin es emerreurs gnoient Dieu, pureté a bonté décres

preuves

, la tra-

dans l'ordre moral, l'autorité des Ecritures, la réalité de l'Incarnation, & V. toutes les vérités qui en découlent contre SIÈCLE. les Manichéens; la divinité de J. C., fon égalité, sa consubstantialisé avec son Père, & les conséquences de ces dog. mes fondamentaux contre les Ariens; l'unité, la visibilité, l'indéfectibilité de l'Eglise, & ses autres caractères contre les Donatistes; la nécessité, la gratuité, l'efficacité de la Grace contre les Pélagiens & leurs disciples. Non content des victoires qu'il avoit remportées séparément sur les divers ennemis de la foi, qu'il foudroya tour-à-tour, il voulut les combattre tout-à-la-fois, en réunissant dans un seul corps d'ouvrage les preuves démonstratives sur lesquelles le Christianisme est fondé. C'est ce qu'il exécuta dans son grand Traité de la Cité de Dieu, Ouvrage où la science de l'Ecriture, la force du raisonnement, les discussions de la critique & l'érudition profane, se prêtent un mutuel secours, & où les Apologistes modernes amassent encore les matériaux qu'ils favent employer avec tant de succès, pour réfuter la vaine Philosophie & l'incrédulité de notre tems. Quoi-

qu'il y ait dans cet Ouvrage de faint Augustin, comme dans les autres fruits de sa plume, des beautés frappantes, des endroits véritablement nobles & sublimes, l'élévation, la chaleur & les images ne sont pas le caractère de ses écrits, plus recommandables par le fonds des choses, par l'enchaînement des principes, que par les graces de la diction. Son style est en général plus didactique qu'éloquent, plus solide que châtié. C'est ce qu'on remarque principalement dans ses Traités théologiques, genre qui demande plutôt un Ecrivain clair, méthodique, conséquent & précis, qu'élégant & disert. Consumé de travaux, couvert de gloire & plein de mérites, le faint Docteur mourut le 28 Août 430; sa carrière avoit été de soixante-seize ans, dont il en avoit passé quarante au service de l'Eglise, dans le Sacerdoce & l'épiscopat. Depuis le cinquième siècle jusqu'à nos jours, le nom de S. Augustin a toujours excité l'admiration des fidèles, & retracé l'idée des plus vives lumières, jointes à des travaux continuels pour la défense des vérités catholiques, & pour la prospérité de l'Eglise. Sa doc-

trin four gui la v les hér qui que & effc ten Ma l'ex me pro gag

> Pa Ga gra

éta da réf n'e

pr

de faint res fruits pantes, obles & ur & les e de ses par le inement es de la ral plus lide que ie prinréologiutôt un féquent Conloire & Docteur carrière dont il vice de épiscojusqu'à ustin a fidèles,

nières,

s pour

es', &

Sa doc-

trine, consacrée par les Conciles & les \_ souverains Pontifes, a toujours servi de guide aux Savans les plus éclairés, & SIÈCLE. la vénération qu'il a inspirée dans tous les tems a été si universelle, que les hérétiques eux-mêmes, sur-tout ceux qui ont porté leurs spéculations sur les questions si obscures de la Prédestination & de la Grace, ont fait les plus grands efforts, & les plus vains en mêmetems, pour s'autoriser de son suffrage. Mais l'Eglife en rendant hommage à l'exactitude avec laquelle il a su exprimer le dogme, & en adoptant ses propres paroles pour en former son langage, l'a vengé des entreprises téméraires de l'erreur.

S. Paulin, Evêque de Nôle, naquit à Bordeaux à la fin de l'an 353, ou au commencement de l'an 354, de Ponce Paulin, Préfet du Prétoire dans les Gaules. Cette naissance illustre & de grandes richesses, mettoient Paulin en état d'aspirer aux postes les plus élevés dans le monde. Mais la sagesse de ses réslexions lui apprit de bonne-heure à n'estimer les avantages du siècle & les présens de la fortune, que ce qu'ils méritent de l'être. La Religion acheya

V.

ce que la Philosophie & des inclinations vertueuses avoient commencé. Plusieurs faints personnages avec lesquels il eut le bonheur d'être lié, tels que S. Ambroise, S. Martin de Tours, & S. Delphin de Bordeaux, lui firent connoître J. C. & la sublimité de la Morale évangélique. Animé du désir de la perfection dont il venoit d'apprendre la route, il forma le projet de renoncer aux espérances du siècle. Thérasie, personne riche, belle, jeune, mais encore plus vertueuse, qu'il avoit épousée, l'exhortoit à exécuter ce généreux dessein. Ils vendirent leurs grands biens, en distribuèrent le prix aux pauvres, & se retirèrent auprès du tombeau de S. Félix de Nôle, où ils subsistoient d'un revenu modique qu'ils s'étoient réservé. Leur vie étoit si pauvre, si mortifiée, qu'ils trouvoient encore de quoi soulager les indigens. Paulin avoit été élevé au Sacerdoce malgré lui, par l'Evêque de Barcelone en 393, mais à condition qu'il ne seroit point attaché à cette Eglise; c'étoit afin qu'il n'y eût point d'obstacle au projet de retraite, & au plan de vie obscure & pénitente qu'il méditoit. Dieu qui vouloit rendre ses vertus utiles à l'Eglise, ne permit

pas mor Sièg les a pen cou vert guè & 0 gén don tem lui noi pou mér difc bier Cie égal

> prit foin qu'i qui

vert

cho

linations Plusieurs ls il eut S. Am-S. Delonnoître le évanperfeca route, ux espéie riche, tueuse, exécuter nt leurs le prix près du où ils e qu'ils si pauent en-. Paulin gré lui, , mais attaché n'y eût traite. nitente

rendre

permir

pas qu'il ne fût occupé qu'à se sanctifier lui-même. L'Evêque de Nôle, étant V. mort, il fut choisi pour remplir ce Siècle. Siège, l'an 409 ou 410. Les Goths & les autres barbares qui ravagèrent l'Italie pendant son épiscopat, donnèrent beaucoup d'exercice à sa charité. C'étoit la vertu qui le caractérisoit. On ne connoît guère de Saint qui l'ait portée plus loin, & qui l'ait signalée par des actions plus généreuses. C'est la matière des éloges dont les plus grands hommes de son tems l'ont comblé. Mais son humilité lui cachoit le prix des facrifices que la charité le portoit à faire, & il s'étonnoit qu'on pût lui donner des louanges pour des actions, qui lui paroissoient sans mérite. Peut-on trouver sujet de louer, disoit-il, un homme qui renonce aux biens de la terre pour acquérir ceux du Ciel? Il mourut l'an 431, après avoir égalé les plus illustres Evêques par ses vertus pastorales, & les plus saints Anachorêtes par ses austérités.

S. Paulin étoit né avec beaucoup d'efprit, & l'on avoit cultivé avec un grand soin dans on enfance, le dispositions qu'il avoit pour les Lettres. Ausone, qui fut depuis Précepteur de l'Empereur V. Siècle.

Gratien, avoit été son Maître, & sous lui, Paulin avoit montré des talens diftingués pour l'Eloquence & la Poésie. Il parut d'abord avec éclat au Barreau, & les Anciens ont donné de grands éloges à un Panégyrique de l'Empereur Théodose qu'il avoit prononcé, & que nous n'avons plus. Lorsqu'il se fut donné tout entier à Dieu, il renonça aux Lettres profanes, pour ne s'occuper que des faints Livres & de la Religion. Il avoit composé plusieurs Ouvrages qui font perdus. Ceux qui nous restent consistent en des Lettres écrites à différentes personnes sur des matières de piété, dans lesquelles il fait éclater son amour & sa reconnoissance envers Dieu. Celle qui est adressée à S. Sulpice Sévère, contient l'histoire de l'Invention de la vraie Croix du Sauveur. Elle est fort touchante & remplie de traits admirables. Ses autres ouvrages, sont un Discours sur l'aumône, qui est écrit d'un style plein de douceur & d'onction; & des Poëmes où l'on trouve de belles pensées, des comparaisons nobles, & une versification agréable pour le tems où il vivoit.

S. Sulpice Sévère, contemporain de

S. P étoit fait Sa fa gran riage de to mon riche Dieu ploy allé répu dent plus vrair haut se re fervi venu dans méd fon ( Ouv le fr rable quell

man

men

& fous ens dif-Poésie. arreau, grands npereur & que t donné nça aux per que ion. Il ges qui nt conférentes piété, amour . Celle Sévère, n de la est fort admiun Disrit d'un nction; e belles les, & e tems

rain de S.

S. Paulin de Nôle & son intime ami, = étoit de la Province d'Aquitaine. On ne fait pas l'année précise de sa naissance. Siècle. Sa famille étoit illustre & possédoit de grands biens. Il s'engagea dans le mariage; mais ayant perdu sa femme peu de tems après leur union, il quitta le monde. Il étoit alors fort jeune, trèsriche & très-estimé. En se donnant à Dieu, il conserva ses biens, dont il employoit les revenus en aumônes. Etant allé voir S. Martin de Tours, dont la réputation remplissoit alors tout l'Occident, il concut par les discours, & encore plus par les exemples de cet homme vraiment apostolique, l'idée d'une plus haute perfection. Pour s'y exercer, il se retira dans une solitude, avec ses serviteurs & ses esclaves qui étoient devenus ses frères. Il y vivoit comme eux dans la mortification, la prière & la méditation des vérités éternelles, dont son esprit étoit sans cesse occupé. Les Ouvrages que nous avons de lui sont le fruit de sa retraite. Le plus considérable est son Histoire sacrée, dans laquelle il peint avec force, & d'une manière très-concise, tous les événemens remarquables depuis la Création Tome II.

du Monde jusqu'à l'an 400 de J. C. Cet abrégé d'histoire, le mieux fait Sièces, qui cût paru jusqu'à lui, & qu'on n'a pas même effacé depuis, est d'un style noble, élégant & parfaitement assorti à la dignité du sujet. Sa manière d'écrire approche beaucoup de celle de Salluste, qu'il s'étoit proposé pour modèle, ce qui l'a fait appeller le Salluste chrétien. Sa Vie de S. Martin, & ses Dialogues sur les vertus & les miracles de ce grand Evêque, font aussi beaucoup d'honneur à sa plume. Le tems précis de sa mort n'est pas bien certain; on la place communément vers l'an 420.

S Cyrille, Patriarche d'Alexandrie, doit être compté parmi les plus grands hommes qui firent la gloire de l'Eglise, & qui combattirent pour sa foi, pendant le cinquième siècle. Il étoit né avec un esprit subtil, qui le rendoit propre à l'examen des matières abstraites. Il s'étoit beaucoup appliqué à l'étude des anciens Pères, dont il possédoit parfaitement la doctrine. Ses actions ne commencent à être connues, que depuis son élévation sur le Siège patriarchal d'Alexandrie en 412. Il succéda à son

Jean ďav de &c | ceff nen parl con où hére Cyr dan lui & c créd des obst port rend à S. tanc ont & 1 pas rage

ia v

repr

actio

onc

le J. C.
ieux fait
qu'on n'a
l'un style
nt assorti
nère d'écelle de
pour mor le SalMartin,
us & les
e, font
a plume.
pas bien
nunément

exandrie, us grands l'Eglife, pendant é avec un propre à es. Il s'é-étude des pit parfais ne compae depuis patriarchal éda à fon

oncle Théophile, persécuteur de saint Jean Chrysostôme, & on lui reproche d'avoir imité sa hauteur dans l'exercice Siècle. de la jurisdiction attachée à son Siège, & d'avoir donné l'exemple à ses successeurs de s'immiscer dans le gouvernement des affaires civiles. Nous avons parlé de son zèle & de ses travaux contre le Nestorianisme, dans l'article où nous avons tracé l'histoire de cette hérésie. Il est certain que ce sut saint Cyrille qui apperçut le premier tout le danger de cette erreur naissante, qu'il lui porta les coups les plus vigoureux; & que sans lui elle auroit fait, par le crédit que Nestorius tiroit de sa dignité, des progrès qui auroient mis de grands obstacles à la victoire que l'Eglise remporta sur elle. Cet important service rendu à la Religion doit faire pardonner à S. Cyrille des fautes, où les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé, ont eu plus de part que son caractère & ses intentions. D'ailleurs, n'a-t-il pas racheté par sa fermeté, son courage, sa vie exemplaire, son amour de la vérité, ce qu'on pourroit trouver de repréhensible dans quelques-unes de ses actions? Sa mémoire a toujours été en

V. Siècle. vénération dans les deux Eglises, Grecque & Latine; & les plus faints personnages de l'Orient & de l'Occident ont loué en lui la vigilance, la sagesse, la charité, en un mot, toutes les vertus d'un vrai Pasteur. Intrépide pour la défense des intérêts de Dieu & de l'Eglise, il ne fut point ébranlé, lorsqu'ayant été mis en prison par les intrigues des protecteurs de Nestorius, après le Concile d'Ephèse, il se vit sur le point d'être dépouillé de son rang, & relégué au fond des déserts. Cette grandeur d'ame, cette constance à l'épreuve des menaces & des craintes, l'approchent des Athanase & des Basile, si quelques légères taches l'empêchent de marcher en tout leur égal. Ses écrits, qui sont en grand nombre, contiennent des choses très-précieuses, parce qu'il établit les dogmes avec beaucoup d'exactitude, & qu'il expose très-savamment la tradition confignée dans les Ouvrages des Pères qui ont vécu avant lui. Les Anciens estimoient tellement ses Homélies, que les Evêques Grecs les apprenoient par cœur, pour les prêcher au peuple, Cependant il faut avouer que sa manière d'écrire est diffuse, obscure, em-

barrat décou terme fes al fon fi pêche Ouvr roien l'usag l'an

d'Ale

ans.

S. nom & la Rom tenoi fance né a avoie éduc féra Rom revêt affair comic crédi

le p

mair

, Grecnts perccident lagesse, s vertus pour la & de é, lorses intris, après fur le ang, & te granépreuve rochent juelques marcher qui sont ent des il établit ctitude, la traages des Les Anomélies, renoient peuple, la ma-

re, em-

barrassée, qu'on ne peut pas toujours découvrir sa pensée & le vrai sens des V. termes qu'il emploie, & qu'en général Siècle. se allégories continuelles, sa subtilité, son style incorrect & peu precis, empêchent qu'on ne puisse tirer de ses Ouvrages toute l'utilité dont ils pourroient être, si les Savans en trouvoient l'usage moins pénible. S. Cyrille mourut l'an 444. Il avoit gouverné l'Eglise d'Alexandrie un peu plus de trente-un ans.

S. Léon, Pape, qui a mérité le surnom de Grand, par ses belles qualités & la gloire de son pontificat, étoit de Rome, mais on ignore le rang que tenoit sa famille, & l'année de sa naissance. On voit par ses écrits qu'il étoit né avec beaucoup de talens, & qu'ils avoient été cultivés par une excellente éducation. Le Pape S. Célestin lui conféra la dignité d'Archidiacre de l'Eglise Romaine, & du moment qu'il en fut revêtu, il eut la plus grande part aux affaires de l'Eglise. On s'adressoit à lui, comme à celui qui étoit le plus en crédit auprès du Souverain-Pontife, & le plus éclairé de tout le Clergé Romain. Il étoit absent de Rome, lorsque

F iij

le Pape Sinte III mourut, vers le milieu du mois d'Août 440. Il fut élu Siècle pour le remplacer, par les suffrages réunis du Clergé, qui montra dans ce choix, dit S. Prosper, l'estime qu'il faisoit du mérite, & comment il savoit l'honorer. Léon connoissoit toute la grandeur des obligations qu'il contractoit envers son peuple & envers toute l'Eglise, en montant sur le Saint-Siège: aussi mit-il tout ce qu'il avoit de capacité, de favoir & d'application à les bien remplir. Jamais les tems n'avoient été plus orageux & plus difficiles. Deux grandes hérésies troubloient l'Eglise, l'Eutychianisme en Orient, & le Pélagianisme dans l'Occident. On fait l'influence qu'il eut sur le Concile général de Chalcédoine, auquel il présida par ses Légats, & dont il fut le slambeau par sa Lettre à S. Flavien. Il ne travailla pas avec moins de zèle & de succès à éteindre les restes du Pélagianisme, & à venger la doctrine de S. Augustin qu'on osoit accuser d'excès. Il étouffa de même l'erreur des Priscillianistes, qui cherchoit à se ranimer en

> Espagne. Les Pères du Concile de Chalcédoine ayant fait, avant de se séparer,

les Siè Co la pre Ro

les roi dif

de

pe

de pi tê til

trade tr

R

ers le mi-I fut élu **fuffrages** a dans ce me qu'il il favoit toute la contracers toute nt-Siège: de capaion à les n'avoient es. Deux l'Eglise, le Pélafait l'ine général ésida par flambeau l ne trale & de Pélagiane de S. 'excès. Il Priscillianimer en de Chal-

séparer,

les prérogatives d'honneur accordées au V. Siège de Constantinople, dans le second Siècle. Concile œcuménique, S. Léon montra la plus grande sermeté à maintenir la prééminence & les droits du Siège de Rome. Sa sagesse lui faisoit prévoir les conséquences que pourroient avoir un jour, les prétentions ambitieuses que les Evêques de Constantinople éleveroient sur ce sondement. Mais il sut distinguer avec prudence ce canon, qu'il regardoit comme injurieux au S. Siège, des autres décrets du Concile, dont personne ne soutint l'autorité avec plus

de lumière & de vigueur que lui.

Attila, Roi des Huns, appellé le fléau de Dieu, à cause des maux qu'il sit à l'Empire & à la Religion, entra en Italie à la tête d'une armée victorieuse, sous le pontificat de S. Léon, après avoir dévasté tous les pays qu'il laissoit derrière lui. Il avoit traversé l'Europe comme un torrent qui détruit tout. Les Villes qui s'étoient trouvées sur son passage, avoient éprouvé sa fureur. Il ne lui restoit plus que Rome à soumettre, & à ravager. Ce redoutable vainqueur approchoit, & la Capitale du monde alloit avoir le sort

F iv

V. des autres Villes d'Italie, qui étoient V. tombées fous sa puissance. S. Léon en-Siècle treprit de calmer le Prince barbare. Il

alla au-devant de lui, & le trouva campé sur les bords du Mincio. Dès qu'Attila le vit, il parut frappé de la noble modestie & de la gravité majestueuse du saint Pontife. Léon le voyant disposé à l'écouter, & voulant profiter de cette première impression, lui parla de ses conquêtes, de sa gloire, de ses vertus guerrières, de la terreur que répandoit son nom, & de Dieu qui mettoit à ses pieds le peuple Romain, vainqueur de tant de Rois. Il peignit ces grands objets d'une manière si flatteuse pour Attila, il mit tant d'art & d'éloquence dans fon discours, qu'il réussit à inspirer la clémence à ce cœur nourri de carnage, & qu'il l'engagea à faire la paix avec les Romains. Evénement bien glorieux à S. Léon, & bien propre à faire connoître quel est l'empire de la vertu, qui soumet les ames les plus dures, & qui rend les Conquérans mêmes fensibles aux maux de l'humanité. Le saint Pontise en sit une nouvelle épreuve, lorsque Genséric, Roi des Vandales établis en Afrique, vint

i étoient Léon enrbare. II e trouva io. Dès pé de la é majesle voyant profiter lui parla , de ses ie répaniettoit à inqueur grands fe pour oquence a infourri de faire la ent bien propre à e de la es plus quérans humane nouc, Roi

e, vint

pour s'emparer aussi de Rome & venger la mort de Valentinien III, sur le tyran Maxime qui l'avoit fait assassiner. Siècle. La Ville étoit sans défense, & les personnes les plus considérables s'en étoient retirées, aux approches du Prince barbare. Saint Léon, toujours intrépide lorsqu'il s'agissoit de sauver son peuple, se présente devant le vainqueur de l'Afrique, au moment qu'il alloit entrer dans la Ville, & lui parle avec tant de noblesse, tant d'éloquence, qu'il obtient de lui que, satisfait du pillage, il empêcheroit les meurtres, les incendies & les autres effets de la licence ordinaire du foldat.

S. Léon n'étoit pas moins zélé pour le maintien de la discipline ecclésiastique, que pour la conservation du dépôt sacré de la foi. Il sit à cet égard plusieurs réglemens trèc-utiles, & tint la main à leur obsérvation avec fermeté. Il étoit très-exact à faire garder les interstices aux Clercs inférieurs, avant qu'ils sussent promus au Diaconat, ou au Sacerdoce, afin qu'ils eussent enseigner aux autres. On remarque parmi ses réglemens, celui par lequel il désend aux

Fv

Evêques d'admettre dans leur Clergé. des sujets qui ne sont pas de leur Dio-SIÈCLE. cèse, à moins que l'Evêque Diocèsain n'y consente; c'est peut - être l'origine des Dimissoires. Ce grand homme, après avoir servi de rempart à l'Italie contre la fureur des barbares, & avoir travaillé sans relâche pour le bien de la Religion, pendant un pontificat de plus de vingt ans, mourut le 10 Novembre de l'an 461. Jamais Pape ne s'est conduit avec plus d'humilité, de douceur, de charité, & jamais il n'en a été de plus considéré par les Souverains légitimes de l'Empire, & par les Princes des Nations étrangères. On peut même assurer que dans aucun tems que ce foit, l'Eglise Romaine, avec moins de faste, n'a eu plus de véritable grandeur que sous le gouvernement de cet admirable Pontife. Il nous reste de lui foixante-seize Sermons sur les principales fêtes de l'année, & un grand nombre de Lettres. C'est le premier de tous les Papes de qui l'on ait un corps d'Ouvrages. Son style est noble, élégant & assez pur pour son siècle. Il est rempli de ces pensées élevées, profondes & délicates, qui annoncent l'esprit réfléchi llergé ;

ır Dio-

ocèfain

origine

mme ,

l'Italie

& avoir

oien de

icat de

10 No-

ape ne

té, de

il n'en

Souve-

par les

In peut

ms que

c moins

e gran-

de cet

e de lui

ncipales

nombre

tous les

d'Ou-

gant &

rempli

ndes &

réfléchi

les Latins n'a mieux développé la morale des Mystères, & l'objet des So-Siècle. lemnités; personne n'a exprimé avec plus de précision & de netteté les effets de l'Incarnation & les caractères de l'homme-Dieu considéré dans tous ses

rapports. S. Prosper étoit d'Aquitaine. On ne sait ni le lieu, ni le tems précis de sa naissance. On conjecture qu'il vint au monde vers l'an 403. Il étoit Poëte, Orateur & Théologien; mais fa principale gloire est d'avoir été un des plus fidèles disciples de S. Augustin, & un des plus zélés défenseurs de sa doctrine. Il ne commença que vers l'an 428 ou 429 à se faire connoître, & ce fut à l'occasion des troubles qui s'élevèrent parmi les fidèles de Marseille, au sujet des principes que S. Augustin avoit établi dans ses Livres contre les Pélagiens. On trouvoir ces principes trop durs, & encore plus les conséquences auxquelles on s'imaginoit qu'ils conduisoient. Le saint Evêque d'Hippone écrivit ses Livres de la Correction & de la Grace, pour répondre aux difficultés

que ses autres Ouvrages avoient fait

rc

V

le

le

C

a

naître. Mais ce nouveau Traité ne satisfit pas tous les esprits, & ne fit pas SIÈCLE. disparoître tous les doutes. Rufin, ami de S. Prosper, & Cassien, Auteur d'un Livre célèbre, intitulé: Collations ou Conférences des Pères du désert, tous les deux, gens d'esprit, & en réputation de piété, étoient les plus opposés à la doctrine que S. Augustin avoit défendue contre les attaques de Pélage & de ses disciples. En même tems qu'ils s'éloignoient des principes du saint Docteur sur la prédestination, le libre arbitre & la grace, ils s'étoient fait sur ces matières un fystême, dont les opinions de Pélage, adoucies & modifiées, étoient le fondement. La plus grande partie du Clergé de Marseille étoit dans les mêmes sentimens. Mais ils ne s'exprimoient pas clairement sur la doctrine qu'ils substituoient à celle dont ils s'étoient déclarés les adversaires. Cassien étoit le seul qui se sût exprimé avec quelque netteté fur cet objet, dans ses Conférences & sur-tout dans la treizième. S. Prosper s'éleva contre ce Pélagianisme déguisé, quoiqu'il ne fût que laic, suivant l'opinion la plus probable. Il écrivit en prose &

ne safit pas n, ami ur d'un ons ou , tous répupposés avoit Pélage tems es du ion, le étoient , dont ies & it. La Marimens. ement à celle verfaife fût ur cet ir-tout s'éleva quoipinion

ofe &

en vers, pour venger la foi outragée, = & les ouvrages de son ami, qu'on altéroit, afin de les rendre odieux. Il in-Siècte. voqua l'autorité du Saint-Siège contre le Clergé de Marseille, & fit exprès le voyage de Rome. Le Pape S. Célestin accueillit sa requête, & donna un décret où, en confirmant la doctrine de S. Augustin, il condamne les erreurs des nouveaux partifans de Pélage. On rapporte communément ce décret à l'an 431 ou 432. Depuis ce tems S. Prosper s'occupa de divers écrits, qui ont tous pour objet les matières de la grace, & la doctrine catholique y est mise dans le plus beau jour. Le plus important & le plus connu, est son Poeme contre les ingrats, il appelle ainsi les ennemis de la grace. Quelque sec & abstrait que soit le sujet de ce Poëme, S. Prosper a su le rendre agréable & attachant, par les beautés qu'il y a répandues, & sur-tout par la force qu'il a mise dans l'expression. On pense qu'il passa les dernières années de sa vie à Rome, auprès de S. Léon, qui se l'étoit attaché dès le commencement de son pontificar, & qu'il mourut vers l'an 463.

S. Pierre, surnommé Chrysologue, c'est-à-dire, qui parle d'or, à cause des Siècle belles choses dont ses discours étoient remplis, ne commence à être connu que vers l'an 431, qui est à-peu-près le tems de son élévation sur le Siège de Ravenne. Il avoit passé toute sa vie jusqu'à cette époque, dans les exercises & l'obscurité des pratiques monasta On ne fait aucun détail de sa vie publique, si ce n'est qu'il se distingua par toutes les vertus pastorales, & que ce fut sous son épiscopar que Ravenne devint Métropole ecclésiastique. Il gouvernoit encore cette Eglise, lorsque S. Germain d'Auxerre fit le voyage d'Italie en 448. Il rendit à ce grand Evêque, pendant le peu de tems qu'il vécut à Ravenne. tous les devoirs de l'hospitalité, & après sa mort, tous les honneurs qui étoient dûs à son éminente sainteté. Il nous reste de S. Pierre Chrysologue un recueil de Sermons, au nombre de cent soixanteseize, rassemblés au huitième siècle par un de fes successeurs, nommé Félix. Il y a dans ces discours beaucoup de traits ingénieux & de pensées faillantes. L'antithèse y est peut-être trop commune, & dégénère souvent en jeux de mots affec-

fu

ill C C

fo

V

d

P

P

f

n

g

tés. Le style en est concis & coupé, ce qui nuit beaucoup à la netteté du sens & à la clarté du style.

SIÈCLE,

Salvien, Prêtre de Marseille, né à la fin du quatrième siècle, descendoit, suivant l'opinion commune, de parens illustres par leur rang, des environs de Cologne ou de Trêves. Il paroît par ses Ouvrages qu'il s'étoit appliqué à l'étude des Belles-Lettres, & qu'il avoit nourri son esprit par la lecture des bons Ecrivains. Il étoit déjà en grande réputation dans les Gaules, vers l'an 430. On l'appelloit le Maître des Evêques, & l'on pense que c'étoit parce qu'il composoit des Homélies & d'autres Discours pour les Evêques, qui, faute de loisir ou de talens, ne pouvoient préparer eux-mêmes les instructions qu'ils devoient à leur peuple. On l'a aussi appellé le Jérémie du cinquième siècle, parce qu'il déplore sans cesse les maux de l'Eglise, auxquels il étoit extrêmement sensible, & qu'il invective avec force contre les mœurs dépravées de son tems, qu'il regarde avec raison, comme la cause des malheurs qui affligeoient la Société chrétienne. Son Traité de la Providence est rempli de pensées fortes & de traits du

logue, ife des étoient nu que e tems venne, à cette feurité, fi ce tes les ous fon

encore d'Au-48. Il lant le venne, c après étoient

Métro-

l nous recueil ixante-cle par ix. Il y

L'anine, & s affec-

plus grand pathétique. Son but dans cet Ouvrage éloquent, est de justifier Siècis. la divine Providence, dans la conduite qu'elle tenoit sur les Chrétiens, accablés d'infortunes, tandis que les barbares, auteurs de leurs calamités, étoient dans la gloire & la prospérité. Son Traité contre l'avarice, & ses Epîtres, contiennent aussi des endroits fort instructifs & fort touchans. Tous ces Ouvrages sont écrits d'un style clair, orné, facile & agréable. Le talent propre de Salvien est d'attacher l'esprit du Lecteur, par le fonds des choses, & par la manière de les dire. On croit qu'il mourut à Marseille vers l'an 484.

Vincent, Moine de Lérins, peu connu par la naissance & ses actions, s'est rendu célèbre dans l'Eglise par un Ouvrage qu'il publia vers l'an 434: il l'intitula: Mémorial ou Avertissement, Commonitorium. C'est une suite de principes propres à faire discerner la véritable doctrine de l'Eglise d'avec celle des hérétiques, sur-tout dans les tems où l'erreur, par ses progrès & son étendue, obscurcit la vérité & semble prête à l'étousser. Les maximes de conduite qu'il propose pour ces conjonctures

diff rai car fon fali fol do lòp tou gn eſp ten tén ľai de qu

que car ho tio

err

ľE

ľo

em

ave

illi qu it dans justifier onduite, accaes barétoient Traité, contructifs uvrages, facile Salvien ir, par manière ourut à

par un
34: il
fement,
le prinle véric celle
es tems
& fon
femble
de connctures

difficiles sont d ctées par la sagesse & la = raison. Il développe admirablement les caractères de la vérité catholique, qui SIÈCLE. sont l'antiquité, la continuité, l'universalité. Rien de plus lumineux, de plus solide & de plus certain que les règles dont cet écrit précieux offre le développement. C'est un guide sûr pour tous ceux qui écrivent, & qui enfeignent dans les tems où l'agitation des esprits rend la route plus difficile à tenir. Les principes qu'il établit sur le témoignage incorruptible de l'antiquité, l'autorité de la tradition, & la force de l'enseignement universel, s'appliquent à tous les tems & à toutes les erreurs. Les disputes qui s'élèvent dans l'Eglise seroient bientôt terminées, si l'on suivoit les sages raisonnemens qu'il emploie, pour montrer qu'il ne peut y avoir de prescription contre la foi, & que l'erreur est toujours marquée d'un caractère de nouveauté, qui fait sa honte, & qui prépare sa condamnation. Vincent de Lérins mourut vers l'an 450.

S. Sidoine Apollinaire, l'un des plus illustres Evêques des Gaules dans le cinquième siècle, naquit à Lyon en 430,

d'une famille où les premières dignités de l'Empire étoient héréditaires. Son Siècle. père, qui se nommoit aussi Apollinaire, étoit Prés, t des Gaules, sous le règne de Valentinien III. Il fut lui-même Préfet de Rome & Chef du Sénat, avec le titre de Comte, fous Majorin. Il étoit si distingué par la pureté de ses mœurs & sa piété, qu'il sut élu pour succéder à Eparque, Evêque de la Ville d'Auvergne, aujourd'hui Clermont, d'un consentement unanime de tous ceux qui avoient droit de concourir à cette élection, vers l'an 472, quoiqu'il fût encore laïc, & engagé dans l'état du mariage. Il se sanctifia dans l'épiscopat par sa charité qui étoit sans bornes, par l'austérité de sa vie, & par son zele pour le falut de son peuple, Il visitoit son Diocèse avec soin. Il étoit si libéral envers les pauvres, que dans un tems de calamité, il en nourrit plus de quatre mille, tous étrangers, outre ceux de son Diocèse. Il eut beau-

coup à souffrir, lorsque les Visigoths,

sous la conduite d'Euric leur chef, se

furent rendus maîtres de Clermont & de toute l'Auvergne, où ils commirent les ravages ordinaires aux barbares. Il

ans lui qui vel fej

pio de & va da

de de de

per quantities and notice and not

Il le ju

mourut l'an 482, âgé de cinquante ie x ans. Les Ouvrages qui nous restent de V. lui, plus estimés de ses contemporains SIÈCLE. qu'ils ne l'ont été depuis le renouvellement des Lettres & du goût, sont fept Livres d'Epîtres & vingt - quatre pièces de vers. Il étoit regardé de son tems, comme le premier homme des Gaules pour l'érudition, l'éloquence & la poésie. En effet, il a de l'élévation dans les pensées, de la solidité dans le raisonnement, & quelquesois de la délicatesse dans l'expression : mais en général sa manière d'écrire a les vices de son siècle, les métaphores outrées, les antithèses & les jeux de mots.

Théodoret, Evêque de Cyr en Syrie, naquit à Antioche vers l'an 387. Son père & sa mère moururent lorsqu'il étoit encore jeune. Il vendit les grands biens qu'ils lui laissèrent, en distribua le prix aux pauvres, & se retira dans un Monastère situé à trente lieues d'Antioche. Il y vécut dans la pratique de toutes les vertus chrétiennes & religieuses, jusqu'à l'an 423, qu'il en sut tiré pour remplir le Siège épiscopai de Cyr. Il travailla avec une ardeur infatigable à la conversion des Payens, des Juiss &

dignités es. Son llinaire, le règne i - même Sénat, Majorin. é de ses du pour la Ville ermont, de tous courir à quoigu'il ins l'état ns l'épiflans bor-

peuple, foin. Il es, que mourrit

tangers, ut beaufigoths, chef, fe

mont & mmirent ares. Il

V.

des Hérétiques, jusques - là qu'il fut souvent exposé à perdre la vie. Ses travaux apostoliques & ses souffrances lui ont mérité le titre de Confesseur. Cependant son attachement pour Jean d'Antioche, partisan déclaré de Nestorius, qui alla jusqu'à le porter à écrire contre les anathématismes de S. Cyrille, fit une tache à sa gloire. Mais il l'effaça dans la fuire, par le zèle avec lequel il combattit le Nestorianisme, & l'Eutychianisme dont il vit la naissance. Il mourut saintement, dans la paix & la communion de l'Eglise, vers l'an 438. Les Anciens ont témoigné une grande estime pour la personne & les écrits de Théodoret : ils le qualifient de Saint & de savant homme. Tous les Ouvrages qu'il a laissés, méritent d'être lus : on y trouve des choses admirables, des pensées ingénieuses, des réflexions solides, & un style comparable à celui des meilleurs Ecrivains de son tems. Son Hittoire ecclésiastique, qui est une continuation de celle d'Eusébe, & un supplément à celle de Socrate & de Sozomène, est intéressante par les faits curieux qu'il rapporte, & par les pièces originales qu'il a conservées. Ses Comlog de que dit ces

les ne le ave x rie

ble les la qu

> ét pa de

lia

ci po fo O lé

H

141

mentaires fur l'Ecriture sont savans, clairs & folides. Dans ses Traités théologiques, il presse vivement les ennemis Siècle. de la foi par des argumens sans replique, & par des témoignages de la tradition puisés dans les meilleures sources. Ses écrits contre S. Cyrille sont les seuls qui fassent quelque tort à sa mémoire. Ils furent condamnés par le cinquième Concile œcuménique, avec ceux de Théodore de Mopsueste & d'Ibas d'Edesse; mais on ne prononça rien contre sa personne dans cette assemblée, parce qu'il avoit combattu depuis les erreurs de Nestorius, jusqu'à mériter la haine des sectateurs de cet hérésiarque, qui le déposèrent dans le Conciliabule d'Ephèse, & parce qu'il avoit été admis à la communion de l'Eglise par le Pape S. Léon & par le Concile de Chalcédoine.

Les autres Ecrivains ecclésiastiques du cinquième siècle, dont nous ne ferons point d'articles particuliers, pour ne pas sortir des bornes qui conviennent à cet Ouvrage, sont: Pallade, Evêque d'Hélénople en Bythinie, qui a composé une Histoire ecclésiastique très - estimée; il l'intitula: Lausiaque, parce qu'il l'en-

qu'il fut rie. Ses affrances nfesseur. our Jean e Nestoà écrire

Cyrille, l l'effaça : lequel & l'Euance. Il

ix & la an 438. grande

crits de Saint & uvrages us: on

s, des ons foà celui

tems.

& un & de

es faits s pièces s Com-

treprit à la prière de Lausus son ami, Gouverneur de Cappadoce, à qui il la SIÈCLE dédia: S. Eucher, Evêque de Lyon, qui joignoit une haute naissance à une éminente piété; nous avons de lui des Lettres & quelques Opuscules qui sont très-propres à inspirer le détachement du monde, l'amour de la solitude & le goût de la vertu : S. Isidore de Péluse ; il reste de lui un grand nombre de Lettres, la plupart très-courtes, mais pleines de sens & de vérités; elles roulent sur des passages de l'Ecriture & des questions théologiques, dont elles donnent l'explication : Rufin, Prêtre d'Aquilée, célèbre par ses démêlés avec S. Jérôme, dont il avoit été le meilleur ami, & par les Traductions Latines d'Origène, d'Eusébe, de S. Grégoire de Nazianze, & de plusieurs autres Pères Grecs, qu'il a données : Jean Cassien, qui a écrit, à la prière de S. Castor, Evêque d'Apr, des institutions monastiques, divisées en douze Livres, où il trace l'idée des usages & des règles qui se pratiquoient dans les Monastères d'Orient; & des conférences, au nombre de vingt-quatre, où il rapporte les entretiens spirituels qu'il avoit

eu a Seth com pou fieu n'av qu'i que lita fieu nor vif les foli laïo les do des Pat de qu im Li ter qu d'I

143

on ami, qui il la Lyon, ce à une lui des qui sont chement ide & le Péluse; nbre de s, mais lles rouiture & nt elles Prêtre lés avec neilleur Latines Grégoire autres : Jean re de S. itutions Livres. des rèes Morences, il rap-

'il avoit

eu avec les Anachorêtes du défert de Sethé : S. Hilaire d'Arles, qui avoit composé un grand nombre d'Homélies Siècle. pour toutes les Fêtes de l'année, & plusieurs Mémoires instructifs que nous n'avons plus. Il ne nous reste de lui qu'une exposition du Symbole & quelques Opuscules : S. Nil, Prêtre & Solitaire du mont Sinai, qui a laissé plusieurs Traités de piété, & un grand nombre de Lettres, écrites d'un style vif & concis; la plupart ont pour objet les devoirs & les pratiques de la vie solitaire: Marius Mercator, simple laic, qui a fait quelques Traités contre les Pélagiens, les Nestoriens, & Théodore de Mopsueste, Maître commun des uns & des autres : S. Proclus, Patriarche de Constantinople & disciple de S. Jean Chryfostôme, dont on a quelques Homélies, & un Ouvrage important sur la tradition de la divine Liturgie: Socrate & Sozomène, Auteurs de deux Histoires ecclésiastiques, qui sont comme la continuation de celle d'Eusébe: Claudien Mamert, frère de S. Mamert, Evêque de Vienne, qui a écrit un Traité de la Nature de l'ame, contre Fauste de Riez, fameux semiPélagien: Victor, Evêque de Vite en V. Afrique, qui a donné une Histoire intéressante de la Persécution des Vandales contre les Catholiques: Paul Orose, Auteur d'une Histoire qui s'étend depuis le commencement du monde jusqu'à l'an 416 de J. C.: ensin Victor d'Aquiraine, qui a dressé un Cycle pascal, depuis l'an 28 de J. C. jusqu'à l'an 559.

## ARTICLE VII.

Mœurs générales. Disciplines. Pratiques & usages.

Pros on s'éloigne de la source du Christianisme, en suivant le cours des siècles, plus on voit diminuer cette ferveur & cette innocence, qui fai-soient la gloire de la Société chrétienne, dans les premiers tems. Les mœurs générales dégénéroient sensiblement de l'ancienne pureté, & les passions, dont le germe subsiste éternellement dans le cœur humain, se reproduisoient à mesure qu'on étoit, ou moins convaincu, ou moins occupé des grands principes qui

qui s'ele 8c c du : des l'op la c vice févè que à le La ou r fur part 80 1 com ou 1 hair opii riva réur con tuai nue

préc

tiqu

guo

tend dende jusn Victor n Cycle . jusqu'à

Vite en

oire inté-

Vandales Orose,

ratiques

ource du ours des er cette qui fairérienne, mœurs ment de ns, dont ent dans isoient à nvaincu, principes qui du faste, le goût des commodités & des amusemens, qui sont une suite de l'opulence, la jalousie du crédit & de la domination, en un mot, tous les vices, tous les défauts, qu'une Religion sévère avoit réprimés, réparurent, lorsque les circonstances devinrent propres à les faire éclore & à les développer. La piété des Empereurs, leur zèle bien on mal dirigé, l'influence qu'ils avoient sur les affaires de l'Eglise, en prenant parti dans toutes les disputes, la faveur & les dignités qui étoient le prix des complaisances qu'on avoit pour eux, ou pour ceux qui les gouvernoient, les haines engendrées par la diversité des opinions en matière de foi, & par la rivalité des sectes, toutes ces causes réunies & combinées en mille manières, concouroient à introduire dans le sanctuaire, des vues & des maximes inconnues dans les tems heureux qui avoient précédé. Des Prélats impérieux & politiques, tels que Théophile d'Alexandrie & Acace de Constantinople, qui briguoient les faveurs de la Cour, & s'en Tome II.

fervoient pour opprimer leurs ennemis; des ambitieux, tels que Timothée Elure, CLE Pierre Monge, Pierre le Foulon, qui s'emparoient des grands Sièges par la ruse & la violence; des Moines inquiets; ignorans & factieux, qui couroient par troupes & poursuivoient à main armée ceux qu'un zèle fanatique leur faisoit regarder, non comme des frères qu'il falloit ramener par la douceur, mais comme des ennemis qu'il falloit perdre; rels sont les objets affligeans & nouveaux que l'Histoire nous présente dans ce Quoi de plus révoltant que les scènes quelquefois sanglantes, & toujours scandaleuses, qui furent les effets de l'esprit schismatique dont les Nestoriens & les Eutychiens étoient dominés? Les places publiques & les Eglises en étoient souvent le théâtre. Catholiques, hérétiques, on s'attaquoit, on se chargeoit comme des armées ennemies, on se poursuivoit en furieux, on ne respiroit que la destruction du parti contraire à celui qu'on avoit embrassé; le Clergé se confondoit avec le peuple, & l'on combattoit avec tout l'acharnement des guerres civiles.

Les Monastères se multiplioient de

toute tique tution avoit mens cabal affair les d à l'au noiei avoie troup riale porta ecclé com crut Chal de d défe le co 80 0 Ville à l'E

dalei

le Pa Evêc

bien

nnemis; e Elure; on, qui par la nquiets; ient par n armée r faisoit res qu'il r, mais r perdre; nouveaux dans ce que les & toules effets es Nestoit domies Eglises Cathouoit, on ées ennefurieux, ction du avoit emdoit avec avec tout

es. lioient de toute part, mais la profession monastique, qui n'est après tout qu'une institution humaine, dégénéroit de ce qu'elle Siècie. avoit été dans ses heureux commencemens. Les Moines entroient dans les cabales, ils s'immisçoient dans les affaires de l'Eglise, ils ambitionnoient les dignités, ils vouloient se soustraire à l'autorité des Evêques, ils s'occupoient des questions théologiques, & soutenoient avec chaleur les opinions qu'ils avoient adoptées. On les voyoit par troupes, au milieu de la Ville impériale & ailleurs, excitant le trouble & portant la confusion dans les assemblées ecclésiastiques. Ces désordres étoient si communs, que l'Empereur Marcien crut devoir proposer au Concile de Chalcédoine, entre autres réglemens de discipline, celui par lequel il seroit défendu de bâtir aucun Monastère sans le consentement de l'Evêque du lieu, & ordonné à tous les Moines des Villes & des campagnes d'être foumis à l'Evêque Diocéfain. La révolte scandaleuse des Moines de Palestine, contre le Patriarche de Jérusalem & les autres Evêques de la contrée, prouve combien ce réglement étoit nécessaire. Les

Moines de Lérins, dont la régularité passoit pour si édifiante, élevèrent aussi SIÈCLE des prétentions contre l'Evéque d'Arles de qui ils dépendoient, & il fallut qu'un Concile (le IVe. d'Arles qu'on rapporte à l'an 460) assurât, par une décision canonique, les droits du Supérieur ecclé-

fiastique sur ce Monastère.

La discipline se relâchoit aussi, par les dispenses, que les malheurs publics, & les ravages des barbares obligeoient d'accorder. Les Pasteurs zélés & les Souverains Pontifes veilloient au maintien des règles & à l'observation des canons, Mais on se trouvoit quelquefois contraint de s'en écarter, pour le bien même & le service de l'Eglise. C'est ainsi qu'en Afrique, la disette de Clercs pendant & après la persécution des Vandales, força les Evêques à être moins sévères dans le choix de ceux qui entroient dans le Clergé, & moins rigides à exiger qu'on gardât les interftices, entre les divers degrés de la Cléricature. De même, les Evêques des Gaules, au milieu des brigandages & des horribles violences qu'exerçoient les barbares, qui étoient Idolâtres ou Ariens, se rendoient plus faciles à

récot les E à lei de fi des : cauti qui qui : men Evêc moii Rom n'eût

> L moii gueu des ( Ils o péni de l de la ce q ancie les p lors des récoi Pobt

aux :

régularité rent aussi le d'Arles llut qu'un rapporte décission eur ecclé-

ussi, par s publics, bligeoient & les Soumaintien es canons. efois conbien mê-C'est ainsi de Clercs ution des es à être e ceux qui & moins les interirés de la vêques des indages & rçoient les lâtres ou faciles à réconcilier les pénitens; & de peur que les Eglises ne manquassent de Pasteurs V. à leur mort, ou ne sussent livrées à Siècle. de funestes divisions, ils se désignoient des successeurs avant de mourir : précaution sage dans les circonstances qui obligèrent d'y avoir recours, mais qui se changea bientôt en abus, tellement qu'on en seroit venu à léguér un Evêché par testament, comme un patrimoine temporel, si le Concile tenu à Rome en 465 sous le Pape Hilarus, n'eût condamné un usage si contraire aux saints canons.

Les loix de la pénitence, quoique moins févères, étoient toujours en vigueur, comme on le voit par les canons des Conciles & les Décrétales des Papes. Ils ordonnent qu'on n'exigera pas des pénitens qu'ils fassent un aveu public de leurs péchés, & qu'on se contentera de la confession auriculaire & secrète, ce qui prouve combien l'usage en est ancien dans l'Eglise; ils veulent que les pénitens soient réconciliés à la mort, lors même qu'étant privés de l'usage des sens, ils ne peuvent demander la réconciliation, ni montrer le desir de l'obtenir; il sussit qu'on en soit assuré

par le témoignage des affistans : ils prescrivent de n'imposer la pénitence Siècie, publique aux personnes mariées, que du consentement des deux parties, parce que la continence étoit une des obliga-

tions des pénitens.

Les Rogations sont une des institutions de ce siècle. Les calamités publiques donnèrent lieu à ce pieux établissement en 468. Sans parler des maux innombrables que causoient les barbares, il y avoit des tremblemens de terre, des inondations, des stérilités, des incendies subites, des bêtes carnacières qui se répandoient en plein jour dans les Villes. Saint Mamert, Evêque de Vienne en Dauphiné, touché de ces fléaux, établit dans son Eglise des Processions, pour séchir la colère de Dieu, par la prière, les larmes & les autres marques de la pénitence. Il les fixa aux trois jours qui précèdent la fète de l'Ascension de N. S. Les autres Eglifes des Gaules adoptèrent cette fainte pratique, qui fut ensuite reçue à Rome & dans tout l'Occident.

Le Carême étoit observé dans toute l'Eglise, mais les usages n'étoient pas

les le r cha me ten n'é lie ret c'e

> pa dé jei où

> > na

qu tè n ei

ti

ans: ils pénitence s, que du es, parce es obliga-

des insticalamités ce pieux parler des soient les nblemens des stérides bêtes en plein Mamert, iné, toudans fon fléchir la rière, les nes de la rois jours cension de es Gaules ique, qui dans tout

dans toute étoient pas les mêmes par - tout pour sa durée, le nombre des jours qu'on devoit jeûner V. chaque semaine, ni la qualité des ali-Siècle. mens dont on se nourrissoit pendant ce tems de pénitence. Le jeûne du Samedi n'étoit pas non plus observé en tout lieu. S. Augustin consulté sur ces dissérences, prescrit une règle très - sage, c'est de suivre la pratique de l'Eglise particulière où l'on se trouve; & il décide que celui-là jeûne mieux, qui jeûne suivant l'usage établi dans le lieu où la Providence veut qu'il vive.

On voit par les Institutions Monastiques de Cassien, qu'il y avoit quelque diversité dans les disserens Monastères, par rapport à la distribution des Offices qu'on a depuis appellés, Heures Canoniales, & par rapport au nombre des Pseaumes qu'on y récitoit. La même diversité se trouvoit à cet égard entre les disserentes Eglises, sur-tout en Orient; l'usage d'Occident étoit plus uniforme.

Ma gré ces différences, ce qu'en pratiquoit alors revient assez à ce que nous observons encore aujourd'hui : c'est à peu de chose près la même division & le même ordre. Matines la nuit; Laudes

G iv

V. None dans le cours de la journée; Vêpres Siècle, le foir.

Le Sacramentaire attribué au Pape Gelase qui monta sur le Saint - Siège en 492, est un des plus précieux monumens de ce siècle; il a même des caractères d'une plus haute antiquité, & fans doute c'est parce que Gelase en a rassemblé les diverses parties, qu'on l'en a fait Auteur. Cette opinion est fondée sur ce que le Symbole de Nicée y est rapporté sans les additions qu'on y fit dans le second Concile œcuménique en 381, & sur ce que les sêtes de S. Pierre & de S. Paul, qu'on célébra dans la fuite le même jour, y sont séparées. C'est un recueil de Messes pour tous les tems de l'année. & de formules pour l'administration de tous les Sacremens & pour toutes les cérémonies de l'Eglise. Il est divisé en trois Livres; le premier contient l'Office des Dimanches & des Solemnités qu'on célèbre dans le cours de l'année; le fecond, l'Office des Sains; & le troisième, les Offices qui ne sont pas assignés à des jours fixes, tels que les Messes Votives, les Meses des Morts, &cc.

fur and il prè auj des

> bie liq por & rar

fui

on

an

de

du con tou dan pri ref

plu no Pa \$.

153

Sexte & e; Vêpres

au Pape nt - Siège ieux monême des ntiquité, e Gelase es, qu'on inion est de Nicée ons qu'on œcumée les fêtes l, qu'on jour, y le Messes & de i de tous les céréé en trois l'Office tés qu'on nnée; le c le troit pas affies Messes ts a &cc.

Sans entrer dans un plus grand détail sur cet Ouvrage liturgique, le plus ancien qui existe dans l'Eglise Latine, Siècie. il fussit de dire qu'on y trouve à-peuprès tout ce que nous pratiquons encore aujourd'hui par rapport à la célébration des saints Mystères, à l'administration des Sacremens, & aux diverses parties de l'Office divin. Ce qui prouve combien le culte actuel de l'Eglise catholique & les pieux usages qui s'y rapportent, sont dignes de ne tre respect, & en même tems combien il y a d'ignorance & de mauvaise foi dans les cenfures que tant d'Ecrivains superficiels ont ofé hasarder sur des pratiques si anciennes & si saintes.

Nous avons remarqué dans le tableau du quatrième siècle, que les Evêques consultoient les Souverains Ponsifes sur toutes les difficultés qu'ils rencontroient dans l'exercice de leurs fonctions, & principalement sur les points qui intéressoient la discipline. Cer usage continua & devint même plus fréquent & plus étendu; ce qui produisit un grand nombre de Décrétales émanées des Papes qui montèrent sur la Chaire de S. Pierre pendant le cours de ce siècle.

Ainsi l'autorité du Saint-Siège augmentoit de plus en plus, & la consiance Sièce des Evêques fournissoit aux Papes les moyens d'attirer à eux toutes les affaires de l'Eglise, sans que personne eût lieu de se plaindre qu'ils donnassent trop d'étendue à leur jurisdiction. On voit par la manière dont s'expriment Zozime, S. Léon & Gelase, l'idée qu'on avoit à Rome du pouvoir des Souverains Pontises, relativement au gouvernement universel de l'Eglise, & rien ne nous apprend qu'on ait réclamé contre l'usage qu'ils faisoient de cette autorité, quand ils ne la portoient pas

au-delà de ses bornes légitimes.

Parmi le grand nombre de Conciles qui furent tenus dans ce siècle & dont on trouvera ci-après la Table chronologique, celui que Gelase assembla à Rome l'an 494, mérite que nous y sassions une attention particulière. On y dressa un catalogue des Livres canoniques de l'Ancien & du Nouveau Testament, & il est semblable à celui que nous avons aujourd'hui. Le décret porte ensuite, que l'Eglise Romaine reçoit pour règle de sa soi, les quatre Conciles œcuméniques, & les Ouvrages

m fp S. S.

b: P la tl

a

augmen-

confiance

Papes les

es affaires

eût lieu

ent trop

On voit

nt Zozi-

ée qu'on

s Souve-

gouver-

& rien

réclamé

de cette

pient pas

Conciles

& dont

chrono-

embla à

nous y

ere. On

es cano-

u Testa-

elui que

ret porte

e reçoit

re Con-

uvrages

155

des Pères qui sont morts dans sa communion, entre lesquels on nomme V.
spécialement S. Cyprien, S. Athanase, Siècle.
S. Grégoire del Nazianze, S. Basile,
S. Cyrille d'Alexandrie, S. Hilaire de
Poitiers, S. Jean Chrysostôme, S. Ambroise, S. Augustin, S. Jérôme, S.
Prosper & S. Léon. Après cela vient
la liste des Ouvrages que l'Eglise catholique condamne ou rejette comme
apocryphes, hérétiques, ou seulement
favorables à l'erreur.

On se rappelle qu'à la mort de Marcien, arrivée en 457, Léon I monta fur le Trône impérial. Ce Prince trouva l'Eglise & l'Etat dans une grande agitation. Elle étoit causée par les cabales des Eutychiens, qui, suivant l'usage des sectes proscrites, faisoient tous leurs efforts pour anéantir l'autorité du Concile de Chalcédoine par lequel ils avoient été condamnés. Léon pensoit à convoquer un nouveau Concile général pour remédier à ces troubles; mais la situation des affaires de l'Empire n'étant pas favorable à l'exécution de ce dessein, il se contenta de confulter tous les Evêques de l'Orient,

G vj

fur ce qu'il falloit penser du Concile V. de Chalcédoine & de ses décrets. Les Siècle réponses des Evêques, quoique dispersés dans leurs Sièges, furent regardées comme autant de décisions canoniques, & leur jugement tint lieu du Synode que l'Empereur se proposoit d'assembler.



ď. ph dé

Ju l'I ré

âg

te or Pa

bi

pa de

401.

401.

Concile ets. Les dispersés egardées. oniques, iode que bler.

## CHRONOLOGIE DES CONCILES.

## CINQUIÈ ME SIÈ CLE.

E PHESINUM, de foixante-dix Evêques SIÈCLE. d'Asie, pour l'élection d'un Evêque d'E- An de J. C. phèse. Six Prélats simoniaques y furent 401. déposés.

Carthaginense V, fous Aurèle, le 18 Juin. Ce Prélat y proposa de députer à l'Eglise de Rome & à l'Empereur qui résidoit à Milan, afin d'obtenir leur approbation, pour mettre dans le Clergé les er sans des Donatistes convertis en âge de raison.

Carthaginense, sous Aurèle, le 13 Septembre, de toutes les Provinces d'Afrique: on y députa à Rome, pour y faire voir au Pape Anastase, la nécessité de recevoir les Clercs Donatistes dans leur rang.

Taurinense, de Turin, le 22 Septembre, sur les affaires des Gaules, & en particulier sur le différend des Evêques de Vienne & d'Arles touchant la PriV. année. (Pagi.)

ce

de

no

ui

jo

al

ei

An de J. C. réunion des Donatistes. On y sit divers canons, dont le cinquente-sixième veut que les Lettres d'Ordination soient datées du jour & du Consulat. Ce Concile porte lui - même la date du Consulat d'Honorius & d'Arcade, le VIe des Calendes de Septembre, (27 Août.)

\* Ad Quercum, du Chêne, Bourg près de Chalcédoine, au mois de Juin, par Théophile d'Alexandrie & quarantecinq Evêques, contre S. Jean Chrysoftôme. (Pagi.)

de Constantinopolitanum, de Constantinople, en même tems que le précédent, de quarante Evêques pour S. Jean Chrysostôme. Ce faint ayant été injustement déposé au Concile du Chêne, pour avoir resusé d'y comparoître, l'Empereur l'exila; mais son exil ne dura qu'un jour, & il su ramené comme en triomphe à Constantinople.

Août, de toutes les provinces d'Afrique. Il y sut décidé qu'on inviteroit les Donatistes à se trouver avec les Catholiques, pour examiner les raisons qui les sépa-

pour la it divers eme veut nt datées

Concile Confulat des Ca-

.).

, Bourg de Juin , quarante-Chryfof-

constantirécédent, an Chryinstement our avoir our l'exila;

Afrique. les Donanoliques,

les sépa-

Constanti-

roient de la communion de l'Eglise. Tout ce qui est dans le Codex Ecclessa Africana, V. depuis la pag. 911 C. jusqu'à la pag. 915 SI è CLE. C. appartient à ce Concile.

404.

405.

407.

\* Constantinopolitanum, de Constantinople. S. Jean Chrysostôme y sut déposé une seconde sois & chasse de la Ville cinq jours après la Pentecôte, qui en cette année tomboit le 5 Juin. Arsace sut élu

en sa place le Lundi 27 du même mois.

Carthaginense, sous Aurèle, le 26

Juin. On y implora le secours de l'Empereur contre les violences des Donatistes, & on y sit divers canons sur la discipline.

Tout ce qui est dans le Codex Ecclesse Afric. depuis la p. 915 C. jusqu'à la p. 918 E. appartient à ce Concile.

Carthaginense, le 23 Août. Tout ce qui est dans le Codex Eccl. Afr. depuis la p. 918 E. jusqu'à la p. 919 B. appartient à ce Concile.

Italicum, d'Italie, par Innocent I, pour demander un Concile à Thessalonique en saveur de S. Jean Chrysostôme. (Tillemont, Mansi.)

Carthaginense, le 13 Juillet, par Aurèle, Evêque de Carthage. On y sit plusieurs canons sur les appels, sur les voyages des Evêques au-delà de la mer, sur les 408.

Evêques Donatistes qui se réuniroient à l'Eglise, sur les érections de nouveaux Siècle. Evêchés. Ensin on y députa deux Evêques à l'Empereur, pour lui demander une loi consirmative du décret de ce Concile touchant les personnes répudiées, à qui l'on désend de se marier à d'autres. Tout ce qui est dans le Codex Eccl. Afric. depuis la p. 919 B. jusqu'à la p. 926 B. appartient à ce Concile.

l'autre le 13 Octobre. Dans le premier on députa l'Evêque Fortunation à l'Empereur, avec pouvoir d'agir contre les payens & les hérétiques. Dans le fecond on donna une femblable commission aux Evêques Florent & Restitut, à l'occasion du massacre de Sévère & de Macaire.

donna qu'un Evêque ne jugeroit point feul. C'est tout ce qu'on en sait.

Juin. A la demande de ce Concile, l'Empereur Honorius révoqua aux Donatistes, la liberté qu'il leur avoit accordée auparavant, pour le libre exercice de leur Religion.

410. Seleuciense, de Séleucie en Perse, par Jean, Métropolitain de Séleucie, P l'Eve And & o

& q

Noë

difc

& q à la & l

Mailes (fure con

tius [Pa

Zer écri du cou été dat

> nat que feé Ca

oient à uveaux vêques une loi Concile , à qui . Tout Afric. 926 B. millet. remier l'Emtre les fecond ion aux ccasion ire. n y oft point

le 14
oncile,
ix Dot accorcice de

Perse, leucie, & quarante autres Evêques, le jour de Noël. On y fit vingt-deux canons sur la V. discipline. [Manst, suppl. Conc. T. I.] Siècle.

Ptolemaidense, de Ptolémaide, où An de J. C. l'Evêque Synésius excommunia le Préset 411.

Andronic, qui se conduisoit en tyran, & qui avoit fait afficher ses ordonnances

à la porte de l'Eglise. [Pagi.]

& le 8 Juin, en présence du Comte Marcellin, par ordre d'Honorius, entre les Catholiques & les Donatistes. Ceux-ci furent condamnés; mais plusieurs se convertirent & revinrent à l'Eglise.

Carthaginense, sous Aurèle, où Célestius, disciple de Pélage, est condamné. [Pagi.] Tillemont le rapporte à 411.

Cirtense ou Zertense, de Cirte ou Zerte. S. Augustin, au nom du Concile, écrit aux Donatistes, pour les désabuser du faux bruit que leurs Evêques faisoient courir, que le Tribun Marcellin avoit été corrompu par argent pour les condamner.

\* Africanum, Conciliabule des Donatistes au nombre de trente. On y régla que les Evêque & les Prêtres de leur secte qui auroient communiqué avec les Catholiques, seroient reçus & conservés 412.

412.

414.

mic

xan

de

guf

not

plu

Le

la

CO

tat

m

re

 $\mathbf{D}$ 

qu

qu

tic

de

m

414.

415.

dans leur rang, pourvu qu'ils n'eussent point offert ensemble le saint Sacrifice, SIÈCLE, ou exercé d'autres fonctions du Ministère An de J. C. avec eux. (Augustinus L. 1. contrà Gaudent. C. 27.)

Jerosolymitanum, de Jérusalem, où Pélage est renvoyé aux Evêques Latins pour le juger. Ce Concile, suivant Orose, fut célébré quarante-cinq jours avant la Dédicace [de l'Eglise de la Résurrection] qui tomboit le 14 Septembre. Sa date précise est par conséquent le 1 Août.

Illyricianum, d'Illyrie, pour Périgène, 415. ordonné Evêque de Patras. [Tillemont.]

Diospolitanum, de Diospolis, le 20 Décembre. Pélage y évita fa condamnation par sa dissimulation & ses mensonges. S. Augustin a souvent reproché aux Pélagiens que leur chef s'y étoit condamné par sa propre bouche. Il y avoit anathématifé ce qu'on y avoit rapporté de la doctrine de Célestius, son disciple.

Carthaginense, vers le mois de Juin. 416. Soixante-huit Evêques y anathématisent Pélage & Célestius, s'ils s'obstinoient à ne pas condamner eux-mêmes clairement leurs erreurs, & ils enfécrivent au Pape Innocent, afin qu'il scellât ce jugement de son autorité, on et. et appendient.

ilem, où es Latins nt Orose, s avant la rrection . Sa date

Août. Périgène, illemont. is le 20 ondamnaenfonges. aux Pélaondamné it anathérté de la iple.

de Juin. ématifent tinoient à lairement tau Pape jugement

Millevitanum II, de Milève en Numidie, vers le mois de Septembre. Soixante-un Evêques écrivent, comme ceux SIECLE. de Carthage, au Pape Innocent. S. Au- An de J. C. gustin lui écrit une seconde Lettre au 416. nom de cinq Evêques, où il explique

plus au long l'affaire de Pélage.

Le Pape, dans ses réponses aux deux Lettres fynodales, établit sommairement la doctrine catholique fur la Grace, & condamne Pélage, Célestius & leurs sectateurs, les déclarent séparés de la communion de l'Eglise, à la charge de les y recevoir, s'ils renoncent à leurs erreurs. Dans sa réponse à la Lettre des cinq Evêques, il dit qu'il a lu le Livre de Pélage, qu'il y a trouvé beaucoup de propositions contre la Grace de Dieu, beaucoup de blasphêmes, rien qui lui ait plu, & qui ne doive être rejetté de tout le monde. Ces réponses sont du 27 Janvier 417.

Tusdrense, de Tusdre dans la Bysacène. On y fit lecture de la Lettre du Pape Sirice, écrite en 386 aux Evêques d'Afrique, après quoi l'on dressa deux canons fur la discipline. [Baluze, Conc.]

Carthaginense, vers le mois de Novembre, de deux cens quatorze Evêques.

417.

Ils écrivirent au Pape Zozime, qui s'étoit laissé tromper par Pélage & Célestius, V. que la sentence prononcée contre eux SIÈCLE. par Innocent, subsiste jusqu'à ce qu'ils An de J. C. confessent nettement que la Grace de J. C. nous aide, non-seulement pour connoître, mais aussi pour faire la justice en chaque action : en sorte que sans elle nous ne pouvons rien avoir, penser, dire ou faire qui appartienne à la vraie piété, &c. Le P. Mansi renvoie ce Concile à la mi-Janvier 418.

Suffetulense, de Suffétula dans la 418. Byfacene. On y défend d'élever un laïque à l'épiscopat, à moins qu'il n'ait passé pendant une année par tous les autres degrés du ministère ecclésiastique. [Baluze,

Conc.

418

Macrianum, de Macriane dans l'Afri-418. que. On y fit deux canons, dont le premier porte, que le suffrage de l'Eglise matrice suffit pour l'élection d'un Evêque. [Baluze, ibid.]

418. Septimunicum, en Afrique. On yfit fix canons sur la discipline. [Baluze, ibid.]

Thenesinum, de Thônes en Thénèse, Ville maritime de la Byfacène. Il nous en reste trois canons sur la disciplines [Baluze, ibid.]

préc tain

cen arti d'ai Fle mê Do

> cor cor lèv déc

> > de ľE tre Eu té : mi

qu les dy L fo i s'étoit lestius, cre eux e qu'ils ce de J. ur constice en ens elle penser, a vraie

lans la laïque it passé tres de-Baluze,

e Con-

l'Afrile prel'Eglife Evêque.

iyfit fix
ibid.]
nénèfe,
Il nous
ciplines

Les dates de ce Concile & des trois précédens, ne sont pas absolument certaines.

cens Evêques y décident huit ou neuf 418. c. cens Evêques y décident huit ou neuf articles contre les Pélagiens sous peine d'anathême. On peut les voir dans M. Fleury, de même que les canons que le même Concile sit touchant la réunion des Donatistes.

Le Pape Zozime, mieux informé, condamna aussi Pélage & Célestius, & confirma les décrets du Concile de Milève en 416, comme avoit fait son prédécesseur Innocent I.

Ravennatense, de Ravenne, au mois de Février. Ce Concile, assemblé par l'Empereur Honorius, pour décider entre le Prêtre Boniface & l'Archidiacre Eulalius, tous deux nommés à la Papauté, ne put rien décider, faute d'unanimité. [Edit. Venet. D. Cellier, TXIII.]

Carthaginense VI, le 25 Mai & le 1 Juin. Ce Concile étoit général d'Afrique, & le Légat du Pape y assistoit après les deux Présidens. Pour soutenir l'appel du Prêtre Appiarius au Saint-Siége, le Légat y proposa les canons de Sardique, sous le nom de Nicée: ce qui causa

419.

419.

d'A Pra

héi

fav

nui &

(fu

Co

que

par

Le. left

dée

Pa

foi

cile

no

ľE

voi

gul

leu Prê

1ep

con

quelques contestations avec les Afri-V. cains, qui ne connoissoient point ces Siècle. Canons pritendus de Nicée. Ils envoyèrent An de J. c. à Constantinople & à Alexandrie, pour en avoir les vrais actes. Ils firent aussi, ou plutôt ils renouvellèrent trente-neus canons faits auparavant. Le vingt-quatrième contient le catalogue des Ecritures, attribué aussi au Concile tenu en 397, entièrement conforme à celui dont nous usons aujourd'hui. Le P. Pagi, de ce Concile, en fait deux.

420.

Ctesiphontis, de Ctésiphon en Perse, par Jaballa, Métropolitain de Séleucie. On y confirme les canons du Concile de Séleucie tenu l'an 410. (Assemani, Bibl. Orient. tom. III. Mansi, tom. I.)

Hir ponense, d'Hippone, où Antoine, Evêque de Fussale, est séposé. Cet Evêque surprit le Primat, & ensuite le Pape Bonisace. S. Augustin en a tant de douleur, qu'il est disposé à quitter plutôt l'épiscopat, que de voir Antoine rétabli. (Fillemont, tom. XIII. Mansi, tom. I, p. 310.)

font condamnés par Théodore de Mopfueste, qui est regardé comme leur chef, & chez qui Julien s'étoit retiré quelque tems, pour y faire ses huit Livres contre S. Augustin. les Afripoint ces nvoyerent rie, pour ent aufii, ente-neuf ingt-quades Ecrie tenu en elui dont Pagi, de

en Perfe, Séleucie. oncile de mi, Bibl. I.)

Antoine, Cet Evêe le Pape douleur, l'épiscoi. (Tille-, p. 3 10.) lagiens y de Mopeur chef,

quelque

es contre

Antiochenum, par Théodore, Evêque d'Antioche, contre les erreurs de Pélage. Prayle, Evêque de Jérusalem, que cet Stècle. hérésiarque avoit d'abord prévenu en sa An de J. C. faveur, assista à ce Concile, où il reconnut l'illusion que Pélage lui avoit faite, & fouscrivit à sa condamnation. Mansi (suppl. Conc. tom. I. p. 298.) place ce Concile en 418. L'Editeur de Venise, que nous suivons, le met en 424.

Carthaginense. Appiarius, mal établi par le Pape, y confesse enfin ses crimes. ou Les Pères du Concile en écrivent à Célestin, en révoquant la permission accordée en 419 aux Africains d'appeller au Pape, étant réfolus de juger & de finir en Afrique toutes les affaires qui y naifsoient, suivant les viais canons du Con-

cile de Nicée.

Constantinopolitanum, de Constantinople, le 28 Février, pour ordonner l'Evêque Sisinnius. On y défend de recevoir les Messaliens relaps.

Hipponense, le 26 Septembre. S. Augustin y déclare Eraclius pour son successeur; mais en le laissant dans l'ordre de Prêtre jusqu'à sa mort. Deux Evêques, sept Prêtres & tout e peuple d'Hippone consentirent à cette déclaration.

426:

425

environ.

V.
Siècle.
An de J. C.
429.
Concile fut nombreux, fuivant le Prêtre
Conftance, qui ne marque pas le lieu où
il fe tint. Mais les Bollandistes prouvent
que ce fut à Troyes, dans leurs notes sur
la première Vie de S. Loup.

Alexandrinum, au commencement de Février. S. Cyrille y écrit à Nestorius sa seconde Lettre, qui est très-belle.

[Tillemont.]

430.

Alexandrinum, vers le mois d'Avril. S. Cyrille ayant appris que Nestorius avoit écrit au Pape, en lui renvoyant ses Homélies, il lui écrivit de son côté contre Nestorius. [Tillemont.]

de Nestorius y est condamnée, & lui déposé, s'il ne se rétracte dans dix jours. S. Cyrille est commis pour lui donner un successeur en cas de resus. Les Pélagiens y sont aussi condamnés. [D. Cellier.]

Alexandrinum, le 3 Novembre. S. Cyrille y fait douze anathêmes, & les envoie à Nestorius, avec la Lettre du Pape. [D. Cellier.]

Romanum,

Ma per du Con

& toring de J & 1 Les Prove faisce par-d'Er

ques mun \* d'An des

l'épi

Neft

Jean

d'Ep

ampagne,
, de l'avis
d'Auxerre
er en Angiens. Ce
at le Prêtre
le lieu où
s prouvent

nencement Nestorius rès - belle.

s notes fur

is d'Avril. Nestorius voyant ses côté contre

a doctrine
& lui dédix jours.
ui donner
Les PélaD. Cellier.]
embre. S.
les, & les
Lettre du

comanum,

Mai, à l'occasion de la Lettre de l'Empereur Théodose, pour la convocation Siècle. du Concile suivant. [D. Cellier.]

An de J. C. 431.

EPHESINUM, d'Ephèse, troisième Concile général, commencé le 22 Juin, & terminé le 31 Juillet. A ce Concile, composé de plus de deux cens Evêques, S. Cyrille présida comme tenant la place du Pape, ainsi que portent les actes. Nestorius refusa d'y assister, avant l'arrivée de Jean d'Antioche. Il y fut anathématisé & sa doctrine aussi : ce qui fut confirmé le 11 Juillet, après l'arrivée des Légats. Les Pélagiens qui couroient toutes les Provinces, dit le Pape Célestin, & se faisoient connoître pour être condamnés par-tout, le furent encore par le Concile d'Ephèse. S. Prosper en conséquence sit l'épitaphe des hérésies de Pélage & de Nestorius, frappées d'anathême à Ephèse. Jean d'Antioche & les autres schismatiques y furent aussi retranchés de la communion de l'Eglise.

\* Ephesinum, le 27 Juin, par Jean d'Antioche & les Orientaux, en faveur des Nestoriens. S. Cyrille & Memnon d'Ephèse furent déposés par ce prétendu Concile.

Tome II.

H

431.

43 I.

\* Antiochenum, par le même, contre d'autres Evêques partisans de S. Cyrille. (Socrate, Baluze, Tillemont.) Pagi révoque en doute ce Concile. Mansi en prouve la réalité.

la

fai

m

Co

eft

tai

de

me

ſei

bli

Pa ap

da

M

qu

ter

tio

Th

COI

de

29

for

 $\mathbf{d}'A$ 

avo fut

Antiochenum, pour la paix entre S. Cyrille & Jean d'Antioche. Elle ne fut conclue que l'année suivante. (Pagi, Tillemont.)

A33. Zeugmatense, de Zeugma en Syrie, où l'on reconnoît S. Cyrille pour orthodoxe, sans vouloir condamner Nestorius, & sans rompre de communion avec Jean d'Antioche. (Iillemont.)

Romanum, par le Pape Sixte III, le 31 Juillet, pour l'anniverfaire de son Ordination. Il y reçut la nouvelle de la paix entre S. Cyrille & les Orientaux. (Tillemont.)

Anazarbicum, d'Anazarbe, par Maximin, Métropolitain de la seconde Cilicie. Les Evêques de cette Province, excepte Mélèce de Mopsueste, rentrent, à l'exemple de Théodoret, sous l'obeissance de Jean d'Antioche, & embrassent

Cilicie, au an d'Antios attachés à , Baluze.) me, contre S. Cyrille, ont.) Pagi . Mansi en

aix entre S. Elle ne fut te. (Pagi,

ia en Syrie, pour orthoer Nestorius, on avec Jean

Sixte III, le saire de son ouvelle de la s Orientaux.

oe, par Maxiconde Cilicie. nce, excepte rentrent, i sous l'obeif & embraffent la paix qu'il avoit fait avec S. Cyrille, = sans néanmoins approuver les anathématismes de ce dernier. Baluze met ce Siicie. Concile en 433; mais Pagi montre qu'il An de J. C.

est de 435.

Tarsense, par Helladius, Métropolitain de la première Cilicie, où les Prélats de cette Province reçoivent folemnellement le Concile d'Ephèse, anathématisent Nestorius, & adoptent la paix rétablie entre S. Cyrille & Jean d'Antioche. Pagi prouve contre Baluze que ce Concile appartient à l'an 435 & non à l'an 434.

Antiochenum, où l'on refuse de condamner la mémoire de Théodore de Mopfueste. (Pagi.) Le P. Mansi prétend qu'il faut distinguer ce Concile d'un autre tenu, selon lui, en 440, d'où Jean d'Antioche écrivit trois Lettres en faveur de Théodose, l'une à l'Empereur, la seconde à S. Cyrille, la troissème à Proclus de Constantinople.

Regiense, de Riez en Provence, le 29 Novembre, pour remédier aux défordres de l'Eglise d'Embrun. S. Hilaire d'Arles y présida, & Armentaire, qui avoit été mal élu Evêque d'Embrun, y

fut déposé. (Tillemont.)

Arauficanum I, d'Orange, le 8 No-Hij

435.

435.

439.

Áth

pof

con

tes :

& Aug

Sep

de

Egl coll

que

l'on

d'E

(Ma)

que

d'A

pou

des Con

nop

min

445.

vembre, de trois Provinces seulement. V. Nous en avons trente canons importans

SIÈCLE, pour la discipline.

Nous en avons dix canons. Ce Concile est daté de l'Ere (d'Espagne) 480, sous le Consulat de Dioscore.

Arelatense II, d'Arles. Nous en avons cinquante-six canons. Le P. Pagi, qui place ce Concile immédiatement après celui de Vaison, ne doute point qu'il n'ait été une occasion à S. Léon, de s'échauster contre S. Hilaire d'Arles, qui s'attribuoit le droit d'assembler de grands Conciles dans les Gaules.

Vesontionense, de Besançon & non de Vienne. Probablement S. Hilaire d'Arles & S. Germain d'Auxerre y assistoient; & l'on y déposa Célidonius, qui étoit peut-

être Evêque de Befançon.

Romanum, où S. Léon fait dresser les actes des abominations que des Manichéens, qu'il avoit découvert, avoient avouées en présence du Concile. (D. Cellier, tom. XIV.)

Romanum, sous S. Léon. Célidonius y est rétabli, & S. Hilaire d'Arles retranché de la communion du S. Siège. On lui défend d'entreprendre sur les droits d'autrui, &c.

leulement. importans

lovembre. Ce Concile 480, fous

is en avons Pagi, qui nent après oint qu'il Léon, de d'Arles, embler de ules.

& non de ire d'Arles stoient; & étoit peut-

ait dresser ie des Mart, avoient ncile. (D.

Célidonius l'Arles reu S. Siège. re sur les

Antiochenum. Concile nombreux où = Athanase, Evêque de Perrha, est déposé, & Sabinien mis à sa place.

SIECLE.

Toletanum, de Tolède. On y fit une An de J. C. confession de foi contre les Priscillianistes, qui se trouve parmi les actes de celui de 400, tenu dans la même Ville, & qu'on a faussement attribuée à S. Augustin. (Dom Cellier, tom. XIV.)

Romanum, par le Pape S. Léon, 29 Septembre, où l'on défend aux Evêques de Sicile d'aliener les fonds de leurs Eglises, sans le consentement de leurs collègues. (Mansi, suppl. Conc. tom. 1.)

Antiochenum, d'Antioche, sous l'Evêque Domnus, aux fêtes de Pâques, où l'on oblige les accufateurs d'Ibas, Evêque d'Edesse, à se désister de leurs poursuites. (Mansi, suppl- Conc. tom. I.)

Gallacia, de Galice, (on ne sait en quel lieu) convoqué par Toribius, Evêque d'Astorga, par ordre du Pape S. Léon, pour condamner les erreurs & les Livres des Priscillianistes. Les canons de ce Concile font perdus. (Ferréras, T. II.)

Constantinopolitanum, de Constantinople, depuis le 8 Novembre jusqu'au 22, par Flavien. Après qu'on y eut terminé un différend entre trois Evêques,

4170

448.

448.

H iii

44).

449.

Eusébe de Dorilée y présenta une requête V. contre Eutychès, qui sut condamné, SINCLE, malgré l'eunuque Chrysaphius, ennemi An de J. c. de Flavien.

Tyrium & Berytense, de Tyr, le 25 Février, & de Bétyre un peu avant Pâques, & non pas au mois de Septembre, comme le prétend le P. Labbe. Dans ces deux assemblées, Ibas, Evêque d'Edesse, est absous du soupçon de Nestorianisme. dan

abf

Eve

tres

ren

cor

d'E

affe

rep

dar

àle

Va

mi

ave

rei

fal

éc

ré

dr

c'é

l'E

to

L

de

Constantinopolitanum, de Constantinople, le 13 Avril. On y vérifie les actes de la condamnation d'Entychès, & on en reconnoît la fincérité.

\*Ephesinum, le 8 Août. Théodose le Jeune, qui avoit autant de zèle pour l'Eglise que peu de lumière pour connoître ceux qui le trompoient, surpris par Chrysaphius & Eutychès, leur accorde un Concile œcuménique, & écrit au Pape que ce Concile est indiqué à Ephèse. S. Léon qui en craint les suites, y envoie ses Légats, & écrit cette belle Lettre à Flavien, qui est un des plus illustres monuments de l'antiquité. L'événement-justifia la crainte de S. Léon. Tout se passa dans le désordre à Ephèse sous Dioscore, Evêque d'Alexandrie. La vérité y sut con-

er , le 25 eu avant Septem-Labbe. , Evêque de Nef-

Constantie les actes es, & on

déodose le zèle pour concour concour concour concour concour corde de la corde de la corde de la concore de la con damnée, l'hérésie approuvée, Eutychès absous, & Flavien condamné par les V. Eveques, environ au nombre de cent Siècle. trente. Le trouble & la violence y regnè-An de J. C. rent tellement, que cette assemblée n'est connue que sous le nom de brigandage d'Ephêse, Latrocinium Ephesinum.

Romanum, au mois d'Octobre, d'un assez grand nombre d'Evêques, pour représenter tout l'Occident. On y condamne tout ce qui s'est fait au brigandes d'Enhèse

dage d'Ephèse.

Romanum, fur la fin de Juin, d'un grand nombre d'Evêques d'Italie. S. Léon à leur tête va trouver à l'Eglise l'Empereur Valentinien, l'Impératrice Placidie sa mère, & Eudoxie sa femme; les prie avec larmes, & les conjure au nom de l'Apôtre S. Pierre, à qui ils venoient de rendre leurs respects, par leur propre falut, & celui de Théodose, de vouloir écrire à ce Prince, pour l'engager à faire réparer tout ce qui s'étoit fait contre l'ordre à Ephèse, & à faire assembler un Concile général. Il leur représenta que c'étoit le veritable remède aux maux de l'Eglise, & qu'il étoit nécessaire, surtout à cause de l'appel de Flavien. St. Léon à genoux, obtiet la grace qu'il demandoir.

foi

fri

éto

de

cil

&

au

fe

T

ni

N

ria

80

de

fu ci

ca

de

ré

qi Se

al

Constantinopolitanum, au mois d'Août.

V. Anatole, successeur de Flavien, mort des Siècle, mauvais traitemens qu'il avoit sousserts An de J. C. à Ephèse, assembla ce Concile de tous les Evêques, Abbés, Prêtres & Diacres qui se trouvèrent alors à Constantinople. On y lut & on y approuva la Lettre de saint Léon & Flavien, & on anathématisa Nestorius, Eutychès & leurs dogmes. Les Légats du Pape rendirent graces à Dieu, de ce qu'ils trouvoient presque

Mediolanense. On y approuve la Lettre de S. Léon à Flavien.

fuppose M. de Tillemont. Quarantequatre Evêques y approuvèrent la même Lettre de S. Léon, & ils lui en écrivirent avec de grands éloges. Le P. Mansi place ce Concile, sans beaucoup de sondement, à la fin de 451.

cile général, assemblé d'abord à Nicée, & ensuite transféré à Chalcédoine, où les Evêques arrivèrent à la fin de Septembre. Il y en avoit cinq cent vingt, ou même cinq cent trente-six, en y comprenant peut-être les absens, au nom desquels les Métropolitains signèrent la décision de s d'Août. mort des **foufferts** e tous les acres qui ople. On de saint nématifa dogmes. graces à presque foi. a Lettre

omine le uarantea même rivirent nsi place dement, ne Con-

Nicée, où les tembre. i même prenant juels les sion de

foi. Tous ces Evêques, excepté deux d'Afrique, & les quatre Légats du Pape, V. étoient de l'Empire d'Orient. La Lettre SIÈCLE. de S. Léon à Flavien fut lue dans ce Con-An de J. C. cile avec approbation, S. Flavien justifié, & Dioscore anathématisé. On pardonna aux Evêques qui, au brigandage d'Ephèse, avoient cédé à la violence & au tems. Théodoret y fut aussi reçu à la communion de l'Eglise, après avoir condamné Nestorius. L'Eutychianisme & le Nestorianisme y furent également proscrits, & tous les Evêques signèrent le décret de la foi.

Romanum, de Rome, par S. Léon, sur la fin de l'année. On y reçoit le Concile de Chalcédoine, & on y fair deux canons: l'un qui ordonne de baptiser les enfans revenus de la captivité, dans le doute s'ils l'ont été; l'autre qui défend de réitérer le baptême donné par les hérétiques. Le P. Mansi met ce Concile au 29 Septembre 451, jour confacré, dit-il, au Synode annuel de Rome. Mais le Concile de Chalcédoine n'étoit pas même alors commencé.

Andegavense, d'Angers, le 4 Octobre, pour l'Ordination d'un Evêque. On y fix douze canons sur la discipline.

V. Palestines, après le rétablissement de Siècle. Juvénal & l'expulsion de Théodose.

Andels (Tillemont.)

An de J. c. (Ittemont.)

Arelatense III, au sujet d'un dissérend entre Fauste, Abbé de Lérins, & Théodore, Evêque de Fréjus. Pagi le rapporte à l'an 455, Fleury à 461 au plus tard, & Mansi à 456.

\*Alexandrinum, par Timothée Elure, ou cavison contre le Patriarche Protérius & le Concile de Chalcédoine. (Edit. Venet. tome IV, ex Sydonico.)

478. Romanum, par S. Léon, pour résoudre dissérentes dissicultés, que les ravages des Huns avoient sait naître. (Tillemont.)

che Gennade, contre les simoniaques.
Nous en avons la Lettre synodale sans date. (Pagi.)

On y fit treize canons.

462. Romanum, au mois de Novembre, en faveur d'Hermès, qui s'étoit emparé de l'Eglife de Narbonne.

Arelatense IV, d'Arles, sur la fin de l'année, par Léonce, Métropolitain d'Arles, à l'occasion de l'Ordination d'un Evêque de Die, faite par S. Mamert de

fférend Théopporte tard,

Elure, e Cont. tome

foudre ges des nt.) atriariaques. le sans

embre.

ore, en oaré de

fin de nd'Arn d'un nert de Vienne, fans égard pour l'Ordonnance 💳 de S. Léon, qui avoit soumis en 450 cette Eglise à l'Archevêque d'Arles. Le Con-Siècle. cile écrivit au Pape Hilaire pour se An de J. C. plaindre du procédé de S. Mamert, que le Pape désapprouva par sa réponse. (Edit. Venet, T. IV.) 464.

179

Tarraeonense, de Tarragone, au sujet de Silvain, Evêque de Calahorrye, qui ordomoit des Evèques à l'infu d'Ascagne, Evêque de Tarragone, son Métropolitain. Celui-ci, à la tête de tous les Evêques de sa Province, en écrivit au Pape, pour favoir comment il falloit traiter Silvain.

Venetense, de Vannes en Bretagne, par Perpétuus, Métropolitain de Tours, ou environ, pour ordonner un Evêque à cette Eglise. On y fit feize canons.

Romanum, en Novembre, composé de quarante-huit Evêques, sur la discipline. Le Pape Hilarus, comme on le voit par sa réponse à Ascagne & aux autres Eveques de la Tarragonoise, du 30 Décembre, veut qu'on pardonne à Silvain tout le passé; & il leur refuse, par la même Lettre, ce qu'ils avoient demandé touchant Irénée, que tout le Clergé & le peuple de Barcelone désiroit avoir pour Eveque, comme son prédécesseur le leur avoit désigné.

465

Cabilonense, de Châlons-sur-Saône, par S. Patient, Métropolitain de Lyon, Siècle, où l'on élit pour Evêque de Châlons un saint Prêtre nommé Jean. An de J. C.

\*Antiochenum, d'Antioche, par Pierre 470. le Foulon, où l'on fait au Trisagion l'ad-471. dition impie, qui crucifixus es pro nobis. (Edit. Venet. tom. IV, ex Synodico.)

Antiochenum, où Pierre le Foulon est 472. déposé. Le Pape Gelase en fait mention

& Libérat. Brev. Cap. 18.

Bituricense, de Bourges, où Sidoine, 473. Evêque de Clermont & Président de cette assemblée, proclama Simplicius Evêque de Bourges, & à cette occasion fit au peuple un discours que nous avons.

Viennense, par S. Mamert, Métro-474. politain de Vienne, où l'on établit le jeune & les prières des Rogations, sui-

vant la Chronique de Cambray.

\* Constantinopolitanum, par le crédit 475. de Timothée Elure, faux Evêque d'Alexandrie; contre le Concile de Chalcédoine. Les hérétiques condamnés furent remis dans leurs Sièges, entr'autres Pierre le Foulon.

Arelatense & Lugdunense, dans le ou environ, premier desquels on prétend que le aône, Lyon, ons un

Pierre n l'adnobis. 0.)

on est ention

oine, nt de licius casion nous

étrolit le , fui-

rédit d'As fuutres

is le ie le Pretre Lucide rétracta des propositions outrées qu' avoit avancées touchant la V. Prédestination. Le second roula, dit-Siècle. on, à-peu-près sur les même; matières. An de J. C. Ces deux Conciles ne nous sont connus que par les Ouvrages de l' ... e Riez: Ouvrages, dit le P. Pagi, qui contiennent tout le venin du fémi - Pélagianisme, & qui, comme tels, ont été mis parmi les apocryphes par le Concile du Pape Gelase & de soixante-dix Evêques, l'an 496. On a d'ailleurs des preuves du peu de délicatesse de Fame sur l'article de la sincérité.

\* Ephesinum, d'Ephèse, par Timothée Elure à la tête des Eutychiens, contre Acace de Constantinople & tous les Evêques qui s'étoient opposés aux Lettres encycliques de Basilisque contre le Concile de Chalcédoine. (Edit. Venet.

tom. V.)

Alexandrinum, par Thimothée Elure, contre le Concile de Chalcédoine. (Ibid.)

Constantinopolitanum, par le Patriarche Acace. Pierre le Foulon, Jean d'Apamée, & Paul d'Ephèse y sont condamnés & déposés.

Le Pape Simplice fit à Rome la même





11.00 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE

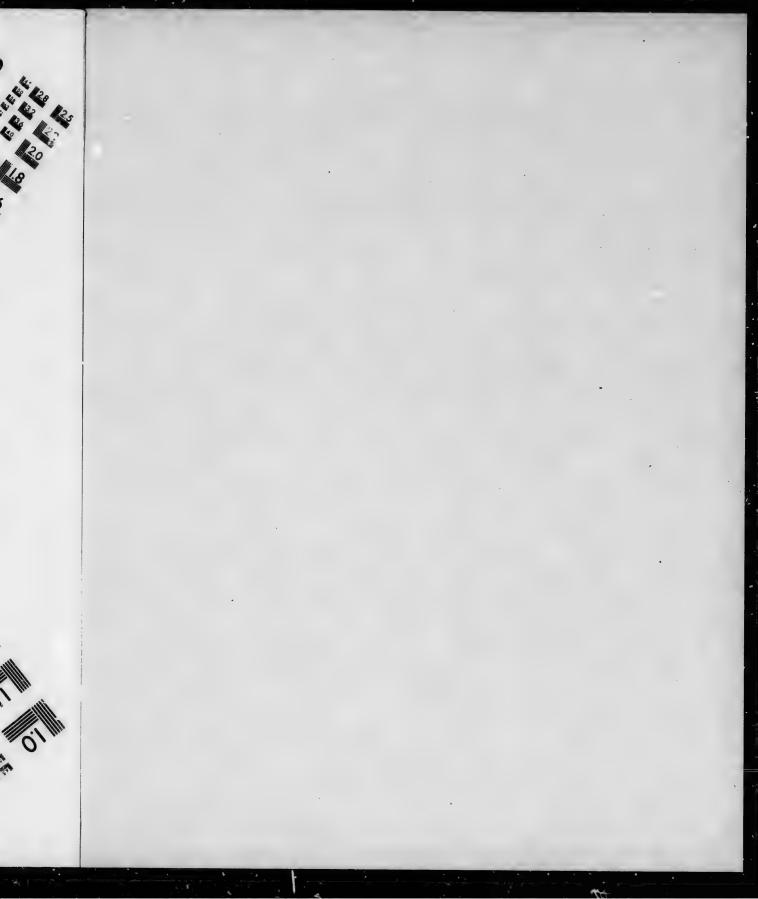

na de

pr

ľF

pe

ur

O

481.

484.

484.

chose dans un autre Concile; mais l'Ey. glise d'Orient n'en put tirer aucun fruit,
parce que le Patriarche Acace, de concert avec l'Empereur Zénon, trompoit
le Pape, en favorisant sous mains les
hérétiques qu'il affectoit de condamner.
(Pagi, Tillemont, Muratori, SaintMarc)

Laodicenum, de Laodicée, en faveur d'Etienne III, Evêque d'Antioche, accufé d'hérésie par les partisans de Pierre Ie Foulon. (Edit. Venet. tom. V.)

\* Carthaginense. Conférence indiquée à Carthage par Hunneric, Roi des Vandales, entre les Catholiques & les Ariens, pour le 1 Février 484. Elle ne se tint point; mais quatre cent soixante-six Evêques Catholiques qui s'y étoient tendus, y furent opprimés & relégués, quarante-six en Corse, trois cent deux ailleurs; quatre-vingt-huit moururent, & vingt-huit s'enfuirent.

Romanum I, par Félix III à la tête de soixante-sept Evêques, le 28 Juillet. Vital & Misène, Légats à Constantinople, y sont déposés & excommuniés, pour avoir communiqué avec les hérétiques, & prononcé à haute voix dans les Dyptiques le nom de Pierre Monge,

nais l'Ein fruit, de conrompoit ains les damner... Saint-

he, ac-

es Van-& les Elle ne bixanteétoient légués, at deuxcurent,

la tête Juillet. nstantinuniés, s héréix dans Monge, faux Evêque d'Alexandrie. Sa condemnation y fut confirmée, & celle d'Acace V. de Constantinople prononcée pour la Siècir. première fois. (Pagi.)

An de J. C.

Tout l'Occident rejettoit hautement l'Hénoticon ou décret d'union de l'Empereur Zénon, ce qui fit avec l'Orient un schisme de trente-cinq ans. (Pagi.)

\* Seleuciense, de Séleucie en Perse, par Barsumas, Métropolitain Nestorien de Nisibe, où l'on permet le mariage aux Prêtres & aux Moines. (Assemani, Biblioth. Orient. tom. III.)

\* Seleuciense, de Séleucie en Perse, par Babuée catholique, des Nestoriens, où l'on condamne la décision de Barsumas & de son Concile. (1bid.)

485.

Romanum II, de soixante-dix-sept Evêques, le 5 Octobre. La condamnation d'Acace de Constantinople prononcée au Concile de Rome précédent, y sur confirmée. C'est apparemment le même Concile où Pierre le Foulon, Patriarche (intrus) d'Antioche, sur anathématisé. (Pagi.)

Romanum III, le 13 Mars, de quarante Evêques, le Pape Félix à la tête, & de soixante-seize Prêtres tous nommés. On y lut la belle Lettre du Pape, v. la foi dans la perfécution en Afrique.

SIÈCLE (Mansi.)

An de J. C.
492.

Constantinopolitanum, où l'on confirme le Concile de Chalcédoine, sous l'Evêque Euphémius, qui l'avoit sait recevoir précédemment à l'Empereur Anastase, avant que de le couronner.

& cinquante-huit Prêtres. Misène, Légat prévaricateur en 484, y est absous par Gélase. Vital, son collègue, étoit mort

E

F

auparavant. (Pagi.)

\* Lapetense, Seleuciense, Adriense, trois Conciliabules des Nestoriens en Perse, tenus par Barsumas, où l'on confirme l'hérésie & les décrets donnés en faveur du mariage des Prêtres & des Moines. (Assemani, Bibl. Orient. T. III.)

**4**95 ou 496.

495.

\* Constantinopolitanum, où les Evêques eurent la lâcheté de déposer & d'excommunier le Patriarche Euphémius, en élisant Macédonius par une basse complaisance pour l'Empereur Anastase. Les Bollandistes mettent ce Concile en 496, (tom. I. mens. Aug. p. 47.) & non 494, comme le prouve le P. Pagi.

496. Romanum, fous Gélase. On y fit un catalogue des Livres canoniques. Celui

bandonné' Afrique.

l'on con-

ine, fous avoit fait Empereur conner. I Evêques ne, Légat ofous par

toit mort

Adriense, oriens en où l'on es donnés es & des et T. III.) les Evêre & d'exhémius, ne basse Anastase. Oncide en

n y fit un es. Celui

.) & non

igi.

CHRETIENS. 189

des Ecritures est semblable au nôtre, excepté qu'il ne met qu'un Livre des V. Macchabées suivant la plupart des exem-Siècle. plaires. Il nomme les quatre Conciles An de J. C. généraux & les autres autorisés dans l'Eglise. Il nomme ensuite les Pères, en commençant par S. Cyprien, & en finiffant par la Lettre de S. Léon à Flavien. Entre les apocryphes, il nomme Fauste de Riez, comme on l'a déjà remarqué plus haut.

\* Persicum, de Perse, par Hosée, Métropolitair. Nestorien de Nisibe, où l'on consirme les décrets donnés sous Barsumas, en faveur du mariage des Prêtres & des Moines. (Assemani,

Bibl. Orient. T. III.)

Romanum I, le i Mars, sous le Pape Symmaque. Soixante-douze Evêques, le Pape à leur tête, y sont plusieurs décrets, pour retrancher les abus qui se commettoient dans l'élection du Pape. On y déclara relation décret du Pape Simplice, porta replant procéderoit à l'élection d'un nouveau Pape, qu'en présence du Preset du Présoire, ou de tel autre député du Souverain de Rome. Baronius prétend que ce décret est supposé; mais les Evêques du Con-

499.

499

An de J. C. 500

ou 501.

cile ne le disent pas. Ce qui est constant, c'est que le Préset Basile avoit SIECLE, affisté au nom du Roi Odoacre, à l'élection de Félix III. (Muratori , ann. tom. III.)

Lugdunense, ou plutôt conférence des Catholiques avec les Ariens, le 14 & le 15 d'Octobre, en présence du Roi Gondebaud, Arien lui-même. Les Ariens furent convaincus d'erreur par S. Avit de Vienne, & plusieurs se convertirent; mais le Roi, quoiqu'il aimât les Catholiques, demeura endurci.

ord taf Cl fel l'a le ju le

h

N



ft confle avoit re, à ri, ann.

ence des 14 & le 0i Gon-Ariens S. Avit rtirent; Catho-

# CHRONOLOGIE DES PAPES.

CINQUIÈ ME SIÈ CLE.

XXXIX. S. INNOCENT I. STECLE.

INNOCENT I, natif d'Albane, fut An de J. C. ordonné aussi-tôt après la mott d'Anastase, par un consentement unanime du Clergé & du peuple; ce qui est arrivé, selon le P. Pagi, le 21 Décembre de l'an 401, & selon M. de Tillemont, le 27 Avril 402. Il a gouverné l'Eglise jusqu'au 12 Mars de l'an 417, qui est le vrai jour de sa mort, comme le prouve le Cardinal Noris. Le saint Pape a reçu des éloges de tous les grands hommes de son tems, tels que S. Jé. rome, S. Augustin, &c.; il les a mérités par les services importans qu'il a rendus à l'Eglise, en combattant les Novatiens, en travaillant à la réunion des Eglises d'Orient qui étoient divisées, en défendant généreusement S. Chryfostôme, & sur-tout en soutenant les V. précieuses vérités de la Grace, atta-Siècle quées par les Pélagiens, qui commende J. C. cèrent sous son pontificat à répandre leurs erreurs. Innocent mit le comble à ses grandes actions, par la condamnation solemnelle de ces hérétiques, sur la fin du mois de Janvier de l'an 417.

### XL. S. ZOZIME.

417. Zozime, Grec de naissance, succesfeur d'Innocent, fut élu & ordonné le Dimanche 18 Mars de l'an 417, & mourut le 26 Décembre de l'an 418, n'ayant tenu le Siège de Rome qu'un an neuf mois & neuf jours. Son pontificat, quoique très-court, est célébré par ce qui se passa dans l'affaire des Pélagiens. Surpris d'abord par les artifices de ces hérétiques, qu'il crut revenus à la foi de l'Eglise, il usa d'indulgence envers eux; mais cette surprise ne sur pas de longue durée, & ne servit qu'à rendre plus éclatante la condamnation qu'il fit de leurs erreurs, par un décret solemnel adressé à tous les Evêques, en sorme de Lettre, au mois d'Avril de l'an 418. Il ne nous en reste que quelques fragmens. Le 30 du même mois, il obtint

de l'Ei Rome

Bo Jocon peupl Zozin fut co un D blée accon quelq qu'on S. Zo tran, mais mêm & l' refcr Boni pont 4 Se a dé

> Pélag X

celle

CHRÉTIENS. 189

de l'Empereur un rescrit pour chasser de Rome les Pélagiens.

V. Siècle.

### XLI. S. BONIFACE.

An de J. O.

Boniface, Romain, fils du Prêtre Jocondus, élu par les Prêtres & le peuple deux jours après la mort de Zozime, le 28 Décembre de l'an 418, fut confacré le lendemain 29, qui étoit un Dimanche. Son élection fut troublée par Eulalius, Archidiacre, qui, accompagné de plusieurs Diacres & de quelques Prêtres, profitant du tems qu'on étoit occupé aux funérailles de S. Zozime, se saisit de l'Eglise de Latran, & se fit ordonner deux jours après; mais Dieu permit qu'Eulalius gâta luimême ses affaires par sa précipitation; & l'Empereur ayant confirmé, par un rescrit du 3 Avril 419, l'élection de Boniface, il resta paisible possesseur du pontificat, & gouverna l'Eglise jusqu'au 4 Septembre de l'an 422. S. Augustin a dédié à ce saint Pape un de ses excellens Ouvrages contre les erreurs des Pélagiens.

XLII. S, CÉLESTIN I.

Célestin, né à Rome, fut placé sur 422.

attanmenpandre omble ndam-

s, fur

417.

uccefné le 7, & 418, un an ficat, ar ce giens.

e ces

a foi

nvers as de endre 'il fir lemorme 418.

fragbtint An de J. C.

le Saint-Siège immédiatement après la mort de Boniface, sans qu'il y eût au-SIÈCLE, cun partage dans son élection. Sa consécration se fit le Dimanche suivant, 10 Septembre 422. Le P. Mansi lui donne neuf ans dix mois & vingt jours de pontificat, fondé sur un ancien catalogue de Corbie, qui met sa mort au 30 Juillet 432. M. de Tillemont croit qu'on la peut mettre le 26 de Juillet de la même année. S. Célestin remplit dignement le Siège de Rome; il s'éleva avec force contre l'hérésie de Nestorius, la condamna le premier, dès sa naissance, vers l'an 430, sépara Nestorius de sa communion, & soutint le Clergé & le peuple de Constantinople contre cet hérésiarque par d'excellentes instructions. Il fit chasser d'Italie les Pélagiens, ôta aux Novatiens les Eglises dont ils étoient maîtres à Rome, réprima l'hérésie naissante des sémi-Pélagiens, & rendit un glorieux témoignage à la mémoire de S. Augustin, dans l'admirable Lettre qu'il écrivit aux Evêques des Gaules l'an 431.

#### S. SIXTE III. XLIII.

Sixte ou Xiste, Romain de naissance, 432.

fucce Rom cette Pape Din mor l'Eg 80 0 divi & 1 **Ichi** Jea qui jou

> cre Ga C co m

18

pu

après la eût aua conséant, 10 ii donne ours de en catamort au nt croit uillet de remplit il s'éleva Nesto-, dès sa a Nestoutint le nrinople ellentes alie les **Eglises** me, réni-Pélaoignage

I I, islance,

ins l'ad-

Evêques

Rome sous Zozime, & souscrivit en V. cette qualité, l'an 418, le décret de ce Siècle. Pape contre les Pélagiens. Il sut sacré le An de J. C. Dimanche 31 Juillet de l'an 432. En montant sur le Saint-Siège, il trouva l'Eglise victorieuse des hérésies de Pélage & de Nestorius, mais déchirée par la division des Orientaux. Sixte travailla, & réussit à faire cesser cette espèce de schisme, en réconciliant S. Cyrille avec Jean d'Antioche. Suivant S. Prosper, qui donne à Sixte huit ans & dix-huit jours de pontisicat, ce Pape mourut le 18 Août de l'an 440.

### XLIV. S. LÉON LE GRAND.

Léon le Grand, né en Toscane, Diacre de l'Eglise Romaine, étoit dans les Gaules lorsque le Pape Sixte mourut. Cet éloignement ne servit qu'à faire connoître l'estime que faisoit de lui le peuple Romain, qui élut cet illustre Diacre pour Evêque, aussi-tôt après la mort de Sixte, & lui envoya une députation publique pour le prier de venir prendre soin de son Eglise. Il sut vraissemblablement ordonné le Dimanche 29 Septembre 440, & remplit le Saint-

440.

Siège pendant vingt-un ans un mois & quatre jours, jusqu'au 3 ou au 5 Nov. vembre de l'an 461, selon l'opinion la plus probable. En 443, il découvrit & An de J. C. fit chasser de Rome les Manichéens; en 444, il agit contre les Pélagiens; en 447, il ne s'acquit pas moins de gloire contre les Priscillianistes. Mais ce qui a immortalisé S. Léon, c'est ce qu'il a fait contre Eutychès, & la part qu'il a eu à la victoire que l'Eglise a remportée sur cette hérésie l'an 451. Toutes ces grandes actions lui ont acquis le furnom de Grand.

### XLV. S. HILAIRE.

Hilaire ou Hilare, Hilarus, natif de Sardaigne, Diacre de l'Eglise Romaine, sui succéder, le 10 Novembre 461, & ordonné le 12 du même mois, qui étoit un Dimanche. Hilaire a tenu le Siège de Rome six ans trois mois & neuf jours, jusqu'au 21 Février de l'an 468, qui est celui de sa mort, selon plusieurs Martyrologes & Calendriers, rapportés par le P. Pagi, Bollandus & Bianchini. C'est le premier Pape qui ait désendu qu'un Evêque choisît son

fon l'ob Nice à un

de S 23 F vern très deux Févr **fes** Moi le Fo faire Cath deno Con pren a été fâch

> Femett occu

> ne fi

mois &

1 5 No-

inion la uvrit &

éens; en

ens; en le gloire

s ce qui

e qu'il a

t qu'il a

mportée

utes ces

furnom

natif de

maine.

on pour

e 461,

is, qui

tenu le

nois &

de l'an

, felon

driers, ollandus

er Pape

choisit

fon

son successer. Il fut très-sévère pour \_ l'observation du canon du Concile de Nicée, contre les translations d'un Siège SIECLE. à un autre.

An de J. C.

### XLVI. S. SIMPLICE.

Simplice, natif de Tivoli, successeur de S. Hilaire, fut confacré le Dimanche 23 Février de l'an 468. Après avoir gouverné l'Eglise de Rome dans des tems très - difficiles, pendant quinze ans & deux jours, il mourut saintement le 27 Février de l'an 483. Simplice fit tous ses efforts pour faire chasser Pierre Monge du Siège d'Alexandrie, & Pierre le Foulon de celui d'Antioche, & pour faire mettre à leur place des Evêques Catholiques. Il démêla, par sa prudence, tous les artifices dont Acace de Constantinople se servit pour le surprendre. On voit dans ses Lettres quelle a été la source & l'origine de ce schisme fâcheux, qui divisa les deux Eglises, & ne finit que sous Hormisdas.

XLVII. S. FÉLIX II.

Félix II (ou III du nom, si l'on veut mettre parmi les Papes ce Félix qui occupa le Saint-Siège pendant l'exil de Tome II.

Libère) fut élu Evêque de Rome, sa patrie, le 2 Mars 483, en présence du STECLE. Préset Basile, nommé par le Roi Odoa-An de J. c. cre, pour assister de sa part à cette élection. Le 6 du même mois, qui étoit un Dimanche, il reçut l'Ordination. Félix gouverna l'Eglise huit ans onze mois & dix-huit jours, & mourut le 25, ou, selon le P. Pagi, le 24 Février de l'an 492. Ce Pape condamna dans un Concile du 28 Juillet 484, Acace & les Légats du Saint-Siège, qui, trompés par cet homme artificieux, & gagnés par ses promesses, ou abattus par ses menaces, avoient communiqué avec lui. Il refusa de communiquer avec les successeurs d'Acace, à moins qu'ils ne fissent satisfaction, & s'opnosa généreusement aux efforts de l'Empereur Zénon contre la vraie foi, sans s'écarter du respect dû à la majesté royale. Félix est le premier Pape qui ait traité l'Empereur de fils. S. Grégoire le Grand l'appelle fon bisaïeul, par où l'on voit qu'il avoit été marié.

## XLVIII. S. GÉLASE.

492. Gélase, né à Rome, comme luimême nous l'apprend, quoique tova les tree l'an Di ans rut 49 con défi qu' 489 tor.

les l'Ei du pre Qu

teu

laf

jou No Pap reti tale

195

Auteurs le disent Africain, après avoir été Secrétaire de S. Félix, lui succéda l'an 492, le 1 de Mars, qui étoit un SIECLE. Dimanche. Il tint le Saint-Siège quatre An de J. C. ans huit mois & dix-neuf jours, & mourut le 19 du mois de Novembre de l'an 496. Ce saint Pape sit paroître beaucoup de fermeté & de prudence dans la défense de ce qu'avoit fait Félix, son prédécesseur, contre Acace. Car quoiqu'Acace fût mort dès la fin de l'an 489, le schisme subsistoit, & étoit autorisé par l'Empereur Anastase, protecteur déclaré de l'hérésse d'Eutychès. Gélase étoit très-savant, comme le prouvent son Sacramentaire, son Décret sur les Livres authentiques, & sa Lettre à l'Empereur Anastase pour la défense du Concile de Chalcédoine. Il est le premier qui ait fixé les Ordinations aux Quatre-Tems.

### XLIX. S. ANASTASE II.

Anastase, Romain, sut ordonné cinq jours après la mort de Gélase, le 24 de Novembre de l'an 496. Les essorts de ce Pape pour sinir le schisme d'Acace & retirer de l'hérésie l'Empereur Anastase, surent inuciles. Mais dès le com-

496.

I ij

me, fa ence du i Odoatte élecmi étoit ination. ns onze ut le 25, évrier de dans un Acace & trompés z gagnés par ses ayec lui. les fucils ne fifgénéreuur Zénon carter du Félix est

Empereur l'appelle qu'il avoit

SE.

rame lui-

ie tova les

V. Siècle. An de J. C.

mencement de son pontificat, dans un tems que presque aucun Souverain du monde ne faisoit profession de la soi Catholique, étant tous dans les ténèbres de l'hérésie ou du Paganisme, il ent la consolation de voir un des plus grands Rois de l'Europe embrasser la Religion chrétienne: ce sut Clovis, premier Roi de France chrétien, baptisé l'an 495. Anastase lui écrivit pour l'en féliciter, au commencement de l'an 497. Il mourut le 19 Novembre (Murat.) de l'année suivante, n'ayant tenu le Siège de Rome qu'un an onze mois & vingt-quatre jours.

### L. SYMMAQUE.

498.

Symmaque, natif de Sardaigne, Diacre de l'Eglise de Rome, sut ordonné Pape le 22 de Novembre 498. Le Patrice Festus, pour parvenir à son but, de saire souscrire l'Hénotique, sit ordonner l'Archiprêtre Laurent, ce qui causa un schisme. L'affaire portée au jugement de Théodoric, il prononça que celui-là demeureroit sur le Saint - Siège, qui avoit été ordonné le premier, ou qui avoit pour lui le plus grand nombre. En conséquence de ce jugement, Sym-

mac pas mat crin dans au i par mac ayar lans un

ain du

la foi

énèbres

l ent la

grands

eligion

ier Roi

n 495.

eliciter, 97. Il at.) de le Siège c vingt-

e, Diaordonné
Le Pabut, de
rdonner
aufa un
igement
celui-là
e, qui
ou qui
nombre.
, Sym-

197

maque fut confirmé; mais il ne laissa pas d'avoir beaucoup à soussirir des schifv. matiques: on l'accusa même d'un grand Siècle, crime, dont il sut obligé de se justifier An de J. C. dans un Concile. Il sit aussi son apologie au sujet d'un libelle publié contre lui par l'Empereur Anastase. Le Pape Symmaque mourut le 19 Juillet de l'an 514, ayant tenu le Saint-Siège quinze ans & près de huit mois.



I iij

# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES D'ANTIOCHE.

# CINQUIÈME SIÈCLE.

V. XXXVII. PORPHYRE.

An de J. C. 404.

L'ORPHYRE, Prêtre d'Antioche, fut ordonné furtivement Evêque de cette Eglise, peu de jours après la mort de Flavien. Rejetté par la plus grande partie du Clergé & du peuple, il se ligue avec les ennemis de S. Chrysostôme. Cette conduite augmente l'aversion publique contre lui; mais elle lui rend la Cour favorable. Loi de l'Empereur Arcade, qui ordonne de communiquer avec Théophile d'Alexandrie, Porphyre d'Antioche, & Arface de Constantinople. Les gens de bien sont persécutés à l'occasion de cette Loi. L'an 407, Porphyre obtient un ordre de faire transférer S. Chrysoftôme de Cucuse à Pithyunte. Il fut par-là, dit M. de Tillemont, le prinde: fui Po

cei

cip Pa Di

nit mé

41

d'I au me do foi de po qu du

tio

qu

IE hes

CLE.

RE.

he, fut le cette nort d**e** le partie que avec . Cette ublique la Cour Arcade, ec Théol'Antioole. Les occasion obtient Chryfof-. Il fut

le prin-

cipal auteur de la mort qui ravit le faint Patriarche à la terre dans ce voyage. V. Dieu différa néanmoins encore sa pu-Siècié. nition de quelques années, ajoute le An de J. c. même Ecrivain, & peut-étre jusqu'en 413 ou 414, où l'on croit qu'il mourut.

ou 414.

### XXXVIII. ALEXANDRE.

Alexandre, exercé dans la pratique des vertus chrétiennes & monastiques, fut élu canoniquement pour remplacer Porphyre sur la Chaire d'Antioche. Il eut le bonheur d'éteindre le schisme de cette Eglise, en ramenant ce qui restoit d'Eustathiens à sa communion. Il eut aussi la gloire de rétablir en Orient la mémoire de faint Chrysostôme, ayant donné l'exemple aux Evêques de mettre son nom dans les Diptyques. A l'amour de la paix, il joignoit une grande charité pour les pauvres. Nicéphore ne lui donne que cinq ans d'épiscopat; mais Bollandus, Noris, Pagi & se Quien prouvent qu'il ne mourut qu'en 421.

### XXXIX. THEODOTE.

Théodote sut placé sur le Siège d'Antioche après la mort d'Alexandre. C'étoit ou 422. un homme savant, selon Théodoret,

mais peu ressemblant, à ce qu'il paroît, pour le caractère à son prédécesseur. Un Sièces des premiers actes de son épiscopat sut de retrancher des Diptyques le nom de An de J. C. S. Chrysostôme; mais les murmures de son peuple l'obligèrent bientôt à l'y remettre. L'Auteur de la Vie de S. Alexandre, Patriarche des Acémètes, lui reproche des procédés forts durs envers ce vénérable solitaire. Jean Mosch fait néanmoins l'éloge de sa douceur. L'an 424, il parut à la tête d'un Concile où Pélage fut convaincu d'hérésie & chassé des lieux saints. Théodoret, dont l'Histoire ecclésiastique finit à l'an 428, dit y avoir mis la dernière main, l'année que Théodote d'Antioche & Théodore de Mopsueste moururent, c'est-à-dire, l'an 429 au plus tard. Théodote avoit ordonné Prêtre, & chargé de l'emploi de Catéchiste, le fameux Nestorius.

### XL. JEAN I.

Jean, élevé dans le Monastère de S. Euprèpre, voisin d'Antioche, avec le fameux Nestorius & le célèbre Théodoret, est élu pour succéder à Théodote dans la Chaire d'Antioche. L'an 430, il écrivit à Nestorius, pour l'engager à rétracter

cie Th de cile rer fuf les que

fes

ave & mi il s me Co

mi

pa il pro tar de

à

ave da Q rit

fo ur dr paroit, ur. Un pat fut nom de ures de l'y re-Alexanlui revers ce ch fait . L'an Concile élie & , dont 1 428 . l'année éodore à-dire. e avoit emploi

de S. c le fadoret, dans la écrivit tracter

us.

fes erreurs. Séduit par la réponse artificieuse de cet héréssarque, il engagea Théodoret à réfuter les Anathématismes SIÈCLE. de S. Cyrille. L'an 431, invité au Concile général d'Ephèse, il dissère de s'y An de J. C. rendre, prie qu'on l'attende avec ses fusfragans, n'est point écouté, malgré les remontrances de foixante-huit Evêques, & arrive enfin un Samedi 27 Juin, après la condamnation de Nestorius. Le même jour, il tient un Concisiabule avec les siens, où il dépose S. Cyrille & Memnon, Evêque d'Ephèse. Excommunié lui-même par le Concile légitime, il s'en retourne sur la fin d'Octobre. La même année, il tient deux nouveaux Conciliabules, l'un à Tarse, & l'autre à Antioche, contre S. Cyrille & ses partisans. L'an 433, au mois d'Avril, il fait sa paix avec S. Cyrille. L'an 435, pressé par ce Prélat & Procle de Constantinople de condamner la mémoire de Théodore de Mopsueste, il le refuse avec son Concile. L'an 442, il meurt dans la treizième année de son épiscopat-Quoique attaché à la personne de Nestorius, il conserva toujours la pureré de la foi. Le Concile de Chalcédoine l'appelle un sage Evêque, & saint Euloge d'Alexandrie le qualifie de saint.

### XLI. DOMNUSII.

Siècle. Domnus, neveu de Jean & disciple An de J. C. de l'Abbé S. Euthyme, succéda au premier dans le Siège d'Antioche. Avant son épiscopat, il avoit fait preuve de son amour pour la paix, par les soins qu'il s'étoit donnés, pour réconcilier son oncle avec S. Cyrille. L'an 449, il sur une des victimes du brigandage d'Ephèse. Déposé par cette assemblée, Domnus se retira auprès de son maître, S. Euthyme, en Palestine. Il y termina saintement ses jours l'an 461.

### XLII. MAXIME.

Maxime fut nommé par la Cour à la solhcitation de Dioscore, pour succéder à Domnus. Le Promoteur de sa nomination le sit ordonner dans Constantinople par Anatole, Evêque de cette Eglise. Toute irrégulière que sût une telle Ordination, elle sur néanmoins consirmée par le Concile de Chalcédoine à par le Pape S. Léon, qui l'avoit d'abord hautement désapprouvée. Mais la pureté de la soi de Maxime, couvrit le vice de son entrée dans l'épiscopat. Nicéphore ne lui accorde que quatre années

de gouvernement; mais le P. le Quien \_\_\_\_ prouve qu'il faut lui en donner au moins fix, & qu'il ne mourut au plutôt qu'en Sitcle. 455-

### XLIII. BASILE.

II.

disciple au pre-

Avant e de son

ins qu'il

lier son

, il fut

Ephèse. mnus se

thyme,

nent ses

Cour à

r fuccé-

fa no-

onstan-

e cette ût une

nmoins

édoine

oit d'a-

Aais la

writ le

t. Ni-

années

Basile, successeur de Maxime, n'occupa le Siège d'Antioche qu'environ deux ans. Il mourut vers le milieu de Fan 458. (Le Quien.)

### XLIV. ACACE.

Acace, que Victor de Tunone appelle Alexandre, fut élu pour succéder à Bafile. Sous fon pontificat, la Ville d'Antioche fut bouleversée par un horrible tremblement de terre. Cet évenement date, fuivant Evagre, du 14 Septembre de la seconde année de l'Empereur Léon. Acace mourut vers la fin de l'an 4/50, après un an & quatre mois d'épiscopat.

### XIV. MARTYRIUS.

Martyrius monta fur le Siège d'Antioche après la mort d'Acate. L'an 470, la paix de son Eglise sur troublée par l'arrivée de Pierre le Foulon, que Zénon, gendre de l'Empereur Léon, avoit amené avec lui en Orient. Ce fanatique V. l'accusant de Nestorianisme. Il étoit lui-Siècle même Eutychien, & Eutychien outré. An de J. C. Pour faire entendre que la Divinité avoit elle-même sousser, il ajouta au Trisagion, Vous qui avez été crucissé pour nous. L'an 471, Martyrius voyant son peuple divisé, sans espérance de pouvoir le réunir, sit publiquement son abdication, en se réservant l'honneur du Sacerdoce.

# XLVI. PIERRE LE FOULON,

d'Antioche, après l'abdication de Martyrius. L'Empereur Léon en étant inftruit, ordonna aussi-tôt qu'il fût exilé dans l'Oasis. Pierre prévint cet ordre par la fuite.

#### XLVII. JULIEN.

Julien, après la retraite de Pierre le Foulon, sut mis canoniquement sur le Siège d'Antioche. L'an 475, Pierre le Foulon rentra dans Antioche, par la saveur du tyran Basilisque. Il y excita tant de troubles, que Julien en mourut de chagrin.

d'A cép pac 47<sup>1</sup> dép

le fut qu tru Ca

fu

la

XI

Je pl do

m

#### PIERRE LE FOULON, pour la seconde fois.

V. Siècla.

Pierre le Foulon remonta sur le Siège An de J. C. d'Antioche, après la mort de Julien. Ni-475. céphore dit qu'il l'occupa cette sois l'espace de trois ans, c'est-à-dire, jusqu'en 478. Un Concile l'ayant de nouveau déposé, Zénon le relégua dans le Pont.

#### XLVIII. JEAN II, dit CODONAT.

Jean, surnommé Codonat, que Pierre le Foulon avoit fait Evêque d'Apamée, sur mis à sa place. Il avoit contribué plus que tout autre à l'expulsion de cet intrus; mais il n'en étoit pas meilleur Catholique. Au bout de trois mois, il sur déposé, & chassé à son tour. (Bollandus.)

## XLIX. ÉTIENNE II.

Étienne fut donné pour successeur à Jean Codonat. La Chronique de Nicéphore & les Tables de Théophane lui donnent trois années d'épiscopat. Il mourut, par conséquent, l'an 481.

#### L. ÉTIENNE III.

Étienne III monta sur le Siège d'An- 481.

ON,

vêque,

oit lui-

outré.

Divinité

outa au

crucifié

voyant

iement

l'hon-

Siège Marnt inft exilé dre par

erre le fur le erre le r la fata tant rut de V. d'autres modernes confondent mal-à-Siècle propos ces deux Prélats. Le gouvernement d'Etienne III ne fut que d'un an. Son attachement à la faine doctrine lui mérita la couronne du Martyre. L'an 482, les partifans de Pierre le Foulon s'étant élevés contre lui, le massacrèrent aux pieds des Autels. L'Eglise honore sa mémoire le 25 Avril.

#### LI. CALENDION.

Calendion, après la mort d'Étienne III, fut élevé & ordonné à Constantinople par Acace, pour l'Evêché d'Antioche. Son épiscopat fut de quatre ans commencés, pendant lesquels il ramena plusieurs hérétiques à l'unité de l'Eglise. Mais l'an 485, l'Empereur Zénon, à la follicitation du perside Acace, le chassa de son Eglise vers le mois d'Août, & rétablit Pierre le Foulon. (Pagi)

# PIERRE LE FOULON, pour la troisième fois.

Pierre le Foulon, replacé pour la troifième fois sur le Siège d'Antioche, renouvella ses ravages dans toutes les Eglises soumises à son Patriarchat. Sa mort arriva Pan 488, vers le mois d'Août. fut éto du fui Siè

le i

l'E l'E Pal for tou pal

Le mi

m

## LII. PALLADE, hérétique.

Pallade, Prêtre de Séleucie en Isaurie, Siècie.

fut le successeur de Pierre le Foulon. Il
étoit ennemi, comme son prédécesseur, 488.

du Concile de Chalcédoine. Pallade,
suivant Théophane & Nicéphore, tint le
Siège dix ans, & mourut l'an 498, après
le mois d'Août.

## LIII. FLAVIEN II.

Flavien, Prêtre & Apocrisiaire de l'Eglise d'Antioche, fur nommé par l'Empereur Anastase pour succeder à Pallade. Dans les commencemens de son épiscopat, il usa de dissimulation, touchant le Concile de Chalcédoine, par complaisance pour l'Empereur. Mais l'an 511, il empêcha qu'il ne fût proscrit au Concile de Sidon, où il assistas Les hérétiques devinrent alors ses ennemis. L'an 512, Ténaias, Evêque d'Hiéraple, & d'autres Prélats opposés au Concile de Chalcédoine, le déposèrent dans un Conciliabule. L'Empereur Anaftase le relégua ensuite à Petra, où il mourut au mois de Juillet 518.

408

N,

mius & mal-à-

uverne-

l'un an.

rine lui

. L'an

Foulon

crèrent

nore fa

Etienne

nstanti-

'Antio-

tre ans

ramena

Eglise.

on, à la

e chassa

oût, &

la troirenou-Eglises t arriva

## CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES D'ALEXANDRIE.

CINQUIÈME SIÈCLE. XXIV. S. CYRILLE.

SIÈCLE. CYRILLE, neveu de Théophile, est élu An de J. C. le 18 Octobre, non sans de grandes contestations, pour lui succéder. L'an 417, à la follicitation de S. Isidore de Péluse, il consent de mettre le nom de S. Chrysostôme dans les Dyptiques de son Eglise. L'an 429, il se déclare contre l'hérésie naissante de Nestorius, par une première Lettre à cet hérésiarque. L'an 431, il préside, comme Vicaire du Saint-Siège, au Concile général d'Ephèse, & y souscrit le premier la condamnation de Nestorius. (Voyez la Chronologie des Conciles.) Condamné lui-même ensuite par le Conciliabule de Jean d'Antioche, il est, en conséquence de ce jugement, arrête par le Comte Jean, qui peu de jours après, le remet en liberté. L'an

433: Cyri S. C ou 2

D mor au C mer lenc asse étar voq néra dan con Exc Ch exi gre Th

do

43;, le 23 Avril, la paix se fait entre S. V. Cyrille & Jean d'Antioche. L'an 444, V. S. Cyrille meurt le 3 du mois Epiphi, Siècie. ou 27 Juin.

## XXV. DIOSCORE.

Dioscore, Archidiacre de l'Église d'Alexandrie, en devient le Pasteur, après la mort de S. Cyrille. L'an 449, il préside au Concile d'Éphèse, assemblé pour l'examen de la doctrine d'Eutychès: les violences qu'il y exerce, font tourner cette assemblée en brigandage. L'an 451, étant à Nicée, où l'Empereur avoit convoqué d'abord un nouveau Concile général, il force dix Evêques de sa dépendance, à prononcer une Sentence d'excommunication contre le faint Pape Léon. Excommunié lui - même au Concile de Chalcédoine, tenu la même année, il est exilé, par ordre de l'Empereur, à Gangres, où il meurt l'an 454, le 4 du mois Thoth, ou le premier Septembre, sans donner aucune marque de repentir.

## XXVI. PROTÉRIUS, TIMOTHÉE ÉLURE, intrus.

Protérius, Archiprêtre de l'Eglise 451. d'Alexandrie, sut élu pour succéder à

IE HES

CLE.

est élu les conn 417, Péluse, Chry-Eglise. 'hérésie

.31, il -Siège, y foufle Nef-

emière

s Conite par

ment, peu de L'an

Dioscore. L'an 452, il envoya, suivant l'usage, sa Lettre synodique au Pape S. Siècle. Léon. Elle fatisfit pleinement le Pontife, An de J. C. qui le félicita sur la pureté de sa foi, par sa réponse du 10 Mars 454. L'an 457, nouveaux troubles dans l'Eglise d'Alexandrie, occasionnés par le Prêtre Timothée & le Diacre Pierre Monge. L'Empereur Marcien les avoit bannis l'un & l'autre, à cause de leur attachement à Dioscore. Ils reviennent après la mort de ce Prince. Le premier, au moyen d'une fourberie qui lui mérita le surnom d'Elure, ou de Chat, vint à bout de se faire sacrer Patriarche d'Alexandrie par deux Evêques. Pout confommer le crime de son intrusion, il sit massacrer Protérius avec six autres personnes, dans le baptistère de son Eglise, le Vendredi-Saint 29 Mars de la même année 457. Timothée, suivant Elmacin, resta maître du Siège d'Alexandrie jusqu'en 460, qu'il fut chassé par l'Empereur Léon.

# XXVII. TIMOTHÉ É SOLOFACIOL E.

460. Timothée Solofaciole, cinq mois après l'expulsion d'Élure, sur placé sur le Siège

pro de l l'av est per. Co le · poi vie qua me céd que le nat titı cre tre 48 ve:

> tio d'

tho

co

C

, fuivarit Pape S. Pontife. e sa foi, 54. L'an s l'Eglise le Prêtre Monge. it bannis r attachet après la niet, au ni merita t, vint à che d'Aout conon, il fit itres pern Eglise, la même Elmacin, idrie jusl'Empe-

IÉÉ

iois après r le Siège d'Alexandrie. L'an 475, Elure, par la protection du tyran Basilisque, revient V. de la Chersonèse, où l'Empereur Léon Siècle. l'avoit relégué. A fon arrivée, Solofaciole An de J. C. est obligé de se retirer à Canope. Elure persuade au tyran de condamner le Concile de Chalcédoine. L'an 477, le 7 de Mésori, ou 31 Juillet, il s'empoisonne, suivant Libérat, ou meurt de vieillesse, selon d'autres. Il est remarquable qu'Elure anathématisoit également Eutychès & le Concile de Chalcédoine : le premier, parce qu'il nioit que J. C. fût de même nature que nous; le Concile, parce qu'il admettoit deux natures en J. C. Les hérétiques lui substituèrent Pierre Monge, son Archidiacre, que l'Empereur Zénon fit chasser trente-six jours après son élection. L'an 482, mort de Timothée Solofaciole, vers le mois d'Avril. Les Ecrivains orthodoxes lui reprochent un excès de complaisance envers les ennemis du Concile de Chalcédoine.

#### XXVIII. JEAN TALAIA.

Jean Talaia, Prêtre de la Congrégation de Tabenne & Économe de l'Église d'Alexandrie, est élu par les Catholiques 482.

pour succéder à Timothée Solofaciole. Acace, Patriarche de Constantinople, Siècle, piqué de ce qu'il ne lui avoit point en-An de J. c. voyé de Lettre synodique après son élection, le fait chasser de son Siège, & rétablit Pierre Monge vers le mois d'Octobre 482. Jean Talaia se retire d'abord à Antioche, d'où, par le confeil du Patriarche Calendion, il appelle à Rome, & s'y rend. L'an 491, après la mort de Zénon, il part pour Constantinople dans l'espérance d'obtenir son rétablissement d'Anastase, successeur de ce Prince, dont il étoit particulièrement connu. Le nouvel Empereur le condamne au contraire à l'exil. Jean retourne à Rome. Le Pape alors ne voyant plus de jour à son rétablissement, lui donne l'Evêché de Nôle en Campanie. Jean Talaia, suivant Eutychius, ne tint le Siège d'Alexandrie que six mois. Théophane dit qu'il l'occupa trois ans, en quoi il se trompe visiblement. ( Tillemont , le Quien.)

## XXIX. PIERRE MONGE.

Jean Talaia, demeure paisible possesseut du Siége d'Alexandrie. Il reçoit l'Hénot mis cile enf de tion que fur ne Sév On len Pie

tes Pie Zé Ch ray dé co

ou

c'e

rui

lofaciole. ntinople, point enfon élec-, & rétaois d'Oce d'abord onfeil du à Rome, mort de ople dans lissement Prince, onnu. Le au conà Rome. de jour l'Evêché Talaia, ège d'Ahane dit uoi il fe

NGE.
ulfion de
possessit l'Hé-

ont , le

notique de Zénon, comme il l'avoit promis; il reçoit en même tems le Concile de Chalcédoine, & le condamne Stècle. ensuite. Les adversaires les plus ardens An de J. C. de ce Concile, choqués de ses variations & de son attachement à l'Hénotique, se séparent de sa communion. Ils furent appellés Acéphales, parce qu'ils ne reconnoissoient pas de Patriarche, & Sévériens, du nom de Sévére leur chef. On peut voir dans MM. Fleury & Tillemont le détail des perfécutions que Pierre Monge fit aux Catholiques d'Egypte. Sa mort arriva l'an 490, le 2 ou le 4 du mois Athyr, fuivant Elmacin, c'est-à-dire le 29 ou 31 Octobre.

#### XXX. ATHANASE II.

Athanase, surnommé par les uns Célites, par les autres Abinas, succéda à Pierre Monge. Il reçut l'Hénotique de Zénon, & anathématisa le Concile de Chalcédoine. Mais le resus qu'il sit de rayer des Dyptiques le nom de son prédécesseur, empêcha les Acéphales de communiquer avec lui. Athanase mourut un Mardi 20 du mois Thoth, ou 17 Septembre de l'an 496. (Pagi.)

490.

## XXXI. JEAN II.

Jean, surnommé Hémula, Moine, Prêtre & Econome, est élevé sur le Siége d'Alexandrie après la mort d'Athanase II. Il imita son prédécesseur dans l'acceptation de l'Hénotique & la condamnation du Concile de Chalcédoine: cependant il garda le silence sur ce dernier point, dans les Lettres synodiques qu'il écrivit aux Patriarches. Jean mourut un Vendredi 29 du mois d'Avril de l'an 505. (Pagi.)



D

Pla

céd cop

fon Pél ver mi de Ch

> aff co: Li fu

> > pr où ſa

Moine, ré fur le nort d'Afleur dans le la conlcédoine: ur ce dervnodiques ean mous d'Avril

# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES DE JÉRUSALEM.

## CINQUIÈME SIÈCLE.

XLIII. PRAYLE.

V. Siècle.

PRAYLE fut élu peu de tems après An de J. C. la mort de l'Evêque Jean pour lui fuccéder. Au commencement de son épiscopar, il se laissa surprendre, comme son prédécesseur, par les artifices de Pélage & de Célestius. Mais bientôt revenu de son illusion, il chassa le premier de la Palestine. On n'est pas assuré de l'année de sa mort. Idace, dans sa Chronique, dit que son épiscopat sut assez court. Théodoret parle de lui, comme vivant, au 38°. Chapitre du 5°. Livre de son Histoire, & nomme son successeur au 40°. & dernier. Ce qui prouve qu'il mourut au plus tard en 428, où finit cette Histoire. Le P. Pagi met sa mort en 425.

V.

#### XLIV. JUVENAL.

Juvénal succéda l'an 428 au plus tard à Prayle. L'an 437, il assista au Concile général d'Ephèse, où il concourut à la déposition de Nestorius, & ordonna luimême Maximien, à la place de cet hérésiarque. L'an 449, il sit un personnage bien différent au brigandage d'Ephèfe. Dans cette assemblée, il se rangea du parti de Dioscore, & souscrivit tous les actes que ce Prélat y fit dresser, tant contre la vérité orthodoxe, que contre les Evêques qui en prirent la défense. L'an 451, il répara cette faute au Concile de Chalcédoine: il fut même un de ceux que le Concile chargea de dresser sa formule de foi. Son crédit y fut tel, que dans la septième session il fit ratifier par tous les Pères, sans excepter le Légat du Saint-Siège, le Traité qu'il avoit fait avec Maxime d'Antioche; Traité par lequel il étoit dit, que l'Évêque de Jérusalem auroit la Jurisdiction sur les trois Palestines, & que celui d'Antioche jouiroit du même droit sur les deux Phénicies & l'Arabie. C'est ainsi qu'il acquit le rang de Patriarche, pour lequel il avoit déjà fait des tentatives su premier Concile

cile Egli cile vie, fon du t 453 dofe ľIm pho de la core il n' fon ( on l meu rem

A rion fucc men la ha fe ra trese

fort

fon

ce C

217

L. plus tard i Concile urut à la lonna luicet hérérfonnage d'Ephèse. angea du tous les tant conontre les ise. L'an oncile de de ceux resser sa fut tel, it ratifier le Légat avoit fait aité par de Jérules trois che jouiux Phéil acquit lil avoit er Con-

cile

cile d'Ephèse. A son retour, il trouva son = Eglise en combustion au sujet du Concile de Chalcédoine. Craignant pour sa Siècle. vie, il s'enfuit à Constantinople. Pendant An de J. C. son absence, le Moine Théodose, auteur du trouble, s'empare de son Siège. L'an 453, il rentre dans son Eglise; Théodose prend la fuite. La même année, l'Impératrice Pulchérie, suivant Nicéphore, ayant demandé à Juvénal le corps de la sainte Vierge, s'il se trouvoit encore, il répondit, que, selon la tradition, il n'existoit plus sur terre, & lui envoya son cercueil, avec les linges dans lesquels on l'avoit enséveli. L'an 458, Juvénal meurt, avec la réputation d'un Evêque rempli de zèle & de lumières, mais fort jaloux d'étendre les prérogatives de son Siège.

## XLV. ANASTASE.

Anastase, d'abord Moine de S. Passarion, ensuite Chorévêque de Jérusalem, succéda l'an 458 à Juvénal. Son attachement au Concile de Chalcédoine lui attira la haine des schismatiques, dont la fureur se ranima l'an 475, à l'occasion des lettres encycliques du tyran Basilisque contre ce Concile. Ils mirent à leur tête l'Archi-

Tome II.

458.

486.

V. coup d'exercice au courage & à la patience Siècle. du Patriarche. Son gouvernement finit avec sa vie au mois de Janvier 478.

## XLVI. MARTYRIUS.

Martyrius, solitaire du mont de Nitrie en Egypte, puis ordonné Prêtre de l'Eglise de Jérusalem par Anastase, devint son successeur l'an 478. Les schismatiques, sous son épiscopat & par ses soins, rentrèrent dans le sein de l'Eglise. Ce Prélat mourut le 13 Avril de l'an 486.

#### XLVII. SALUSTE.

Saluste succéda à Martyrius. Il eut la foiblesse de souscrire l'Hénotique de Zénon, par amour de la paix, & non par haine de la vraie soi. L'an 491, il ordonna Prêtre S. Sabas, dédia l'Eglise de sainte Laure, & l'établit Archimandrite de tous les Anachorêtes de Palestine. Il donna la même intendance à S. Théodose, sur tous les Cénobites du ressort de sousce souvernement de Saluste sur de huit ans & trois mois. Il mourut, suivant le Moine Cyrille, Auteur de la vie de saint Sabas, le 23 Juillet, indiction II, c'estad-dire, l'an 494. (Pagi.)

Sév L'a 20 mé

I'AI

pêc.

céd

de i

il fi

An

US.

le Nitrie el'Eglife vint fon atiques, ns, ren-Ce Prélat

E.

Il eut la e de Zénon par ordonna de fainte de tous donna la ofe , fur on Eglife. It de huit uivant le e de faint II, c'est-

#### XLVIII. ÉLIE.

Élie, Arabe de nation & disciple de Siècle. l'Abbé S. Euthyme, sut élu le 25 Juillet An de J. C. 494 pour succéder à Saluste. L'an 511, 4)4. il assista au Concile de Sidon, où il empêcha qu'on ne condamnât la foi de Chalcédoine, mais il feignit en même tems de ne pas recevoir ce Concile. L'an 513, il sut chassé de son Siège par l'Empereur Anastase, pour avoir dit anathème à Sévère, usurpateur du Siège d'Antioche. L'an 518, Elie mourut en Arabie, le 20 Juillet. L'Eglise Romaine honore sa mémoire le 4 Juillet.



# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES DE CONSTANTINOPLE.

## CINQUIÈME SIÈCLE. XIII. ARSACE, intrus.

Siècle. An de J. C. 404.

V.

Arsace, frère de Nectaire, Prêtre de la grande Eglise de Constantinople & l'un des accusateurs de S. Chrysostôme, sut mis à sa place le 27 Juin de l'an 404, à l'âge de quatre-vingts ans. Le peuple resusant de communiquer avec lui, il emploie la violence pour se faire reconnoître. L'an 405, il meurt le 11 Septembre, après quatorze mois & seize jours d'épiscopat. C'est bien peu, dit M. de Tillemont, pour une éternité de peines qu'il avoit méritées par son ambition, ses parjures & ses autres crimes. Les Grecs sont néanmoins sa sête au 11 Septembre.

#### XIV. ATTICUS.

Atticus, Prêtre de Constantinople, autre calomniateur de S. Chrysostôme,

devient le successeur d'Arface, au mois de Février de l'an 406. Le peuple refuse encore de communiquer avec lui. Plu-Siècis. sieurs Evêques en sont de même. Per- An de J. C. fécution violente exercée contre ces Prélats & contre les adhérens à S. Chrysostôme. Après la mort du Saint, le Pape Innocent I presse les Orientaux pour le rétablissement de sa mémoire. L'an 417, Atticus, privé jusqu'alors de la communion du Saint-Siège, consent enfin par politique à remettre le nom du Saint dans les Dyptiques. L'an 421, il obtient de l'Empereur Théodose le Jeune une Loi, pour soumettre l'Illyrie à son Siège. Le Pape Boniface fait révoquer cette Loi l'année suivante. Atticus meurt l'an 425, le 10 Octobre, dans la vingtième année de son épiscopat. Les Grecs honorent sa mémoire, assez gratuitement, le 8 Janv.

#### XV. SISINNIUS I.

Sisinnius, Prêtre de Constantinople, fut ordonné le 28 Février, par un grand nombre de Prélats, Evêque de Constantinople, après une élection vivement débattue par le peuple. Il tint le Siège moins de deux ans, & mourut le 24 Décembre de l'an 427. Le Pape saint K iij

426.

ntinople, Iostôme,

HE

PLE.

CLE.

Prêtre de

ole & l'un

me, fut

1 404, à

e peuple

c lui, il

re recon-

11 Sep-

eize jours

dit M. de

de peines oition, ses

es Grecs

eptembre,

ntrus.

CHES

V. pressentiment des maux que son succes-Siècle. seur devoit causer.

An de J, C.

418,

#### XVI. NESTORIUS.

Nestorius, Prêtre de l'Eglise d'Antioche, fut nommé par l'Empereur Théodose II pour succéder à Sissinnius. Son ordination se fit le 1 Avril, suivant Libérat, ou le 10 du même mois, selon Socrate. Dans le fermon qu'il fit à l'issue de cette cérémonie, il exhorta pathétiquement l'Empereur à poursuivre les hérétiques. Peu de tems après, il fait prêcher & prêche lui-même une nouvelle hérésie, en soutenant que le verbe n'étoit point né de Marie. Le peuple se soulève à cette nouveauté; plusieurs se séparent de sa communion. L'an 431, on assemble contre lui un Concile général à Ephèse. Il y est déposé le 22 Juin, après trois citations, auxquelles il avoit refusé de déférer. Au mois de Septembre fuivant, il se retire dans un Monastère d'Antioche. L'an 432, il est exilé dans l'Oasis, d'où il passe en Thébaide, & y meurt misérablement entre l'an 439 & l'an 440.

nme par un fon fuccef-

US.

fe d'Antioreur Théoinius. Son l, fuivant nois, selon fit à l'issue ta pathétirsuivre les ès, il fait e nouvelle rbe n'étoit le se souurs se sé-1431, on général à uin, après voit refusé mbre fui-Monastère exilé dans iide, & y ın 439 &

#### XVII. MAXIMIEN.

v.

Maximien, Prêtre & Moine, fut subs-Stècle. titué à Nestorius le 25 Octobre 431. Son An de J. C. épiscopat sut de deux ans & cinq mois, 431. pendant lesquels il s'appliqua à rétablir la paix dans l'Eglise. Maximien mourut le 12 Avril 434, le Jeudi-saint.

#### XVIII. PROCLUS.

Proclus, nommé l'an 426 à l'Evêché de Cyzique, sans avoir pu se mettre en possession de cette Eglise, sut élu pour succéder à Maximien dans celle de Constantinople, avant que celui-ci sût inhumé. L'an 438, le 27 de Janvier, il sit la translation du corps de S. Chrysostôme à Constantinople. L'an 447, après avoir assidûment travaillé à l'extirpation de l'erreur, & au rétablissement de la discipline, il mourut le 12 Juillet, au bout de treize ans & trois mois d'épiscopat. L'Eglise Grecque honore sa mémoire le 28 Octobre. (Le Quien.)

## XIX. FLAVIEN.

Flavien, Prêtre de Constantinople, fut le successeur de Proclus. L'an 448, il convoque un Concile qui s'ouvre le 8 K iv

434.

447.

Novembre. Eufébe de Dorylée, le même qui avoit résisté en pleine Église à Nesto-V. SIÈCLE, rius, y défère l'Archimandrite Eutychès, An de J. C. comme auteur d'une nouvelle hérésie. Le 22 du même mois, Flavien prononce, avec le Concile, une sentence d'anathème & de déposition contre Eurychès, après l'avoir convaincu de confondre les deux natures en J. C. L'an 449, le 8 Août, Flavien sut lui-même déposé au brigandage d'Ephèse, foulé aux pieds, & enfin si cruellement maltraire, qu'il en mourut trois jours après, (le 11 Août) à Epipe en Lydie, sur la route du lieu où il sut envoyé en exil.

## XX. ANATOLE.

Anatole, Prêtre de l'Eglise d'Alexandrie, est mis sur le Siège de Constantinople par Dioscore d'Alexandrie, après la mort de Flavien, & ordonné par le même sur la fin de Novembre 449. L'an 450, il assemble un Concile à Constantinople, où il souscrit la Lettre de saint Léon à Flavien, & anathématise Eutychès. L'an 451, il assiste au Concile de Chalcédoine, où il occupe le premier rang après les Légats du Saint-Siège. Il y soutient la cause de la foi, travaille

e, le même se à Nesto-Le Eutychès, hérésse. Le prononce, l'anathême chès, après e les deux 8 Août, au brigans, & enfinen mourut ) à Epipe e où il fut

d'Alexan-Constantiie, après né par le 449. L'an Constane de saint ise Eutyoncile de premier t - Siège. travaille en même tems pour les intérêts de son Siège, & vient à bout de faire dresser, V. en l'absence des Légats, le vingt-hui-Siècie. tième Canon, qui soumet à sa jurisdic-An de J. C. tion les Eglises de Thrace, d'Asie & de Pont, l'élève au-dessus des autres Patriarches d'Orient, & donne à son Eglise les mêmes prérogatives dont jouissoit celle de Rome. L'an 458, il meurt vers le mois de Juillet.

#### XXI. GENNADE.

Gennade, Prêtre de l'Eglise de Constantinople, sut le successeur d'Anatole. Baronius l'appelle un sidèle gardien & un zélé désenseur de la soi & de la discipline de l'Église. L'an 459, il tint un Concile contre les simoniaques. L'an 462, il savorisa la sondation du Monastère de Stude à Constantinople, qui devint si célébre dans la suite. L'an 471, vers le 25 Août, Gennade mourut en odeur de sainteté. Les Grecs sont sa sète le 25 Août.

#### XXII. ACACE.

Acace, Prêtre de Constantinople, monte sur le Siège de cette Eglise après la mort de Gennade. L'an 475, il ré-

458.

siste au tyran Basilisque, & refuse d'adhérer à sa Lettre circulaire contre le SIÈCLE. Concile de Chalcédoine. L'an 476, il An de J. c. est déposé pour ce sujet, au Concile d'Ephèse, par Timothée Elure, saux Patriarche d'Alexandrie; mais cette déposition fut sans effet. L'an 482, par un changement étrange, il engage l'Empereur Zénon à publier son Hénotique, qui sappe l'autorité du Concile de Chalcédoine. Peu de tems après, il fait placer Pierre Monge sur le Siège d'Alexandrie. L'an 484, il est excommunié & déposé par le Pape Félix dans un Concile, pour s'être uni avec les ennemis de la vraie foi. Le Pape va plus loin, il sépare de sa communion tous ceux qui ne se séparoient point de celle d'Acace; ce qui occasionne un schisine de trente-cinq ans. L'an 489, Acace meurt vers le mois d'Août : esprit fourbe, intriguant, altier, ambitieux, qui ne fut occupé qu'à flatter le Prince qu'il devoit instruire, qu'à vexer les Catholiques zélés qu'il devoit appuyer, qu'à composer avec les hérétiques qu'il devoit réprimer.

#### XXIII. FRAVITA.

fuse d'ad-

contre le

1 476, il

1 Concile

ire, faux

cette dé-

182, par

engage

on Héno-

Concile

après, il

le Siège

excom-

élix dans

avec les

e va plus ion tous

de celle

schisine

, Acace

rit four-

eux, qui

ice qu'il

Catho-

r, qu'à

l devoit

Fravita, Prêtre Goth du fauxbourg de Sicques, fut mis fur le Siège de Constantinople, après la mort d'Acace. An de J. E ll envoya ses Lettres synodiques à Pierre Monge, pour lui demander sa communion. Il en envoya de semblables au Pape Félix, qui le suspendit de sa communion jusqu'à ce qu'il eut essaé des Dyptiques les noms d'Acace & de Pierre Monge. Fravita mourut avant que de recevoir la réponse du Pape, trois mois & dix-sept jours après son élection, vers le mois de Mars 490.

#### XXIV. EUPHÉMIUS.

Euphémius succède à Fravita. Il demande la communion de Rome, & ne peut l'obtenir, pour la même raison qui l'avoit sait resuser à son prédécesseur. L'an 495, selon Muratori, ou 496, suivant Pagi, l'Empereur Anastase, qui connoissoit son attachement à la vraie soi, le fait déposer, & l'envoie en exil à Euchaîtes. L'an 515, il meurt à Ancyre.

#### XXV. MACEDONE II.

Macédone; neveu, 'à ce qu'on croit, de Gennade, & Prêtre de Constantino- ou 496.

490

## 228 SIÈCLES CHRÉTIENS

= ple, fut substitué par l'Empereur Anastase au Patriarche Euphémius. Il signa, Si è c e e. comme les autres, l'Hénotique. C'étoit An de J. c. la porte unique en Orient pour entrer dans l'épiscopat. Macédone étoit néanmoins déclaré pour la foi catholique. L'an 507, Anastase sit de vains efforts pour l'angager à condamner le Concile de C édoine. L'an 510, Macédone refusa de communiquer avec Sévère, chef des Acéphales, qu'Anastase avoit attiré à Constantinople. L'an 511, sur la fin du mois d'Août, il fut enlevé la nuit par ordre de l'Empereur, transporté dans le Pont, où il fut déposé dans un Conciliabule, & ensuite relégué à Euchaîtes, auprès de S. Euphémius son prédécesseur. Il mourut l'an 515 à Gangres où les ravages des Huns l'avoient obligé de se réfugier. L'Eglise Grecque honore sa mémoire le 25 Avril.



TENS

reur Anafs. Il figna, ue. C'étoit our entrer étoit néancatholique. ains efforts le Concile Macédone c Sévère, stase avoit SII, fur enlevé la r, transposé dans relégué à mius son s à Ganl'avoient Grecque

il.

ONI

Tome II, p. 228.

CIN

SSANIS. PERSEE RIDE FRANCE.

I, fils de S ner l'an 30s des ERTISSEMENT. Lesnarchie Françoife, l'une

#### EMPEREURS D'ORIENT.

HÉODOSE LE JEUNE, fils d'Arcade & d'Eudocie, né au mois de Janvier ou d'Avril 401 ; déclaré Auguste en 402 ; succède en 408 à son père, & meurt à Constantinople d'une chûte de cheval en 450.

MARCIEN, né en Thrace l'an la même année. 391, est élevé à l'Empire après la

Empereur par l'armée en 457; il meurt en 474

LEON II, dit LE JEUNE; ZÉ-NON & BASILISQUE.

LÉON II, fils de Zénon, né l'an 459, est déclaré César par Léon I & mis à mort cinq jours après. son aïeul, sur la fin de 473. Mais à raison de son bas-âge, Zénon, son en 461 : il meurt en 465. père, est établi pour gouverner en son nom après la mort de Léon I. d'Avril 467. Zénon ne se contente pas du titre de fait déclarer Empereur en 474. Le jeune Léon étant mort la même année, Zénon demeure seul maître de l'Empire. Il est chasse en 476 par Basilisque, qui s'étant emparé du Zénon meurt en 491.

ANASTASE DICORE, né en Illyrie, fuccède à Zénon en 491;

meurt en 518.

#### EMPEREURS D'OCCIDENT.



MAXIME, né l'an 395, est déclaré Auguste du Trône après la mort d'Isdégerde nouveau peuple, que Dies à Rome en 455; il est massacré le 12 Juin de son père; meurt l'an 440.

AVITE, Préfet des Gaules, est proclamé nort de Théodose l'an 450; il meurt Auguste à Toulouse l'an 455. Dépouillé de la jusqu'à la sienne qui arrive l'an 457. Pourpre au bout de quatorze mois, il est or-LEON I, de Thrace, est proclamé donné Evêque de Plaisance. Le tems de sa mort préjudice d'Hormoz son frère; périt finis. Ils avoient pour ch est incertain.

MAJORIEN, est proclamé Empereur à Ravenne en 457. Surpris par les fourberies de Ri- vint au Trône après la mort de son entre le Tanaïs & le Danu cimer, à qui sa réputation donnoit de l'ombra- père. Les Satrapes mécontens l'obli- ils chassèrent les Goths, ge, il est déposé de l'Empire le 2 Août 461

SÉVÈRE, est proclamé Empereur à Ravenne est substitué par les Satrapes à son

L'Occident fut sans Empereur jusqu'au mois

ANTHÈME est choisi par le Sénat, l'ar-Regent, il prend la Pourpre, & se mée & le peupleRomain, pour Empereur d Occident. Déclaré César par Léon I, Empereur d'Orient, il est proclamé Auguste auprès de Rome en 467. Il est tué en 472 par le crime de Ricimer, qui meurt trois mois après lui.

OLYBRIUS, est proclamé Empereur en 472 Trône, en est renverse lui-même en par Ricimer même, contre qui Léon l'avoit 477, par celui qu'il avoit supplanté. envoyé. Il meurt au mois d'Ostobre de la même

> GLYCÈRE, prend de lui-même le titre d'Empereur à Ravenne en 473. Népos reconnu par l'Empereur I.con en Occident, l'oblige de renoncer à l'Empire, lui fait couper les cheveux & le fait ordonner Evêque de Salone en Dalmatie. JULIUS NÉPOS, est déclaré César au mois de Février 474, par Domitien, Officier de l'Empereur Léon, & proclamé Empereur le 24 Juin

de la même année. Glycère ne pouvant lui par-

donner sa déposition, le fait assassiner en 480. AUGUSTULE, est reconnu folemnellement Empereur à Ravenne en 475, à la place de Népos qui n'avoit règné qu'un an. Odoacre, Roi des Hérules, l'ayant pris dans Ravenne ou dans Rome, l'oblige de renvoyer les ornemens impériaux à l'Empereur Zénon; puis le relègue au château de Lucullane en Campanie. Ainsi fut éteint en Occident l'Empire Romain, après avoir duré 507 ans moins quelques jours, deduis la bataille d'Aclium.

#### ROIS SASSANIDES DESPERSES.

ISDÉGERDE I, fils de Sapor III, commence à règner l'au 399; meurt

VARANANE IV, prend possession

ISDEGERDE II, occupe le Trône geances, demeuroit à l'o depuis la mort de Varanane son père, Palus Méotides. C'est d

PÉROSE, s'empare du Trône au rope, où ils causèrent des dans un combat l'an 488.

BALASCÉS, fils de Pérose, par- s'emparèrent de tout le pa gent d'en descendre l'an 491.

CAVADÉS, secondfils de Pérose, sur l'Empire. frère Balascés. L'an 531 est l'époque de sa mort.

#### ROIS D'ITALIE.

ODOACRE, Roi des Hérules dépouille Augustule de la dignité impériale, & se fait proclamer Roi d'Italie en 476. Théodoric étant venu fondre furl'Italie à la tête des Ostrogoths, le défait en trois batailles, prend Ravenne où il s'étoit rétugié, & le tue en 493, malgré le serment qu'il lui avoit fait de lui conserver la vie.

THEODORIC, premier Roi des Goths, fils naturel de Théodemir, né en Pannonie en 456, passe en Italie en 489 avec l'agrément de l'Empereur Zénon, pour faire la guerre à Odoacre qu'il renverse du Irône en 493. Il meurt l'an 526, après avoir règné trente-sept ans 449 jusqu'en 453, qui fut l depuis son entrée en Italie, & trente-trois depuis la mort d'Odoacre.

#### ROIS DES HU

*AVERTISSEMEN* Les Huns ont commençé connoître dans l'Empire fous le règne de Valens e pour être l'instrument de fortirent pour le répandre Balamir, sous la conduite & autres barbares qui se

ULDE ou ULDIN, Roi en 400 fait alliance avec les fous l'Empereur Arcade; de ennemi fous Théodofe le . place sa fin vers l'an 412.

CARATHON, étoit le chef des Huns. Théodose acheta de lui la paix par de On croit qu'il cessa de rè

ROILAS, chef des Hi dionaux, pénètre dans la l'an 425; est tué de la foi qu'il marche vers Conftani même année 425.

ROUA ou RUGULA, maître de la Pannonie entr & 432. On met fa mort en

ATTILA, furnommé le Dieu, devient chef des H la mort de Roua son oncle l'irruption qu'il fit dans l & les maux qu'il y causa d fa mort.

UIEME SIECLE.

Ш,

eurt

erde

fon

po-

nité

Roi

ant

des

ail-

ré-

é le

lui

des

ir,

du

ofe, fur l'Empire.

#### ROIS DES HUNS.

AVERTISSEMENT. Les Huns ont commencé à se faire connoître dans l'Empire Romain, lion sous le règne de Valens en 376. Ce nouveau peuple, que Dieu refervoit pour être l'instrument de ses venône geances, demeuroit à l'Orient des ère, l'alus Méorides. C'est de-là qu'ils 57. fortirent pour se répandre dans l'Eue au rope, où ils causèrent des maux inerit finis. Ils avoient pour chef en 376 Balamir, fous la conduite duquel ils par- s'emparèrent de tout le pays qui est son entre le Tanaïs & le Danube, d'où obli- ils chafsèrent les Goths, les Alains

> ULDE ou ULDIN, Roi des Huns en 400 fait alliance avec les Romains fous l'Empereur Arcade, devient leur ennemi sous Théodose le Jeune. On place sa fin vers l'an 412.

& autres barbares qui se jettèrent

CARATHON, étoit le principal chef des Huns. Théodose le Jeune acheta de lui la paix par des présens. On croit qu'il cessa de règner vers l'an 424

ROILAS, chef des Huns méridionaux, pénètre dans la Thrace l'an 425; est tué de la foudre lorsqu'il marche vers Conftantinople la même année 425.

ROUA ou RUGULA, fe rend maître de la Pannonie entre l'an 427 & 432. On met fa mort en 433.

ATTILA, surnommé le Fléau de Dieu, devient chef des Huns après la mort de Roua son oncle. On fait la l'irruption qu'il fit dans l'Empire, & les maux qu'il y causa depuis l'an 449 jusqu'en 453, qui fut le tems de ta mort.

#### ROIS DES VANDALES.

AVERTISSEMENT.

Les Vandales, peuples venus des bords de la mer Baltique, s'arrêtèrent d'abord dans l'ancienne Dace, & s'établirent ensuite dans la Pannonie , d'où Stilicon les appella dans | les Gaules au commencement du cinquième siècle.

GODIGISELE, est le premier Roi connu des Vandales. Il est tué dans un combat contre les Francs en

est élu Roi après la mort de son les autres celui de l'Occident. père; pénètre dans les Gaules, passe en Espagne où il écablit sa résidence en 411; meurt en 428.

GENSÉRIC, frere de Gonderic, lui fuccède en 428; passe en Afrique l'année suivante, s'en rend maître en peu de tems, y établit son empire: meurt en 477, après trente- ric I son beau-frère; meurt affassiné sept ans de règne.

HUNNERIC, succède à Genseric son père en 477; meurt l'an 484.

d'Hunneric en 484; meurt en 496.

TRASAMOND, frère du précédent, lui succède en 496; finit ses est élu Roi en 415, après la mort de jours en 523.

#### ROIS DES GOTHS EN ESPAGNE.

AVERTISSEMENT.

Les Goths, suivant la plus commune opinion, étoient originaires de la Scandinavie, qui comprend la uède & la Norwège, & avoit peutêtre pris leur nom de l Isle de Gotland. Ils étoient divisés en plusieurs Tribus, dont les principales étoient peuples quihabitoient entre le Rhin, celle des Oftrogoths ou Goths orientaux, & celle desVisigothsou Goths occidentaux, parce que ces peuples ctant fortis de leur demeure pour aller s'établir dans d'autres contrées, GONDERIC, fils de Godigisele, les uns prirent le côté de l'Orient,

> ALARIC I, est élu Roides Goths d'occident en 400. A près avoir pris & faccagé Rome, il se préparoit à passer en Afrique, lorfqu'il mourut en 410.

> ATAULPHE, élu Roi des Visigoths en 410, après la mort d'Alapar un de ses domestiques en 415.

SIGÉRIC, monte par brigue & par violence fur le Trône des Visi-GUNTHAMOND , successeur goths en 415. Ses sujets le firent périr le s'eptième jour de son règne.

VALLIA, beau-frère d'Ataulphe, Sigéric; s'empare de Toulouse dont il fait sa capitale en 419, & de toute l'Aquitaine; meurt la même année.

THEODORIC I, fuccède à Vallia par le choix des Goths en 419 ou 420; perd la vie dans une bataille contre Attila en 451.

de I héodoric son père; est assassiné en 464 : meurt l'an 481. par deux de ses frères en 453.

THÉODORIC II, frère & meurtrier de Thorifmond, lui succède en règne glorieux l'an 511. On le re-453; est assassiné à son tour en 466, par son frère Euric.

EURIC ou ÉVARIC, succède à son frère qu'il avoit fait périr meurt sur la fin de 484, ou au commencement de l'an 485.

ALARIC II, est reconnu Roi après la mort de son père Euric; il perd la viedans la bataille que Clovis gagna fur lui près de Poitiers en 507.

#### ROIS DE FRANCE.

AVERTISSEMENT.

La Monarchie Françoise, l'une des plus anciennes de l'Europe, a pour fondateur un peuple dont l'o. rigine n'est pas bien connue. Les Francs commencent à paroître en 241, sous l'Empire de Gallien. Ces le Mein & le Wefer, s'étoient ligués pour défendre leur liberté contre les Romains. Le nom de Francs qu'ils se donnèrent, significit libres de toute domination. Ils formoient plusieurs hordes indépendantes les unes des autres, qui avoient leurs chefs ou Rois particuliers, & qui se réunisfoient dans le befoin contre l'eanemi commun.

PHARAMOND, est le premier dont le nom est connu dans l'Histoire. On place le commencement de son règne en 418 ou 420, & sa mort vers l'an 427, après sept ou huit ans de règne.

CLODION, fils de Pharamond, felon les uns, & de Théodemer, felon les autres, monte fur le Trône

en 427; meurt en 448.
MEROVÉE, fils, ou du moins proche parent de Clodion, lui fuccède l'an 448; meurt l'an 456. C'est de son nom que la première race des Rois de France a tiré celui de Mérovingienne.

CHILDERIC I, succède l'an 456 à Mérovée son père; est chassé du THORISMOND, est élu à la place Trône l'année suivante, & rappellé

> CLOVIS I, succède l'an 481 à Childéric son père; meurt après un garde comme le Fondateur de l'Fmpire François, qu'il étendit par ses conquêtes, & affermit par sa puisfance.

1 14 4 27 . per e at (1) . 1. 1.1 210 2101 . ( , \ . . . . . . . . . . . 1. 1. 1 ( .) ( ) 1 , 11 :

m



# LES SIÈCLES CHRÉTIENS, ov HISTOIRE

## HISTOIRE DU CHRISTIANISME,

DANS SON ÉTABLISSEMENT ET SES PROGRÈS;

Depuis J. C. jufqu'à nos jours.



#### ARTICLE PREMIER.

Tableau politique de l'Orient & de l'Oc- VI.

cident pendant ce siècle.

Anastase qui étoit parvenu au Trône à la fin du cinquième siècle, par des moyens peu honorables, étoit d'une

basse extraction, & n'avoit rempsi que des emplois médiocres dans le Palais. SIÈCLE. Les qualités qu'il montra sous la pourpre, ne démentirent pas son origine & son peu d'expérience dans les affaires. Il fut inappliqué, borné dans ses vues, léger, opiniâtre, & son entêtement pour les erreurs d'Eutychès, qu'il joignoit à beaucoup d'ignorance & de dureté, le rendit perfécuteur des Catholiques. Il se mêla peu des affaires de l'Eglise pendant les premières années de son règne, parce que les Perses, les Isaures & les autres barbares qui attaquoient l'Empire du côté de l'Orient & du Nord, lui donnoient trop d'occupation, pour qu'il pût fe livrer à d'autres soins. Il devoit son élévation à la Princesse Ariadne, fille de Léon I, & veuve de Zénon, avec laquelle il entretenoit un commerce secret, & cette femme passionnée avoit moins consulté l'intérêt de l'Etat, que celui de son cœur, en procurant à son amant les suffrages du Sénat & de l'armée. Lorsque Anastase sut débarrassé des guerres étrangères qu'il termina par quelques fuccès & beaucoup d'argent, il tourna toute son attention vers les troubles qui agitoient l'Eglise, & il les augmenta par la protec-

tion il av de l' tre n vie à nonc à diff Con statue tion ; affez nom qui r aux f pour qu'il fon t chés fa m fond qu'il peut d'au étoit les 1

Favo

lui-r

noîti

pení

que tion qu'il accorda aux Eurychiens, dont alais. il avoit adopté les erreurs. Les affaires pourde l'Empire ne pouvoient manquer d'ê-Sitcle. ne & tre négligées par un Prince qui passoit sa aires. vie à conférer avec des Moines, à proues. noncer des peines contre les orthodoxes, pour à disserter sur la soi, à convoquer des oit à Conciles, & à les dissoudre, sans rien é, le statuer. Les sous-ordres de l'administra-. II tion, dont ce Prince ne surveilloit pas penassez la conduite, commirent sous son gne, nom des concussions & d'autres excès. k les qui rendirent son gouvernement onéreux pire aux sujets de l'Empire. Sa haine constante donpour les Catholiques, & la perfécution pût qu'il exerça contre eux, jusqu'à la fin de fon son règne, ont porté les Ecrivains, attae de chés aux défenseurs de la foi, à charger ielle sa mémoire de plusieurs faits odieux, . & fondés sans doute sur la vérité, mais conqu'ils ont probablement exagérés; & fon peut - être l'ont - ils accusé d'avarice & fufd'autres vices, sans examiner s'il n'en que étoit pas soupçonné, plutôt parce qu'il ranles souffroit dans ses Ministres & ses 5.8 Favoris, que pour s'y être abandonné fon lui-même. On doit à la vérité de reconlent noître, qu'il fut magnifique à récomtecpenser les gens de mérite, & qu'il montra

VI. en abolissant l'impôt nommé Chrysar-Siècis gire, qu'on levoit sur tous ceux qui exerçoient le négoce, sans épargner les plus pauvres citoyens. L'Empire étoit plus troublé que jamais par les disputes de Religion, lorsqu'Anastase mourut l'an 518, sans laisser d'enfans & sans désigner son successeur.

Il en eut un digne des meilleurs tems de Rome, dans la personne de Justin I. Ce Prince étoit né dans la Thrace, & fils d'un homme de journée, qui gagnoit son pain en labourant la terre. Justin qui étoit d'une belle taille & qui avoit les inclinations martiales, quitta fon pays pour s'enrôler. Il servit en qualité de simple soldat contre les Isaures, & sans doute il se distingua par de belles actions, purque l'Empereur Léon I le fit passer dans ses gardes, à moins qu'il n'ait dû cette première faveur de la fortune à sa haute stature. Il entra par adoption dans la famille des Anices, ce qui lui ouvrit le chemin à la dignité de Sénateur. Il parvint à l'emploi de Capitaine des gardes sous Anastase, & il remplissoit ce poste de consiance, lorsqu'il fut proclamé Empereur le 9 Juillet

cap rardel l'E und'é de &

de

far far cor ler ter de

> du d'I pe de A l'I

en

ac que ca

c peuple c Chryfarqui exerr les plus toit plus putes de urut l'an désigner

urs tems Justin I. race, & gagnoit · Justin ui avoit itta son qualité res, & le belles on I le ins qu'il e la fortra par Anices, dignité ploi de afe, &

e , lorf-

Juillet

de l'an 518. Son élévation est un de ces = caprices de la fortune, qui ne sont pas rares dans l'Histoire des Gouvernemens Sièces. despotiques. Malgré les maux auxquels l'Empire continua d'être en proie, par une suite des revers qu'il ne cessoit d'éprouver depuis si long-tems, le règne de Justin passa pour un tems de repos & de félicité. Il étoit juste, bienfaifant, ami du peuple; il ne faisoit rien fans confulter son Conseil, qu'il avoit composé d'hommes recommandables par leur sagesse & la droiture de leurs intentions. S'il commit une faute, ce fut de poursuivre les Ariens qui restoient encore, avec trop de rigueur. Sa conduite envers eux aigrit Théodoric Roi d'Italie, qui les protégeoit, parce qu'il pensoit comme eux, & l'autorisa à user de représailles envers les Catholiques. Ainsi le zèle de Justin devint funeste à l'Eglise, & il attira sur elle un orage violent, par les ordres sévères qu'il donna contre ses ennemis.

Justinien, neveu de Justin & son fils adoptif, monta sur le Trône impérial, que la mort de ce bon Prince laissa vacant l'an 527. Son règne, quoique toujours agité par des guerres sanglantes,

VI.

fur un des plus glorieux dont l'Histoire fasse mention, depuis le Grand Théo-Siècle, dose. Il vainquit les Perses dans plusieurs batailles, & les obligea, par des traités utiles, à respecter les frontières de l'Empire; il força les nations barbares qui habitoient sur les bords du Danube, à reculer au-delà de ce fleuve qu'il leur donna pour barrière; il reconquit l'Afrique & l'Italie, rendit à Rome une partie de son ancienne splendeur, & rappella au monde, que le peuple sur lequel il règnoit avoit commandé à tout l'univers. Deux grands hommes dont il sut connoître & employer utilement les talens, s'il ne fut pas toujours assez juste pour en récompenser les services, firent de son règne un tissu de victoires L'un étoit Bélisaire, le plus habile Capitaine de fon tems & le plus heureux, qui égala César par son activité, sa bravoure, sa grandeur d'ame, & qui le surpassa peut-être autant par sa prudence, que par ses vertus patriotiques. L'autre étoit l'eunuque Narsès, Persan d'origine, qui gagna deux batailles sur les Goths, tua leur Roi Totila, défit les François, & balança par ces victoires mémorables, la réputation que Bélisaire s'étoir

acq dan foil leff tion injı fau été de dép fino l'ab ďé fui mo

> pa qu po tin

de

bai

de

tin

ho CO pr de

li

235

l'Histoire nd Théoplusieurs les traités de l'Emoares qui nube, à u'il leur it l'Afrine partie rappella equel il univers. sut cons talens, pour en de fon in étoit ine de ni égala voure, urpassa , que re étoit igine, Soths, nçois, mora-

s'étoit

acquise dans les armes; mais il lui céda = dans tout le reste. Justinien devenu foible, inquiet, mésiant dans sa vieil-SIECLE. lesse, & facile à se prêter aux suggestions de l'envie, sacrifia Bélisaire à ses injustes soupçons, & fut ingrat par une fausse politique envers celui qui avoit été le soutien de l'Etat, & l'instrument de sa gloire. Cet illustre Général fut dépouillé de ses dignités, & mourut, sinon dans la misère, au moins dans l'abandon & l'obscurité. Narsès fut prêt d'éprouver le même fort sous le règne suivant; mais sa vertu, moins pure & moins sublime, ne put supporter l'idée de la disgrace. Il s'unit avec les barbares, & se vengea sur l'Etat des caprices de l'Impératrice Sophie, femme de Justin II, qui le payoit de ses services, par des outrages d'autant plus offensans, qu'ils lui rappelloient ce qui lui manquoit pour ressembler aux autres hommes. Justinien avoit de grandes vues, des projets vastes; & son bonheur fut de trouver des hommes capables de les exécuter. Il conçut le dessein de réformer la Jurisprudence, où la multitude & la variété des Loix avoient jetté la confusion & l'incertitude. Il chargea Trébonien de

VI. de son tems le plus versé dans la con-Siècle, noissance des Loix. Le Code, les Pandectes & les Institutes, qui furent en peu d'années le fruit de ses veilles, sont le plus beau monument que Justinien pût laisser à la postérité. Par l'éclat de ses victoires, il a pour égaux une soule de Conquérans; mais par le corps de Jurisprudence dont il forma le plan, il mérita d'être compté dans

le petit nombre des bienfaiteurs de l'humanité, & il règne encore par-là sur la plupart des Nations. Ses dernières années eussent été plus dignes du reste de sa vie, s'il eût moins prêté l'oreille aux insinuations de l'Impératrice Théodora, qu'il avoit tirée d'un lieu de prostitution, pour la placer sur le premier Trône du Monde. Ce Prince vécut plus de quatre-vingt-trois ans, & en règna

Justin II, neveu de Justinien par sa mère Vigilantia, sut proclamé Empereur en 565, le 14 Novembre, jour de la mort de son oncle. Il le sit inhumer, avec toute la magnissicence qui étoit due à ses grandes qualités, & à son rang suprême. Ce Prince signala les premiers jours de ju augui au pe ancie fon c à leu les e ceme bient vel E du pl publi écha peu après toire & d péra Gén barb l'Em rent détr

fort

& s

pén

les

leur

homme la cones Panrent en veilles, ue Jusé. Par r égaux par le forma é dans le l'hu--là fur rnières u reste oreille Théoe profremier ut plus règna par sa impeour de imer,

it due

rang

miers

jours de son gouvernement par un acte = de justice & de bonté, qui fit bien augurer de son gouvernement. Il remit SIÈCLE. au peuple tout ce qui étoit échu des anciens impôts, il paya les dettes de son oncle, rendit les biens confisqués à leurs maîtres légitimes, & rappella les exilés. Mais de si beaux commencemens furent mal foutenus. On vit bientôt par toute la conduite de ce nouvel Empereur, que l'indolence, l'amour du plaisir, & l'indissérence pour le bien public, le caractérisoient: il laissa même échapper des traits de cruauté qui font peu d'honneur à sa mémoire. Narsès, après tant de services & tant de victoires, fut la victime de son ingratitude & de sa lâche complaisance pour l'Impératrice Sophie, qui jalousoit ce grand Général & redoutoit son mérite. Les barbares se jettèrent de tout côté sur l'Empire, & de nouvelles Nations vinrent remplacer celles que Justinien avoit détruites, ou chassées. Les Lombards sortis de la Pannonie, conquirent l'Italie & s'y établirent, tandis que les Perses pénétroient en vainqueurs dans toutes les Provinces Romaines qui bordoient leurs Etats. D'autres peuples attaquèrent

VI.

les pays n'al défendus qui étoient dans leur voisinage. Ces malheurs auxquels Justin ne donnoit pas la moindre attention, & qu'il ne vouloit pas même croire, le réveillèrent ensin, dans ses dernières années. Mais incapable de soutenir le poids du Sceptre, il se donna un Collègue, qui pût en remplir les devoirs. Ce choix sit pardonner en partie à Justin, les maux qu'il avoit causés ou soussers, & il mourut moins odieux, parce qu'il laissoit à l'Empire un chef en état d'en retarder la chûte, par ses vertus militaires & politiques.

C'étoit Tibère II, Prince qui auroit rendu au nom Romain une partie de son ancienne gloire, si le Ciel lui eût accordé un règne plus long. On ne connoît ni sa naissance, ni les actions de ses premières années. On sait seulement, qu'il avoit passé par tous les degrés de la Milice, & qu'il avoit mérité la confiance du soldat, l'amour du peuple & l'estime de son Maître, qui pour le tenir plus près de sa personne, lui donna la charge de Capitaine des Gardes. La beauté de sa taille, la régularité de ses traits, & la noblesse de tout son extérieur, annonçoient en lui une ame

active cevoir exécu Turcs Lomb toujou il fut fuccès autres concli mais néces règné jeune corps le m voulu befoi fucce proje lui p chois de la du C du P

Eloge

qu'or

juged

après

nt dans uxquels dre atmême ans ses ble de donna olir les ner en avoit moins Empire chûte. ues. auroit de son ccordé noît ni es pre-, qu'il de la a coniple & e tenir nna la s. La de ses n exté-

- ame

active, ferme, élevée, capable de con cevoir les plus grands desseins, & de les exécuter. Il eut à la fois les Perses, les Stècle. Turcs, les Avares, les Esclavons & les Lombards à combattre. S'il ne fut pas toujours vainqueur de tant d'ennemis, il fut au moins arrêter les uns par le succès de ses armes, & enchaîner les autres par des traités, qu'il n'eût pas conclu dans des tems plus heureux, mais que les circonstances rendoient nécessaires. A peine ce Prince avoit-il règné quatre ans, qu'il sentit, quoique jeune encore, sa santé s'affoiblir & son corps tomber dans un épuisement qui le menaçoit d'une fin prochaine. Il voulut, avant de mourir, pourvoir aux besoins de l'Etat, en se donnant un successeur qui fût propre à suivre les projets que la briéveté de ses jours ne lui permettoit pas de consommer. Il choisit Maurice, & le revêtit lui-même de la Pourpre impériale, en présence du Clergé, du Sénar, des Grands & du Peuple, qui fondoient en larmes: Eloge également glorieux, & au Prince qu'on alloit perdre, & à celui qu'il jugeoit digne de monter sur le Trône après lui.

Le nouvel Empereur que le bonheur & la victoire avoient toujeurs accompa-SIÈCLE, gné, tant qu'il fut dans un rang subalterne, sembla n'être parvenu au faîte des grandeurs, que pour éprouver tous les revers, qui peuvent se réunir, sur la tête d'un Prince infortuné. Les commencemens de son règne furent beaux, & marqués par des événemens qui promettoient un avenir encore plus heureux. Ses Généraux eurent des avantages considérables sur les Perses & les Avares. Mais bientôt les choses changèrent de face. Les défaites, les révoltes, l'indifcipline des soldats, & la mauvaise conduite des Chefs, ouvrirent une carrière de malheurs, qui se termina par la plus affreuse catastrophe. Le désordre des élémens se joignit aux autres calamités, & les augmenta. Il y eut des tremblemens de terre qui renversèrent des Villes entières, des inondations qui ravagèrent les campagnes, & une peste qui enleva une infinité de monde en Asie & en Europe.

Le mécontentement de l'armée vint mettre le comble à tant de maux. Les foldats mutinés élisent Phocas, simple Centenier, pour Empereur. Cerébelle,

homme

à C mau tale, nenf Les arrêt aprè fils père tête. qui Ainf fouti fous d'au mori & C

hom

heurs qu'or plain mérit fes fi

Mais

la vė

plus

avec

que c êtes j bonheur compag fubalau faîte ver tous r, fur la s comt beaux, qui proneureux. ges con-Avares. erent de l'indifife concarrière r la plus des élénités, & blemens illes envagèrent ii enleva e & en

née vint nux. Les , fimple rébelle, homme

homme féroce & cruel, marche droit = à Constantinople. Maurice cède à sa mauvaise sortine, abandonne la Capi-Siècle. tale, & s'embarque avec sa femme & nenf enfans, qui composoient sa famille. Les vents s'opposent à sa fuite; il est arrês près de Chalcédoine, & le tyran, après avoir fait égorger les six Princes, fils de Maurice, en présence de leur père, donne ordre qu'on lui tranche la tête. L'Impératrice & les trois Princesses qui restoient, eurent le même sort. Ainsi sinit Maurice, qui avoit été le foutien de l'Etat & le héros de son tems fous Tibère : Prince dont le sort fut d'autant plus déplorable, qu'après sa mort, on le jugea sur ses malheurs, & qu'on voulut le trouver coupable. Mais l'Histoire qui n'a d'autre guide que la vérité, doit le mettre au rang des plus grands Monarques. La constance avec laquelle il soutint ses derniers malheurs fur si héroïque & si touchante, qu'on ne pourroit s'empêcher de le plaindre, quand même il les auroit mérités. En voyant couler le fang de ses fils, il ne prononça d'autres paroles que ces mots du Pseaume 118... Vous, êtes juste, Seigneur, & votre jugement Tome II.

VI. horrible scène, ce que nous avions à Siècle. dire sur l'état de l'Orient, pendant le sixième siècle. Elle arriva en 602. Les règnes de Phocas & de ses successeurs dans le siècle suivant, nous en offriront beaucoup d'autres, qui ne seront pas moins affreuses. Jettons présentement un coup d'œil rapide sur l'Occident, qui n'étoit ni moins agité, ni plus beureux.

L'Afrique continua d'être en proie aux Vandales, jusqu'à la conquête que Bélisaire sit sur eux de cette belle portion de l'Empire, avec les forces que Justinien lui avoit confiées. Alors on vit les peuples qui l'habitoient, reprendre pour quelque tems, leur ancien courage, & montrer des sentimens Romains. Mais bientôt après, elle retomba dans de nouveaux troubles, causés par l'ambition des Gouverneurs, & la foiblesse des Souverains, qui se trouvoient forcés par les conjonctures, de laisser aux subalterne, plus d'autorité que la bonne politique ne permettoit de leur en accorder. Cependant elle demeura sous la domination des Empereurs.

Les Rois Visigoths regnoient sur

l'Eff avec calar l'Eur fièch

heur par fous men qu'e Pour merc Gém confi qu'il de la pellé entré dans le ter mier & les après Empe toujo & lev

ufurp

Ville

ar cette vions à dant le 2. Les cesseurs ffriront ont pas tement cident,

ni plus

1 proie ete que portion e Justivit les orendre R COUis Roetomba sés par la foiuvoient ffer aux bonne en acfous la

nt fur

l'Espagne, & les guerres qu'ils avoient avec leurs voisins, augmentoient les VI. calamités auxquelles cette contrée de Siècle.

l'Europe étoit exposée, depuis plus d'un siècle.

L'Italie ne jouissoit pas d'un sort plus heureux. Délivrée du joug des Goths, par les armes victorieuses de Narsès. fous Justinien I & Justin II, elle commençoit à respirer, après tant de revers qu'elle avoit sprouvés. Elle fit des efforts pour ranimer l'Agriculture, le Commerce & les Arts, tant que le grand Général, qui avoit rompu ses fers, y conferva le Commandement. Mais lorfqu'il eut été déponillé par les intrigues de la Cour, & que les Lombards, appellés par son ressentiment, y furent entrés les armes à la main, elle retomba dans tous les maux qu'elle n'avoit pas eu le tems de réparer. Longin, qui, le premier, prit le titre d'Exarque de Ravenne, & les autres Généraux qui commandèrent après lui, sous le même titre, pour les Empereurs de Constantinople, furent toujours en guerre avec les Lombards; & leurs victoires mêmes sur ces nouveaux usurpateurs, ne servirent qu'à ruiner les Villes & dévaster les Campagnes.

L ij

L'Allemagne & le nord de l'Europe étoient habités par des Nations féroces, siècle, qui ne fortoient de leurs forêts que pour piller & détruire, sans aucun dessein suivi, & même sans desir de former des établissemens durables, dans les contrées qu'elles venoient ravager, presque tous les ans. On vit cependant quelques-unes de ces hordes vagabondes & guerrières, qui avoient pris leur route vers le Midi, annoncer un projet de conquête. Mais le peu de discipline qui règnoit dans ces troupes errantes, & la légéreté naturelle à tous les barbares, les empêchoient de suivre leurs entrepri-

par les succès.

L'Angleterre étoit soumise à l'Heptarchie: c'est ainsi qu'on désigne le Gouvernement des Anglo-Saxons qui pénétrèrent dans cette Isle vers le milieu du cinquième siècle. Ils y établirent sept Principautés indépendantes, qui avoient chacune leur chef & leur administration propre. Elles étoient liées par un intérêt commun, & formoient entr'elles une confédération politique & guerrière, comme on a vu depuis celles des Cantons Suisses, & des Souverainetés qui

ses, quoiqu'ils dussent être encouragés

con effe Roy jalo rélif hor gré non tem rage étra ceil par & 1 tagi dan pay pati bef

> par avo mai pre étei fan

de

pui

por

245

Europe! féroces. ne pour dellein former dans les r, prefnt quelondes & ur route rojet de line qui ites, & arbares, entrepricouragés

le Gouui pénéuilieu du ent sept i avoient istration n intérêt lles une errière, etés Qui

composent le Corps Germanique. En ==== effet, sans une pareille union, ces petits Royaumes voisins les uns des autres, Sticle. jaloux entre eux, & trop foibles pour rélister séparément aux attaques du dehors, se seroient bientôt détruits. Malgré les victoires réitérées d'Arthur, surnommé le Grand, qui défendit longtems la liberté de son pays avec un courage héroique, il fallut céder à des étrangers, qui se renouvelloient sans cesse, par de nouveaux renforts. Une partie des anciens Bretons passa la mer, & se retira dans l'Armorique, ou Bretagne Françoise; l'autre se cantonna dans la Province de Cornouailles & le pays de Galles, & n'eût d'autre occuparion que de pourvoir avec peine aux besoins de la vie, & de lutter contre la puissance des Heptarques, toujours armés pour soumettre ces restes de la Nation.

Les Bourguignons & les François, partageoient entr'eux les Provinces qui avoient formé les anciennes Gaules, de manière pourtant que la puissance des premiers, variant sans cesse dans son étendue, alloit toujours en s'affoiblissant, & que celle des seconds croissoit de jour en jour, par l'ascendant qu'ils

L iij

prenoient sur leurs voisins. Clovis, vainqueur de tous ses ennemis, redouté dans l'Europe entière, & recherché par les Stècle. Souverains de Constantinople, qui avoient cru se l'attacher en le revêtant des Dignités de l'Empire, mourut couvert de gloire, dans les premières années de ce siècle. Il avoit étendu sa domination depuis le Rhin jusqu'aux Pyrénées. La Monarchie dont il étoit le vrai fondateur, & qu'il laissoit dans un état florissant, divisée entre ses enfans, réunie ensuite, partagée de nouveau, sut sans cesse déchirée par les querelles des Princes qui lui succédèrent, pendant tout le cours de ce siècle. Les haines réciproques de Frédegonde & de Brunehaur, l'une femme de Chilpérie I, l'autre de Childebert II, toutes les deux ambrigules, violentes & familiarisées avec le crime, semèrent la discorde entre les différentes branches de la famille Royale, & rendirent les trahisons, les meurtres, les parricides mêmes, des événemens si communs, qu'on cessa presque d'en être touché. En général, on peut dire que les règnes des premiers Princes François, furent des tems d'horreurs & de calamités. Ainsi lorsqu'on

pro cide l'au vaft par vag peu le p ils

les

per avo bea Ph des daı au

poi

pro

is, vain-

uté dans

par les

, qui

revêtant

rut cou-

s années

a domi-

x Pyréit le vrai

in état , réunie fut fans

Princes tout le

récipro-

nehaur,

utre de

amb.

es avec

e entre

famille

ns, les

es, des

la pref-

al, on

remiers

s d'hor-

rsqu'on

promène ses regards sur l'Orient & l'Occident, on voit d'un bout du monde à VI.
l'autre, les Provinces qui formoient le Siècle.
vaste Empire des Romains, tourmentées
par les crimes de l'ambition, & les ravages de la barbarie, de sorte que les
peuples ne diffèrent entr'eux, que par
le plus ou le moins de malheurs, dont
ils sont tour-à-tour les instrumens, ou
les victimes.

## ARTICLE II.

État de l'esprit humain par rapport à la Philosophie & aux Lettres.

Nous avons vu dans le dernier siècle l'esprit humain dégénérer sensiblement, perdre par degrés les lumières dont il avoit encore brillé, même après les beaux jours de la Littérature & de la Philosophie. Nous l'avons vu s'éloigner des vrais principes du beau & du vrai dans tout ce qui a rapport à l'esprit, au goût, au sentiment, à mesure qu'on secouoit l'autorité des grands modèles, pour se frayer des routes inconnues. Les progrès de ce dépérissement vont devenir

L iv

VI. Plus rapides de jour en jour, & depuis l'époque où nous fommes arrivés, nous Siècle, verrons les hommes courir à grands pas vers l'ignorance, suite ordinaire de la barbarie.

L'Orient étoit plein de factions, de cabales, de brigues politiques & féditieuses. Le Trône chanceloit sous ceux que la faveur, l'intrigue, le hasard, & souvent la rébellion & le crime, y faisoient monter. Les Souverains & leurs Ministres, toujours armés contre les ennemis du dehors, ou occupés des mouvemens intérieurs qui agitoient sans cesse la Cour & les armées, mettoient toute leur attention à se tenir en garde contre les ambitieux qui épioient le moment de les supplanter, à se garantir des piéges qu'on leur tendoit, & à prévenir les révolutions qui pouvoient éclore d'un instant à l'autre. Entourés de flatteurs, d'espions & d'esclaves toujours prêts à encenser leurs caprices, ou à servir leur goût pour la mollesse & les plaisirs, ils ne cherchoient pas ie mérite, peutêtre même le craignoient - ils comme dangereux, soit qu'il prétendît être en droit de les instruire & de les éclairer, soit qu'il se contentât de les juger. Le

mér tile, rem euni vent & d élèv cour aux étra les t fuyo déli cenc plus amu

> dire absolution des disp des son non

> > con étoi

la v

depuis nous ds pas de la

ns, de fédis ceux nfard, ne, y c leurs es ennouvet cesse toute

ment r des evenir e d'un eurs, rêts à r leur isirs, peutmme

e en

irer,

r. Le

mérite littéraire sur-tout eût été inutile, & même déplacé, dans une Cour remplie d'ames viles, maîtrifée par des Siècle. eunuques, semée d'écueils, & trop souvent souillée par les crimes de l'infâmie & de la cruauté. La Philosophie qui élève l'ame, qui donne de l'énergie aux courages, du ressort & de la vigueur aux fentimens, n'eût pas été moins étrangère dans un pareil séjour. Enfin les talens aimables, les arts d'agrément, fuyoient des lieux où il n'y avoit plus ni délicatesse, ni goût, ni liberté, ni décence, ni gaîté, & où la débauche la plus grossière avoit pris la place des amusemens honnêtes, & des plaisirs que la vertu permet.

Néanmoins, nous ne voulons pas dire que les Sciences & les Lettres fussent absolument abandonnées, sous la domination des Princes qui occupèrent le Trône impérial. L'esprit actif & curieux des Grecs avoit besoin d'aliment. Les disputes de l'Eglise, & les manœuvres des dissérens partis qui s'agitoient dans son sein, sournissoient au plus grand nombre ce qu'il falloit pour les exercer, conformément à leur goût naturel, qui étoit le goût dominant. Mais il y avoit

L v

toujours quelques hommes choisis qui cultivoient dans le repos de la solitude, Siècle, la Philosophie & la raison. Ils ne prenoient point de part aux affaires publiques & aux intrigues de la Cour. Justinien leur permit de se retirerà Athènes. l'ancienne patrie des Arts & des Lettres. Ils y vivoient loin des brigues, des injustices, des spectacles sanglans, & des révolutions dont la Capitale étoit si souvent témoin. L'objet de leurs méditations & de leurs veilles étoit de concilier Platon, Aristote, Pythagore entre eux & avec eux-mêmes. Mais cette étude stérile ne produisoit que des commentaires, & nulle découverte importante, nulle observation utile, rien de neuf, rien qui annonçât le génie, & qui pût contribuer aux progrès de la raison. L'Histoire fut cultivée avec plus de succès. Les Ouvrages justement estimés d'Agathias, de Paul le Silentiaire & de Procope, où nous puisons encore aujourd'hui la connoissance des événemens, de la politique & des mœurs de ce siècle, en sont une preuve. La Poésie languissoit, ses productions étoient foibles & rampantes, sans invention, sans verve & sans chaleur.

Lé que rile Let reco

pou bar dan qui que for n'a cla qu' do les cor les CTE joi bo

ma

Fra

les

da

Le

ph

L'éloquence ne voyoit parmi ses élèves que des Rhéteurs soibles, obscurs, pué-VI. riles & empoulés. Tel étoit l'état des Siècle. Lettres & des Sciences dans les pays qui reconnoissoient les Empereurs d'Orient

pour maîtres.

lis qui

itude,

e prepubli-

. Jus-

hènes.

ettres.

des in-

& des

si sou-

rédita-

ncilier

re eux

étude -nmen

nporen de

e, &

de la

c plus it esti-

ntiaire

encore événe-

nœurs

e. La

ctions

aleur.

Les ténèbres de l'ignorance & de la barbarie s'épaissississient de plus en plus dans l'Occident. Les Nations groffières qui s'en étoient emparé, ne connoissoient que la guerre, les armes, la loi du plus fort. Elles méprisoient les Sciences, qui n'avoient pu servir à préserver de l'esclavage les peuples polis & cultivés qu'ils avoit subjugués. Ils les confondoient avec la mollesse & la lâcheté; ils les regardoient comme le principe de la corruption & des vices honteux auxquels les derniers Romains étoient adonnés, & qui les avoient rendus si faciles à vaincre. Ce jugement, tout faux qu'il étoit, joint au préjugé d'une éducation, qui se bornoit aux exercices du corps & au maniement des armes, entretint les Francs, les Bourguignons, les Goths & les autres barbares établis en Europe, dans l'ignorance dont ils faisoient gloire. Les talens de l'esprit, l'éloquence, la philosophie, la science des Loix, ne

L vj

= fervant à rien pour s'avancer & parvenir aux emplois, sous des gouvernemens Siècle, informes & sans principes, où le caprice, la force, l'occasion faisoient tout, les vaincus adoptèrent les idées des vainqueurs, & se sivrèrent comme eux à la profession des armes, aux attaques, aux combats, les seuls exercices qui conduifoient à la considération & à la fortune. Les Lettres se concentrèrent donc dans le Clergé, qui étoit obligé par état d'instruire le peuple, d'attaquer les erreurs, de lire pour apprendre le dogme, & d'écrire pour réfuter-ceux qui l'attaquoient. Les études se réfugièrent dans les Monastères. Le repos de ces asyles de la piété, le loisir dont on y jouissoit, & l'abondance que la libéralité des fondateurs y faisoit règner, les rendoient propres à servir de retraite aux Sciences & aux Arrs. Mais elles manquoient du premier principe de la vie, & du seul ressort qui soit capable de les animer, l'émulation, l'espoir de la gloire. Aussi quelles études que celles des Cloîtres, depuis ce siècle jusqu'au

renouvellement des Lettres! Nous en donnerons une idée juste & impartiale, lorsque nous parlerons des Ecoles qui fure les M pour obfe fous

ront de l une activ mêr qu'e tous qu'é titie tifie pou nét Cie plic ďu dan

.cul

venig emens tout. vainx à la

ques, s qui àla rèrent bligé aquer

re le · ceux réfurepos dont ue la gner,

traite elles de la pable ir de celles qu'au

is en 9 qui furent établies dans les Cathédrales & les Monastères. Nous réservons ce sujet pour le siècle suivant, afin de rendre nos SIÈCLE. observations plus utiles, en les plaçant sous l'époque des faits qui nous donne-

ront occasion de les faire.

La curiosité, qui est un des caractères de l'esprit humain, ou, si l'on veut, une de ses maladies, n'est pas moins active sous l'empire de l'ignorance, que sous celui de la raison éclairée; elle l'est même quelquefois davantage, parce qu'elle connoît moins ses bornes, & que tous les moyens lui sont bons, pourvu qu'elle se satisfasse. Les pratiques superstitieuses qui commencerent à se mettre en faveur dans ce siècle, servent à justifier cette réflexion. On les employoit pour apprendre les choses cachées, pénétrer l'avenir, connoître les desseins du Ciel, & le rendre favorable aux intérêts de ceux qui le consultoient, ou complice de leurs passions. Elles devinrent d'un usage plus fréquent & plus étendu dans la suite. La Législation les adopta, la Religion elle-même parut les autoriser pendant quelque tems: mais le retour de la lumière en fit voir le ridicule & l'absurdité. Nous remettons

aussi d'en parler plus au long, lorsque nous décrirons les formalités civiles Siècle. & religieuses qui furent en usage dans ces étranges cérémonies, qu'on appella Epreuves judiciaires, & Jugemens de Dieu.

## ARTICLE III.

Etat de l'Eglise dans toutes les parties du Monde Carétien.

Pour se faire une idée juste de l'état où se trouvoit l'Eglise d'Orient au commencement de ce siècle, il faut rappeller un événement qui s'étoit passé dans les dernières années du siècle précédent, mais qui trouve ici sa place naturelle. L'Empereur Zénon avoit donné, comme on sait, en 485, le célèbre Edit de pacification, appellé Hénotique, par lequel il prétendoit concilier cous les partis qui s'étoient formés dans l'Eglise, à l'occasion de la doctrine d'Eurychès, & du Concile de Chalcédoine, où cette doctrine avoit été condamnée. Acace qui avoit succédé à S. Gennade dans le Siége patriarchal de Constantinople en 471, étoit

le v de Z tifar Auer des une fuac qu'i avoi difp n'av lui lont que la c un divi qui les atta la p nou tage on d'E qui

de

vea

per

orfque civiles e dans ppella ens de

arties

l'état

dans dent, irelle. omme paciequel is qui casion Condrine avoit

e pa-

étoit

le véritable auteur de cette entreprise de Zénon. Il avoit faisi en habile Cour- VI. tisan le foible de ce Prince, jaloux d'in-Siècis. fluer sur les affaires de la Religion, par des lumières qu'il n'avoit pas, & par une autorité dont il abusoit. Zénon persuadé par les infinuations du Patriarche, qu'il étoit si disposé à écouter, crut qu'il avoit le pouvoir de prononcer sur des disputes, que le Jugement des Pasteurs n'avoit pu faire cesser. Le plan qu'Acace lui proposoit sut agréé d'autant plus volontiers, qu'il flattoit son penchant, & que d'ailleurs, la chaleur des esprits & la durée des contestations apportoient un dommage sensible à l'Etat, par la division des citoyens de tous les ordres, qui prenoient part à ces démêlés, suivant les intérêts du parti auquel ils s'étoient attachés. L'Hénotique, soin de ramener la paix & l'uniformité, étoit devenu une nouvelle pierre de scandale. On se partagea pour on contre cet Edit, comme on avoit fait en faveur des opinions d'Eutychès, ou du Jugement doctrinal qui les avoit profcrites. Nouveau sujet de disputer, d'accuser, de hair; nouveau prétexte de déposer, d'exiler, de persécuter, lorsqu'on ne pouvoit obte-

nir, par la ruse ou par la violence, l'acceptation de l'Edit qu'on vouloit mettre Siècle, à la place de toute autre décision, sur l'objet qui troubloit l'Eglise. Le Pape Félix II, indigné contre Acace, qu'il regardoit avec raison comme l'auteur de l'Hénotique, & de tous les maux qu'il causoit dans l'Eglise, condamna ce Patriarche comme fauteur de l'hérésie. Son décret ayant été publié en Orient, Acace se fépara ouvertement de la communion du Saint-Siége, & entraîna un grand nombre d'Evêques dans son parti, même parmi ceux qui condamnoient les erreurs d'Eutychès, & qui étoient sincérement attachés au Concile de Chalcédoine. Il naquit de-là un schisme, dont les partisans de l'hérésie profitèrent pour s'étendre, & s'emparer des Siéges qui venoient à vaquer, & où Acace, par son crédit, faisoit placer des Sujets favorables à sa cause. Sa mort arrivée en 488, ne rendit pas le calme aux Eglises d'Orient. Plusieurs fois elles tentèrent de se réunir à celle d'Occident, mais toujours de nouveaux incidens de la part des Empereurs, ou du côté des Papes, traversèrent les négociations, & empêchèrent qu'elles n'eussent une heureuse issue. La

ptin étoi qui moi moi des dans mor les ! gie. VOY qui orth Sym reux batt

& i \$19 Siég me Mad la f d'ac

coni 8- 1 Lus tifes fern

tenu

, l'ac-

mettre

, fur

Pape

i'il re-

eur de

qu'il

e Pa-

e. Son

Acace

union

grand

même

erreurs

ement

ine. Il

parti-

s'éten-

noient

rédir,

s à fa

e ren-

rient.

réunir

irs de

Impe-

versè-

abrent

ie. La

principale cause qui retardoit la réunion, étoit l'inflexibilité des Pontifes de Rome, VI. qui ne vouloient consentir à rien, à Siècle. moins qu'on ne flétrît avec eux la mêmoire d'Acace, & qu'on n'ôtât fon nom des Dyptiques, ou Tables ecclésiastiques, dans lesquelles on inscrivoit les Evêques morts & vivans, dont on prononçoitles noms au milieu de la fainte Liturgie. Envain les Evêques Orientaux envoyoient à Rome des professions de foi, qui ne laissoient aucun nuage sur leur orthodoxie, les Papes Anastase, Gélase, Symmaque & Hormisdas, aussi rigoureux que Félix, ne voulurent rien rabattre de ce que celui-ci avoit exigé; & il fallut accorder à Hormisdas en 519, pour rentrer en grace avec le Saint-Siége, la condamnation d'Acace & même de ses successeurs, Euphémius & Macédone, qui étoient morts exilés pour la foi. Il seroit téméraire, ce semble, d'accuser de dureté cette onduite soutenue de cinq Papes, qui ous sont reconnus pour des hommes sages, éclairés & pleins de zèle. Il est plus naturel, plus équitable de croire, que ces Pontifes si respectables pensoient que leur fermeté dans cette occasion, tenoit de

vérité.

VI. pour qu'ils pussent en rien diminuer, Siècie. sans autoriser ceux qui, par indissérence ou par des vues humaines, prétendoient qu'on pouvoit se soumettre à une loi, qui paroissoit ne donner aucune atteinte à la foi. Leur intention, facile à pénétrer, étoit de soutenir l'autorité du Concile de Chalcédoine, dont les décrets étoient la règle certaine, le point sixe d'où l'on ne pouvoit s'écarter; de rejetter tout système politique, tout acommodement qui mettoit la soi en compromis, & d'apprendre aux sidèles, qu'en matière de doctrine, il n'est point

Le mal devint encore plus grand fous Anastase I, qui monta sur le Trône après Zénon. Ce nouvel Empereur qui étoit Eutychien, & qui joignoit tout le fanatisme d'un homme de parti à la puissance suprême, perfécuta ouvertement tous ceux qui resusoient de condamner le Concile de Chalcédoine. Quantité d'Evêques surent assez foibles pour condescendre aux volontés du prince. Ceux que les caresses & les menaces ne purent ébranler, surent déposés, chas-

de parti mitoyen entre l'erreur & la

fés d & pl teme tafe écrit rien qui de n à ce mess lim & g l'hér pire mên men hum qui moil fenti l'era que dang mé renv s'op

VIT

révo

aux

igion., inuer, érence rétenà une me atfacile utorité ont les point r; de tout oi en dèles. point & la

grand Frône r qui tout arti d uvercon-Quanpour ince. es ne chaf-

fés de leurs Eglises, envoyés en exil, & plusieurs y moururent de mauvais traitemens & de misère. Cependant Anaf-Siècen. tase avoit promis de vive voix & par écrit, avant son couronnement, de ne rien faire contre l'autorité du Concile qui avoit proscrit l'Eutychianisme, & de ne point inquiéter les Catholiques à ce sujet. Mais que peuvent les promesses & les sermens, pour modérer l'impétuosité de celui qui peut tout, & qui a dans le cœur le faux zèle de l'hérésie, exalté par tout l'orgueil qu'inspire la souveraine puissance? La crainte même de perdre l'Empire, ne put ramener ce Prince à des sentimens plus humains, envers ceux d'entre ses sujets qui ne pensoient pas comme lui : ou du moins, s'il parut s'adoucir, s'il consentit à ne plus persécuter lorsqu'il vit l'orage prêt à fondre sur lui, ce ne sur que pour un moment, & dès que le danger fut passé, il se montra plus animé que jamais à écarter des places, à renverser de leurs Sièges rons ceux qui s'opposoient à ses volontés. C'est ce qu'on vit lorsque plusieurs Provinces s'étant révoltées, & la Comte Vitalien étant aux portes de Constantinople avec une

VI. der le rappel des exilés, & la liberté
SIÈCLE. d'être orthodoxe, fans s'exposer aux effets
de son courroux. Il promit tout, & sitôt
qu'on sut désarmé, il persécuta plus violemment qu'il n'avoit encore fait. Telle
fut la conduite de ce Prince jusqu'à sa

mort qui arriva en 518.

L'Eglise d'Orient vit des jours plus sereins commencer pour elle, lorsque Justin I reçut la pourpre. Il rappella les exilés, confirma le Concile de Chalcédoine, & fit servir son pouvoir au rétablissement de l'ordre. Il eut la gloire de consommer la réunion de l'Eglise d'Orient avec celle d'Occident. Son règne prépara celui de Justinien, qui sut si brillant par l'éclat des victoires, & qui auroit été un tems de prospérité pour la Religion, si ce Prince eût borné son zèle à protéger l'Eglise, & à procurer par des moyens pacifiques l'exécution des saints décrets, sans ambitionner le rôle de Théologien. Ce Prince avoit l'esprit vif & fubril, comme la plupart des Grecs, profond, pénétrant, capable d'une application forte, & propre aux discussions de la Métaphysique la plus abstraite. Il tourna ces qualités vers l'examen des questions tcop auroi jet d fonne dans conti toujo cir, rester péné reur donn reté ( errei fut ! nue e Myf Cor des ture meil l'Inc gina nion

pour

des

la r

emaniberté effets c fitôt IS VIO-Telle u'à sa

plus

rique lla les Chalir au gloire Eglise n rèui fur , & pour é fon curer n des rôle fprit recs, e aplions

e. Il

quef-

261 tions qui divisoient l'Eglise, & le poussa trop loin, même pour un particulier qui VI. auroit été obligé par état, d'en faire l'ob-Siècle. jet de ses études. Cette subtilité de raisonnemens qu'il ne sut pas renfermer dans de justes bornes; ces méditations continuelles sur des matières qu'il est toujours si dangereux de vouloir éclaircir, parce qu'il est de leur essence de rester environnées d'une obscurité impénétrable, conduisirent Justinien à l'erreur des Incorruptibles, & lui firentabandonner, vers la fin de sa vie, la pureté de la foi pour laquelle il avoit montré jusques-là un si grand zèle. Cette erreur qui s'éleva tout à coup, & qui

fat un nouveau fruit du peu de rete-

nue de l'esprit humain dans l'examen des

Mystères, consistoit à soutenir que le

Corps de J. C. n'avoit été sujet à aucune

des passions & des affections de la na-

ture, comme la faim, la soif, le som-

meil, la douleur; ce qui étoit réduire

l'Incarnation à un état purement ima-

ginaire. Justinien s'entêta de cette opi-

nion, tellement, qu'il publia un Edit

pour la faire recevoir, & qu'il accabla

des peines les plus rigoureuses ceux qui

la rejettoient. L'Eglise alloit éprouver

VI.

de sa part une persécution d'autant plus cruelle, que ce Prince étoit plus fortement attaché à ses idées & plus absolu dans ses volontés, lorsque la mort l'enleva, comme nous l'avons dit, en 565. On ne peut disconvenir que Justinien ne fût véritablement attaché à la Religion, qu'il ne s'intéressât vivement à sa gloire, & qu'il ne lui ait rendu par ses Loix, par ses talens, par son autorité même, des services importans. Sa vie, dans l'intérieur du Palais, étoir celle d'un homme pieux, & même d'un Chrétien austère. Ses mœurs étoient irréprochables, sa table frugale, & son zèle pour la conversion des payens & des herétiques, n'épargnoit aucun moyen de les attirer à la foi. Ce fut par ses soins que dans les premières années de son règne, Graitis, Roi des Hérules, & Gordias, Roi des Huns, embrasserent le Christianisme avec la plus grande partie de leurs sujets. Il sit venir ces Princes à Constantinople pour y recevoir le Baptême, & les leva des fonts facrés, avec tout l'appareil dont une telle cérémonie étoit susceptible. L'affaire des trois Chapitres, dont Justinien procura l'heureuse conclusion par un Concile wou-

mén rité a une Nou méri de l' difpi

neste rice, rial j princ duise déplo de C jugea de la de fo Mais de di nous l'Egli par f lieu c à rec 0 % fer e

la foi l'Evai nt plus

us for-

lus ab-

mort

it, en

e Jus-

iché à

vive-

lui ait

s, par

mpor-

alais,

meme

toient

& fon

ns &

loyen

ir fes

es de

ules,

erent

ande

Prin-

oir le

crés.

e cé-

des

cura

aru-

ménique, & par l'union de son autorité avec celle du Souverain-Pontife, est une des plus importantes de ce siècle. Siècle. Nous en parlerons avec le détail qu'elle mérite dans l'article suivant, ainsi que de l'Origénisme qui ne causa pas des disputes moins vives, & de moins su-

nestes divisions dans l'Eglise d'Orient. Sous Justin II, Tibère II, & Maurice, qui occuperent le Trône impérial jusqu'à la fin de ce siècle, les mêmes principes de discorde agissoient dans le sein de la Société Chrétienne, & y produisoient des essets toujours également déplorables. Le fecond Concile gé éral de Constantinople prit les moyens ju'il jugea les plus propres au rétabilit ment de la paix, & à la destruction de l'esprit de schisme qui souffloit de toute part. Mais il fut lui-même un nouveau sujet de dispute entre les orthodoxes, comme nous se dirons bientôt, de manière que l'Eglise, sans cesse agitée & déchirée par ses propres enfans, avoit souvent lieu de regretter les tems où elle n'avoit à redouter que la fureur des tyrans, & où le sang qu'elle versoit sous le fer ennemi, assuroit le triomphe de la foi, & favorisoit les conquêtes de l'Evangile.

Dans l'Occident, toujours livré aux barbares, & toujours déchiré par des SIÈCLE. guerres opiniâtres, il étoit impossible que l'Eglise sût tranquille & slorissante. En Italie, Théodoric, tout grand Prince qu'il étoit, persécutoit les Catholiques, faisoit mourir par la main du bourreau, Boëce & Symmaque, les deux plus grands hommes de leur tems, par des raisons de politique ou de vengeance, & portoit la tyrannie, jusqu'à punir le Pape Jean des honneurs qu'il avoit reçus à Constantinople, où il l'avoit envoyé lui-même pour les intérêts de l'Etat. La conquête de l'Italie par Bélifaire qui mit fin au Royaume des Goths, auroit dû rendre à l'Eglise plus de liberté, plus de force & de splendeur, par la protection des Chefs de l'Empire, qui avoient intérêt de s'attacher les peuples de cet ancien domaine, où ils venoient de rentrer avec tant de gloire. Mais ces Maîtres éloignés, avoient des mœurs & une politique trop différentes de celles qui convenoient aux besoins actuels de l'Italie, & au caractère de ses habitans. D'ailleurs ils s'étoient accoutumés depuis long-tems à ne plus regarder la patrie des premiers Césars, comme

comi n'env la gle neurs Conf tout f dever à eux doien les E faveu prése faire ces di plutôt pereu coient dant. ce qu' Siège. l'Eglii sous 1 time tel qu Com exilé i

> connu To

pable

celui-l

comme une portion de l'Etat, & ils n'envisagèrent dans cette conquête que la gloire de l'avoir faite. Les Gouver-Siècle. neurs nommés par les Souverains de Constantinople, avoient un pouvoir qui, tout subordonné qu'il étoit de sa nature, devenoit absolu dans le fait. Ils attiroient à eux les affaires ecclésiastiques, vendoient leur protection, & procuroient les Evêchés à ceux qui acheroient leur faveur, par des complaisances ou par des présens. Telle fut la conduite de Bélisaire & de Narsès. On peut dire que ces deux Généraux règnèrent en Italie, plutôt qu'ils n'y commandèrent pour l'Empereur, tant la manière dont ils exerçoient leur autorité avoit l'air indépendant. Le premier le montra bien dans ce qu'il fit pour élever Vigile fur le Saint-Siège. C'étoit un scandale nouveau dans l'Eglise. Jamais on n'avoit vu, même sous les Princes Payens, un Pape légitime & irréprochable en tout point, tel que l'étoit Silvérius, arrêté par le Commandant, sous de vains soupçons, exilé sans qu'on prouvât qu'il fût coupable, & remplacé de son vivant par celui-là même qui étoit généralement connu pour auteur d'un si odieux com-Tome II.

é aux

r des

Mible

fante.

rince

ques,

reau,

plus

r des

ince,

punir

avoit

it en-

e l'E-

Béli-

oths,

le li-

leur,

pire,

peu-

s 7/e-

loire.

it des

entes

foins

le ses

ccou-

s re-

fars,

mme

VI,

plot. Ce qui rendoit Bélisaire plus condamnable, & Vigile plus indigne du SIÈCLE. rang où il s'élevoit par des voies si criminelles, c'est que celui-là se prêta aux vues ambitieuses de Vigile moyennant deux cents livres d'or, & que celui-ci acheta la Papauté de l'Impératrice Théodora, en promettant d'anéantir l'autorité du Concile de Chalcédoine. Un traité de cette nature suppose tout à la fois, & que les représentans de l'Empereur jouissoient d'un grand pouvoir, & que les règles canoniques étoient tombées dans un grand mépris. Cependant on doit remarquer ici pour l'honneur de la Religion & l'instruction des fidèles, que Vigile, ce Pontife qui n'étoit monté sur la Chaire de S. Pierre qu'à condition de sacrifier la vérité, soutint ses intérêts avec autant de courage que les Célestin, les Damase & les Léon, lorsqu'il agit comme chef de l'Eglise.

Lorsque les Lombards, appellés par le ressentiment & la trahison de Narsès, eurent élevé en Italie un nouveau Trône, leurs Princes, qui étoient Ariens, retracèrent toutes les violences dont les Rois Goths avoient été les auteurs; ils en causèrent même de plus grandes,

dan pou tion perf affez du i de p falut fouv rom Die Les: qu'ai ceux étoie qu'or remo qu'ur émin pour vigue au m tout ( que c confe des sa

de fes

écrits. rons à con-

e du

i cri-

aux

mant

ui-ci

héo-

orité

traité

fois,

ereur

que

ibées

t on

r de

èles.

ionté

ition

térêts

eftin,

lagit

s par

rsès,

ône,

, re-

t les

s; ils

des,

dans les guerres qu'ils eurent à foutenir, pour étendre & affermir leur domination. L'Eglise catholique, dont tous Siècle. ces Princes étoient ennemis, & souvent persécuteurs, n'étoit ni assez libre, ni assez révérée, pour s'occuper avec bien du succès à remplir son objet, qui est de procurer la gloire de Dieu & le salut des hommes. Ses Temples étoient souvent pillés, les saints Mystères interrompus, & les Vierges consacrées à Dieu, livrées à la brutalité du foldat. Les Loix canoniques, qui n'ont de force qu'autant qu'elles sont respectées par ceux dont elles répriment les désordres, étoient devenues impuissantes, depuis qu'on s'étoit accoutumé à les violer sans remords, & il fallut toute l'autorité qu'un grand mérire, joint à des vertus éminentes, donna au Pape S. Grégoire, pour faire reprendre à la discipline cette vigueur imposante qu'elle avoit perdue, au milieu de la confusion qui règnoit de tout côte. Nous ferons admirer tout ce que cet illustre Pontife entreprit pour la conservation de la foi & le rétablissement des saintes règles, lorsque nous parlerons de ses travaux, de ses talens & de ses écrits, dans l'article que nous confacrerons à sa mémoire.

VI.

Nous avons vu l'Eglise d'Afrique éprouvée par le feu de la perfécution, Siècle, presque durant tout le cours du cinquième siècle. Elle eut quelques années de repos après cette violente tempéte. Mais ce calme, dont les Pasteurs profitèrent pour ranimer la foi des fidèles, & les préparer à de nouveaux combats, finit avec le règne de Gontamond, qui étoit monté sur le Trône des Vandales après Hunneric. Trasamond son frère, qui lui succéda, ne marcha point sur ses traces. La perfécution fut renouvellée dans toute l'Afrique, & devint plus cruelle que jamais. Il fit fermer les Eglises catholiques que Gontamond avoit permis de rouvrir, & défendit de confacrer des Evêques pour les Sièges qui n'en avoient point. Les Pasteurs crurent que les intérêts de la Religion qui leur étoient confiés, ne le a permettoient pas d'obéir à des ordres si manifestement injustes. Ils donnèrent donc des Evêques aux Eglises vacantes, dans la pensée que, si la perfécution venoit à cesser, ces nouveaux Pasteurs serviroient leurs troupeaux par leurs instructions & leurs exemples, & que si Dieu prolongeoit l'épreuve, ils édifieroient les peuples

par gui ďu un deu don les illuf Sarc beau gén: envo habi mor men qu'A & re ils é reco le li que, TOIX perfe

révo

lorfo

l'Afr

534

dales

les E

269

frique ation, nquièiées de . Mais fitèrent & les , finit ui étoit s après , qui fur ses uvellée nt plus Eglises permis crer des avoient les inétoient d'obéir injustes. ies aux que, li ces nous trou-& leurs longeoit

peuples

par leurs souffrances, & seroient leurs = guides au martyre. Trasamond irrité d'une conduite qu'il regardoit comme SIÈCLE. un attentat contre sa puissance, exila deux cens Evêques à la fois. S. Fulgence, dont nous ferons connoître les vertus & les écrits dans l'article des personnages illustres, étoit de ce nombre. L'Isle de Sardaigne fut leur asyle; ils y eurent beaucoup à fouffrir, malgre les soins généreux du Pape Symmaque, qui leur envoyoit tous les ans de l'argent & des habits. Hildéric, qui remplaça Trafamond, mort en 523, montra des fentimens plus doux & plus humains. Quoiqu'Arien, il rappella les Evêques exilés, & renait aux Catholiques les Eglises dont ils étoient dépouillés. Ainsi l'Afrique recouvra par la clémence de ce Prince, le libre exercice de la Religion catholique, dont elle avoit été privée pendant soixante - six ans, à compter depuis la perfécution de Genféric. Cette heureuse révolution devint encore plus folide, lorsque Bélisaire eut fait la conquête de l'Afrique pour l'Empereur Justinien en 534, & mis fin au Royaume des Vandales, qui avoit duré cent sept ans. Alors les Evêques s'assemblèrent en Concile

M iij

national à Carthage, pour rendre grâces à Dieu qui leur redonnoit enfin la paix, Siècle. & prendre connoissance de l'état des Eglises, qui n'avoient pas moins soussert dans le temporel que dans le spirituel, pendant le cours d'une tempéte si rude

& si longue.

L'Arianisme continuoit de dominer en Espagne, sous les Princes Visigorhs qui régnoient sur cette portion de l'ancien Empire Romain. Cependant Alaric, qui fut vaincu & tué par Clovis, dans la célèbre bataille de Vouillé en Poitou, traitoit les Catholiques avec beaucoup d'numanité. Les choses rescirent à peu près dans cet état, sous les Princes qui lui succédèrent jusqu'à Léovigilde, qui monta sur le Trône vers l'an 572. Il étoit Arien, comme ses prédécesseurs; mais il avoit au-dessus d'eux un zèle ardent pour sa secte, & une forte animosité contre les Catholiques. Ses deux fils, Herménigilde & Récatède, avoient été nourris dans les mêmes sentimens. Néanmoins le premier, qui avoit épousé une Princesse Catholique, fille de Sigebert & de Brunehaut, ne refusa pas d'écouter les instructions de S. Léandre, Evêque de Séville. Le saint Evêque lui

16

le

ré

fa

e grâces la paix, tat des fouffert irituel, fi rude

ominer figoths le l'an-Alaric, dans la oitou, aucoup à pen es qui , qui 72. Il feurs; zèle e anis deux voient mens. poufé e Sia pas idre,

ie lui

démontra la fausseté de l'Arianisme, & le convainquit de tous les risques qu'il couroit per rapport au salut, en restant Silci dans une communion séparée de l'Eglise. Le Pri endit & abjura l'erreur. Léovignue ayant appris son changement, se mit en sureur, & persécuta violemnent les Catholiques de ses Etats. Les Evêques furent les premiers objets de sa colère : il en exila un grand nombre. Les Suèves, peuple belliqueux, établis dans la Galice qui venoient aussi d'abandonner l'Arianisine, furent enveloppés dans cette persécution. Hermenigilde, pour éviter la vengeance de son père, dont il avoit tout à redouter, implora le secours des Grecs. La crainte l'avoit jetté dans la révolte, la regardant comme le seul moyen de conserver ses jours : conduite criminelle que rien ne pouvoit justifier. Hermenigilde le sentit, lorsqu'il fut tombé entre les mains de son père par la trahison des Grecs, & le repentir qu'il en eut contribua à la résolution qu'il prit de mourir, s'il se falloit, afin de laver sa faute dans son fang. Sa réfistance aux volontés de son père, qui lui offroit la vie & lui assuroit le Trône, s'il consentoit à rentrer dans

M iv



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM VIIII SELIMINATION OF THE SELECTION OF THE SELECTION

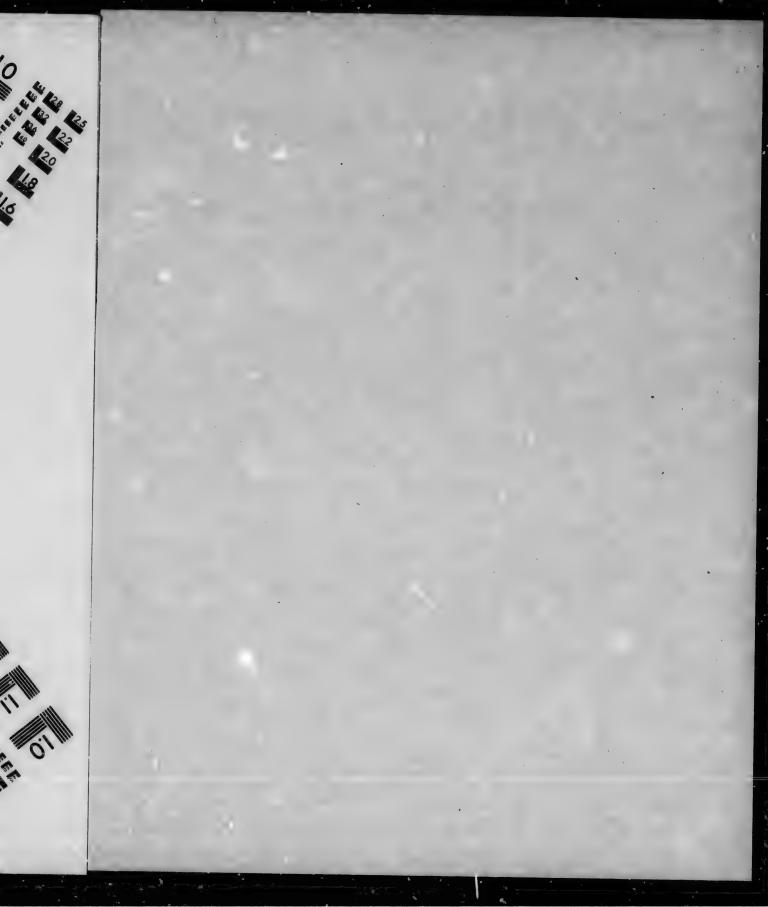

la communion des Ariens, lui mérita la palme du martyre. Léovigilde mourut Sit ci a peu de tems après. Pénétré de douleur d'avoir fait donner la mort à son fils, il reconnut la vérité de la Religion catholique avant de terminer sa carrière, & recommanda à S. Léandre son second fils Récarède, qui alloit monter sur le Trône. Ce jeune Prince devenu Maître de l'Espagne, ne se contenta pas de quitter l'erreur, pour mettre son propre salut en sûreté; il se fit en quelque sorte l'Apôtre de ses sujets, qu'il eut la gloire de ramener à la vérité, par la douceur & la persuasion. Il avoit commencé par gagner les Evêques Ariens, & les peuples suivirent en soule l'exemple des Pasteurs. Ainsi l'hérésie sur bannie de l'Espagne, où elle étoit entrée avec les barbares, & où elle avoit duré près de deux cens ans. Un Concile assemblé à Tolède prit de sages mesures pour affermir cette heureuse révolution & rétablir la discipline, sous la protection & avec l'autorité de Récarède, dont le règne paisible & glorieux, s'étendit jusqu'à la

première année du septième siècle. Il n'y avoit aucune portion de l'Eglise, où la Religion catholique sût plus slo-

mérita mourut douleur on fils, rion caarrière. fecond fur le Maître pas de propre e forte gloire icé par s peue des nie de rec les rès de nblé à afferétablir règne m'à la

glife,

rissante qu'en France. Clovis & les Princes qui lui succédèrent, malgré leurs mœurs encore groffières & un fonds de cruauté, Siècis. fruit de leur éducation toute guerrière, honoroient les Evêques, protégeoient les Loix ecclésiastiques, & répandoient leurs bienfaits sur les Eglises & les Monaftères, avec une magnificence vraiment Royale. Si la Religion & l'humanité eurent également en horreur la conduite des enfans de Clovis, qui massacrèrent impitoyablement leurs neveux pour s'emparet de leur héritage; les vertus de Sainte Clotilde leur mère, l'esprit de retraite & de mortification qui éclata dans S. Cloud ou Clodoald, Prince de la Maison Royale; & la pieté de sainte Radégonde, feimme de Clotaire, Princesse si humble, si libérale envers les pauvres, furent de grands sujets d'édification pour l'Eglise. La sainteté éminente de l'illustre Vierge Géneviève, que S. Germain d'Auxerre avoit consacrée à Dieu dès l'âge de quinze ans; la patience avec laquelle on la vit supporter les calomnies qu'on répandoit contre son innocence, & les miracles que Dieu accordoit à ses prières, ne servoient pas peu à inspirer aux peuples

des sentimens de respect & d'attachement, pour une Religion qui offroit Siècia, de si grands modèles de vertu. Quoique l'impérieuse Brunehaut eût rempli toute la France du bruit & de l'horreur de ses crimes, la protection qu'elle accorda aux Missionnaires que S. Grégoire envoya en Angleterre, lui procura des éloges de la part de ce grand Pape. Il louoit en elle ce qui méritoit de l'être, sans approuver ses excès sur lesquels il se taisoit par

prudence.

Les Anglo - Saxons s'étoient rendus maîtres de l'Isle célèbre, qui avoit été connue du tems des Romains sous le nom de Bretagne, & qui fut appellée Angleterre, depuis qu'elle fut soumise à ces nouveaux Conquérans. Le Christianisme y avoit pénétré dès les premiers siècles; il y avoit même sait des progrès, puisqu'on y voyoit des Monastères dans le cinquième siècle, & que le nombre des Chrétiens y étoit assez grand, pour que les Evêques des Gaules craignissent les ravages que le Péiagianisme pourroit causer parmi eux. Cette crainte les détermina à députer S. Germain d'Auxerre, pour y combattre une erreur qui pouvoit acquérir d'autant plus de crédit sur l'esoffroit uoique i toute de ses rda aux yoya en es de la en elle prouver oit par

rendus oit été sous le ppellée unise à hriftiaemiers rogrès, es dans ombre , pour nislent ourroit déterxerre, ouvoit

ir l'es-

prit des Bretons, qu'elle avoit pour auteur un de leurs compatriotes. S. Germain y avoit fait deux voyages, l'un avec Siècie. S. Loup, Evêque de Troyes, & l'autre avec S. Sévère, Evêque de Trêves. Les miracles de ces vertueux Prélats furent encore plus efficaces que leurs exhorrations, pour affermir les orthodoxes. ramener les hérétiques, & convertir les payens. Mais les fruits de cette mission furent bientôt détruits, par la fuite des anciens habitans, & par la multitude infinie des étrangers qui prirent leur place, & qui étoient tous plongés dans les ténèbres de l'Idolâtrie. L'Angleterre avoit donc besoin que de nouveaux Apôtres vinssent lui apporter le flambeau de la foi. Cette pieuse entreprise fut un des principaux objets de la follicitude du Pape S. Grégoire, & la conversion des peuples idolâtres qui s'y étoient établis, un des plus glorieux événemens de son pontificat. Il y envoya des hommes éprouvés dans la vertu, & verfés dans la science de l'Evangile, sous la conduite du faint Moine Augustin, Supérieur du Monastère de S. André., qu'il avoit bâti à Rome. Ces hommes apostoliques furent reçus très-favorable-M vi

ment d'Ethelbert, Roi de Kent. Ce Prince embrassa le Christianisme, & Siècle, une grande quantité d'Anglois se présentèrent à son exemple, pour recevoir le baptême. A mesure que la moisson devenoit plus abondante par les travaux des premiers ouvriers, le saint Pape en envoyoit de nouveaux, pour défricher & cultiver ce champ que la Grace rendoit si fécond. Augustin, qui avoit reçu l'onction épiscopale, & qui faisoit sa résidence à Cantorbéry, étoit le chef de cette mission. Le Ciel bénit tellement ses travaux, qu'en un seul jour de Noël, il donna le baptême à dix mille personnes. Son zèle infatigable, sa charité, son désintéressement, la sagesse avec laquelle il dirigea ceux qui travailloient sous ses ordres à répandre la foi chrétienne, & ses autres vertus, accompagnées du don des miracles, l'ont fait mettre au nombre des Saints. Il avoit commencé d'entreprendre la conversion de l'Angleterre en 596, & il mourut en 607.



VI

## ARTICLE IV.

SPECT B.

Affaire des trois Chapitres. Son origine; fes suites; sa conclusion.

L'AFFAIRE des trois Chapitres parut d'une si grande importance dans le tems qu'elle fut agitée, que les deux puissances, tantôt réunies, tantôt divisees, s'en occupèrent sérieusement durant plusieurs années, & que toute l'Eglise y prit part. Quoiqu'il se soit écoulé près de douze siècles, depuis que le Jugement de l'Eglise a fixé l'idée qu'on doit s'en faire, & que les circonstances ne soient pas les mêmes qu'elles étoient alors, cette affaire n'est pas moins intéressante aujourd'hui, que sous le pontificat de Vigile & le règne de Justinien, à cause de l'avantage que plusieurs Théologiens de ces derniers tems en ont voulu tirer, en faveur d'un système qu'ils se sont opiniâtrés à soutenir contre la décision de l'Eglise. Il est donc essentiel de mettre cette question célèbre dans le plus grand jour, & de ne rien omettre de tout ce qui peut servir à faire connoître l'objet

nt. Ce
me, &
fe prérecevoir
moisson
travaux
Pape en
icher &
endoit si
onction
dence à
te misravaux,
onna le

on zèle

ntéref-

dirigea

rdres à

autres

es mibre des

rendre

96, &

VI. & l'autorité qu'ils ont attachée à leur \$1 \times c.l. B. Jugement. Remontons à la première époque de cette grande affaire, & suivons-en la marche jusqu'à la conclusion du cinquième Concile général, où elle fut terminée.

On se rappelle que les écrits d'Origène causoient déjà des disputes fort vives & beaucoup de chaleur, parmi les Moines de Syrie & de Palestine, tandis que les Nestoriens & les Eurychiens excitoient de leur côté les troubles les plus funestes, dans l'Eglise d'Orient. La grande réputation dont cet Ecrivain jouissoit dans toute l'Eglise depuis le troisième siècle, l'obscurité des expressions dont il s'étoit servi, la difficulté de s'assurer au juste de ses vrais sentimens, & l'extrême subtilité des matières sur lesquelles on l'accusoit de n'avoir pas suivi la doctrine de l'Eglise, étoient autant de motifs pour ceux qui se discient ses disciples, de prendre sa désense avec ardeur, & de mettre leur gloire à ne pas l'abandonner. Cependant les opinions que ses défenfeurs mêmes lui attribuoient & qu'ils foutenoient comme de lui, étoient manifestement erronées. Mais c'étoit pré-

n

8 f: finir, leur mière c fuilution ù elle rigène ves & loines ue les toient funefrande iisoit sième ont il er au rême es on trine otifs ples, & de nner. éfenju'ils

ma-

pré-

cisément la fausseté de ces opinions, & le danger des conféquences qu'on en tiroit, que ses partisans refusoient d'a-SIÈCLE. vouer. Entêtés d'un vain savoir, dont ils se montroient d'autant plus jaloux, qu'il étoit plus étranger à leur profession; échauffés par le climat, par le genre de vie qu'ils menoient, ils joignoient à l'opiniâtreté que donne prefque nécessairement la solitude, celle qui vient des grands efforts & de la contention habituelle de l'esprit. D'un autre côté, bien loin de se regarder comme engagés dans une fecte oppofée à l'Eglife, ils témoignoient un grand zèle contre les erreurs qu'elle avoit condamnés, & spécialement contre celles de Nestorius & d'Eutychès. Dans la vue de mieux marquer leur éloignement pour les doctrines anathématifées, ils subtilisoient fans cesse sur les Mystères de l'Incarnation & de la Rédemption, & ils essayoient de faire passer dans le Jangage ordinaire de la Théologie, les façons de parler qui leur paroissoient les plus propres à exprimer le dogme sans équivoque. De-là venoient ces propositions qu'ils avoient imaginées, & qu'ils regardoient comme la pierre de rouche de l'Orthodoxie....

ch

tic

R

va

la

el

pl

ré

N.

ut

in

re

 $\mathbf{f}_{0}$ 

pl

de

ar

n

fa

Jı

Il

Un de la Trinité s'est incarné; un de

VI. la Trinité a souffert.

D'abord on rejetta ces propolitions, dans la crainte que les Eutychiens n'en abusassent, pour établir leur système, touchant l'unité de nature en Jésus-Christ, comme si l'on eût enseigné que la divinité eût souffert. Mais ensuite on les approuva dans le sens propre & catholique, parce que les Nestoriens de leur côté, prositoient du refus qu'on faisoit de les admettre, pour autoriser leur hérésie sur les deux personnes. Car, disoient-ils, si l'on ne peut pas dire qu'un de la Trinité a souffert, qu'un de la Trinité s'est fait homme, il s'ensuit que l'Incarnation & la Rédemption ne se sont opérées, que dans la personne humaine que le Verbe divin s'est unie.

Les choses en étoient à ce point, lorsque Justinien crut devoir faire intervenir son autorité pour arrêter les scandales & les violences dont les Moines entêtés des erreurs attribuées à Origène, ne cessoient de se rendre coupables. La Constitution qu'il sit à ce sujet, est plutôt une profession de soi, ou un Traité théologique, qu'une Loi impériale. C'éroit le soible de ce Prince, d'ailleurs si rempli

itions, ıs n'en stême, Christ. ivinité prouva parce profies adsie fur nt-ils, a Trijue le

rvenir , ne La lutôr mpli

lorf-

de grandes qualités. Il faisissoit toutes les occasions d'attirer à lui les affaires ecclésiastiques, & ce qu'il aimoit sur tontes Siècie. choses, étoit d'écrire sur les contestations qui s'élevoient par rapport à la Religion. Travail qu'il auroit dû, suivant l'ordre établi si sagement, abandonner aux Pasteurs à qui le dépôt de

la foi est confié. Son autorité n'auroit-

elle pas été plus avantageusement em-

ployée pour l'Eglise & pour l'Etat, à

réprimer l'inquiétude turbulente des

Moines, ou à les rendre aux professions utiles qu'ils avoient quittées, s'il étoit impossible de les contenir dans les bornes de celle qu'ils avoient embrassée, en

renonçant au monde? Quoi qu'il en foit, l'un d'entr'eux, partisan décidé

d'Origène, qui étoit parvenu à se faire

placer sur le Siège épiscopal de Césarée de Cappadoce, homme d'un caractère ambitieux, mais souple, adroit, insi-

nuant, dissimulé, tel en un mot qu'il

faut être pour réussir dans les Cours,

s'étoit acquis un grand crédit auprès de Justinien, & de ceux qui l'environnoient. Il avoit souscrit par politique l'Edit de

I Empereur, qui condamnoit les opinions d'Origène. Mais il résolut de tirer

po

pa C

à

zé

dé

fu

vé

E

ra

CC

de

di

CC

ď

de

pa fu

VI

qı

ch

CL

n

u

fc

parti des circonstances, pour faire retomber fur les adversaires de sa doc-Siècle trine, les coups dont ils avoient voulu l'accabler. Ce Moine Courtisan, à qui la dignité d'Evêque donnoit une nouvelle importance dans le monde, s'appelloit Théodore. Il étoit soutenu par l'Impératrice Théodora, si puissante sur l'esprit du Prince son époux. Lié d'intérêts avec les ennemis du Concile de Chalcédoine, il imagina un moyen de se les attacher de plus en plus, en engageant l'Empereur dans une démarche conforme à son goût. Ce plan étoit si adroitement conçu, que, si Justinien l'adoptoit, comme il n'en doutoit pas, d'après la connoissance qu'il avoit de ses inclinations, le Prince se trouveroit conduit, sans qu'il pût s'en appercevoir, à porter la plus vive atteinte à ce Concile, l'objet de tant de plaintes & de clameurs. Il entreprit donc de persuader à l'Empereur que la seule chose qui choquât ceux qui s'étoient opposés jusqu'alors aux décrets de Chalcedoine, étoit l'espèce d'approbation qu'on avoit donnée dans cette assemblée aux édrits de Théodore de Mopsueste, à ceux de Théodoret, Evêque de Cyr, contre S. Cyrille

r faire rede sa docient voulu fan, à qui une nounde, s'aputenu par issante sur Lié d'in-Concile de moyen de , en endémarche an étoit si Justinien toit pas, oit de ses rouveroit ercevoir, ce Cones & de ersuader qui chojusqu'a-, étoit donnée e Théohéodo-

Cyrille

d'Alexandrie, & à la lettre d'Ibas; que ces écrits contenoient manitestement le poison de l'hérésie Nestorienne; qu'en Siècle. paroissant les approuver, les Pères de Chalcédoine avoient fourni un prétexte à quantité de personnes, d'ailleurs trèszélées pour la foi, de rejetter leur décision, dans la crainte de fournir un sujet de triomphe aux ennemis de la vérité, si justement anathématisés à Ephèse; & qu'enfin, le seul moyen de ramener tous les esprits à l'unité de rroyance & d'enseignement, étoit de condamner les écrits connus sous le nom des trois Chapitres, écrits d'autant plus dignes de censure, qu'on s'étoit élevé contre eux dans le tems qu'ils parurent, & qu'ils étoient devenus depuis la cause d'un schisme scandaleux. Justinien étoit déjà trop disposé de son naturel à s'emparer de cette nouvelle occasion d'écrire sur la foi, pour ne pas entrer dans les vues de Théodore. Il n'apperçut en lui qu'un homme zélé pour la paix, qui cherchoit à concilier les esprits, à procurer une nouvelle lumière à ceux qui ne s'étoient féparés de l'Eglise que par une erreur de fait, & à rétablir l'uniformité du langage, en faisant connoître

les véritables intentions du Concile de Chalcédoine.

STECLE.

Plein de cette pensée, l'Empereur, qui travailloit à un Ouvrage contre les Acéphales, (on appelloit ainsi les Eutychiens mitigés qui ne reconnoissoient point de chef) quitta toute autre occupation, pour dresser un Edit de condamnation contre les trois Chapitres. Il est à propos d'en donner ici l'extrait en peu de mots, pour faciliter l'intelligence de ce que nous dirons dans la suite. Justinien commence par exposer sa ropre doctrine sur le inystère de la Trinité. Il s'étend davantage sur celui de l'Incarnation, parce que c'étoit le principal objet des disputes présentes. En cet endroir, il prouve tant par le témoignage des Pères, que par le raisonnement, plusieurs propositions qui étoient alors contestées, spécialement celle-ci... que Jésus-Christ est un de Padorable Trinité; & cette autre encore. . . . que J. C. est une seule Personne composée de deux natures, & non pas simplement, comme quelques-uns vouloient que l'on dît, une seule nature composée. Il fait voir ensuite dans quel iens S. Cyrille avoit appliqué au Fils de

иñ pli tei

an ald pa

pr pe fu m &

> T co th

> > ec th ré ol

> > el

oncile de npereur, contre les i les Eunoissoient re occude conhapitres. l'extrait l'intellidans la exposer re de la sur celui étoit le résentes. t par le r le raions qui alement t un de itre en-Personne non pas ins vounature

ins quel

Fils de

Dien fait homme cette expression... une nature incarnée, & il montre par plusieurs passages de ce Père, qu'il en-Siècle. tendoit par-là une seule Personne, qui est celle du Verbe revêtu de notre chair. Après cette exposition, suivent treize anathêmes contre les erreurs qui avoient alors le plus de partifans; de-là Justinien passe avec beaucoup d'adresse à la condamnation des trois Chapitres, qu'il exprime de cette manière... Si quelqu'un persiste à défendre Théodore de Mopsueste, cet auteur de tant de blasphêmes, & refuse de le condamner, lui & ses adhérens, qu'il soit anathême; Quiconque persiste à désendre ce que Théodoret a écrit en faveur de Nestorius contre la foi catholique, qu'il soit anathême; Quiconque persiste à désendre, en tout ou en partie, la Lettre d'Ibas écrite à l'hérétique Maris, qu'il soit anathême. Cette censure est suivie d'une réfutation méthodique & détaillée des objections proposées par les désenseurs de Nestorius & des trois Chapitres. Telle est cette célèbre Constitution : elle ne porte point de date, mais on convient qu'ella fut donnée en 546.

A peine cette Constitution eut-elle

= été publiée, que l'Empereur donna les ordres les plus précis pour la faire sous-Siècle. crire par tous les Evêques. Ils refusèrent d'abord, en disant que c'étoit attenter à l'autorité du Concile de Chalcédoine, & annuller indirectement ses décrets. Mais ensuite les Evêques des grands Siéges, tels que Mennas de Constantinople, Ephrem d'Antioche, Pierre de Jérusalem, Zoïle d'Alexandrie, & plusieurs autres, donnèrent leur souscription, sur la promesse qu'on leur sit de la leur rendre, si le Pape ne l'approuvoit pas. Etienne, Diacre de l'Église Romaine & Légat du Saint - Siége à Constantinople, se retira de la communion de Mennas & de ceux qui avoient imité sa condescendance aux ordres de l'Empereur. Il fut suivi par Dacius, Evêque de Milan, & beaucoup d'autres qui se trouvoient alors dans la Ville impériale. Cette résistance ne sit qu'irriter Justinien, & ceux qu'il avoit chargé de veiller à l'exécution de sa Loi. La foumission des Prélats & des autres ecclésiastiques qui l'acceptoient, étoit magnifiquement récompensée. La disgrace, la déposition & l'exil devenoient le partage de ceux qui ne croyoient pas devoir pré-

fére d'un en Ain paix caut

veai pere pou fier exci le S voit diffi libe trou Prin abfo foni avai pas por

ame

lonna les ire foufefusèrent attenter édoine, décrets. ands Siéonstantiierre de , & pluouscripir fit de approul'Eglise Siége à ommuavoient dres de s Evêautres lle imirriter. chargé oi. La ecclénagnice, la

artage

ir pré-

férer un Edit du Prince, à la décision d'un Concile général. On les traitoit VI. en rebelles & en fauteurs de l'hérésie. Siècle. Ainsi cette Loi, qui devoit rétablir la paix & produire l'uniformité, sut la cause d'une nouvelle division & de nouveaux scandales.

Le Pape Vigile fut invité par l'Empereur à se rendre à Constantinople, pour délibérer sur les moyens de pacifier les troubles que cette affaire avoit excités, & qui croissoient de jour en jour. L'intérêt de l'Eglise exigeoit que le Souverain-Pontife entreprît ce voyage, quelque long & pénible qu'il fût. Il ne balança pas, quoiqu'il dût prévoir qu'il alloit s'exposer à de grandes difficultés, & peut-être même mettre sa liberté en danger, si son devoir ne se trouvoit pas d'accord avec les vues d'un Prince dont il connoissoit le caractère absolu, & qui seroit maître de sa personne. Si Vigile ne fit pas ces réflexions avant de se mettre en route, il ne tarda pas à sentir, après son arrivée à la Cour de l'Empereur, combien il lui eût importé de les faire, afin de préparer son ame à tous les événemens.

L'Empereur rendit de grands honneurs

au Souverain-Pontife, & le logea avec toute sa suite dans le Palais de Placi-SIÈCLE die, où il étoit traité avec toute la décence convenable à fa dignité. Cependant il ne fut pas long - tems sans sappercevoir que les soins qu'on paroissoit prendre pour qu'il ne manquât de rien, & la manière honorable dont on en usoit à son égard, ne servoient qu'à couvrir l'espèce de captivité où l'on étoit résolu de le tenir, jusqu'à ce qu'il eût fait ce que l'Empereur attendoit de lui. On le pressoit avec les plus vives instances, & l'on n'avoit pas même la politique de cacher l'espèce de passion que la Cour faisoit entrer dans cette affaire. Vigile auroit voulu procéder canoniquement à l'examen des raisons qu'on apportoit pour & contre les trois Chapitres, difcuter cette matière à loisir, & sur-tout peser avec la plus mûre attention ce qui avoit été fait dans le Concile de Chalcédoine, relativement aux écrits dont on lui proposoit la censure, afin de ne se rien permettre qui pût exciter de nouveaux troubles. Mais la conduite qu'on tenoir à son égard, fut pour ce Pape un motif de hâter sa décision, plus que la prudence ne sembloit l'exiger. Il avoit d'abord

ca

CC

ju il

tif

pi

C

m

à

ma

me

vin

mu

fire

dor

ché

logea avec s de Placioute la dété. Cepenfans s'ap-1 paroissoit ât de rien, on en usoit u'à couvrir étoit réso-'il eût fait de lui. On instances. politique ue la Cour re. Vigile niquement apportoit tres, difk fur-tout ion ce qui de Chalcrits dont n de ne fe r de nounite qu'on ce Pape plus que r. Il avoit

d'abord

parlé.

d'abord tenu un Concile avec quelques = Evêques qui lui étoient unis, mais ensuite il rompit cette Assembléé, on ne Siècle. sait par quelle raison, & pria les Evêques qui la composoient, de donner leur avis par écrit. Il donna lui-même le sien, qui fut nommé Jugement, Judicatum. Cette pièce est adressée à Mennas, Patriarche de Constantinople. Vigile y condamne les trois Chapitres, sans préjudice du Concile de Chalcédoine, & il impose un silence absolu sur cette question, dont on n'avoit déja que trop

Le Judicatum ne contenta ni les partisans ni les adversaires des trois Chapitres. Les premiers étoient scandalisés d'un décret qu'ils croyoient injurieux au Concile de Chalcédoine, & les seconds murmuroient de la clause qui mettoit à couvert l'autorité de ce même Concile. Les Evêques d'Illyrie & de Dalmatie crurent l'honneur de l'Eglise tellement blessé dans cette affaire, qu'ils en vinrent jusqu'à se séparer de sa communion de Vigile; ceux d'Afrique en firent autant. D'un autre côté, Théodore de Césarée, & les Prélats attachés à la Cour, ne dissimuloient pas

Tome II.

VI.

leur mécontentement. Ils vouloient une condamnation des trois Chapitres qui ne fût modifiée par aucune restriction, & qui n'eût rien de relatif au Concile de Chalcédoine. Le Pape voyant la diversité des sentimens qui s'étoient formés à l'occasion de son Judicatum, résolut de le retirer publiquement, & proposa la tenue d'un Concile général, composé d'un nombre égal d'Evêques favorables, & opposés aux trois Chapitres. Ce parti fut accepté. L'Empereur fit expédier les ordres nécessaires pour la convocation du Concile, & en attendant, il fut convenu que les choses resteroient en surséance sans qu'on pût se prévaloir, de part ni d'autre, de ce qui avoit été fait pour ou contre les trois Chapitres. Malgré cette convention, qu'on devoit regarder comme un préliminaire essentiel & un acheminement à la paix, on ne cessoit de solliciter & d'importuner Vigile, pour s'assurer qu'il donneroit un décret conforme à la Constitution de Justinien, même dans le cas où les Evêques d'Occident, attachés à la défense des trois Chapitres, refuseroient de venir au Consile, ou continueroient à penser sur cet

in ve la m da da

en l'O tei fe fui

vic

far de la pil Di fen

fac

min tan sûr Ch triè

invi

reto

itres qui striction, Concile int la diient forlicatum, nent, & général, Evêques ois Cha-L'Empeécessaires cile, & que les ce fans t ni d'aupour ou gré cette der comun acheessoit de le, pour cret conıstinien, es d'Ocdes trois rau Coner fur cet

pient une

objet autrement que les Orientaux. Les instances qu'on lui faisoit étoient si vives, & le ton qu'on prenoit en lui par-Siècle. lant de cette affaire étoit si haut, si menaçant, qu'il ne se crut pas en sûreté dans le Palais de Placidie. Il fe retira donc à S. Pierre, & comme on avoit envoyé des foldats, commandés par l'Officier chargé d'arrêter les malfaiteurs, pour l'arracher de cet afyle, il se réfugia sous l'autel. On l'y pourfuivit, & on lui fit les plus indignes violences pour l'en tirer avec effort, sans respect pour son âge & sa dignité, de manière qu'il auroit été écrafé par la chûte de l'autel, dont il tenoit les piliers étroitement embrassés, si les Diacres qui l'accompagnoient ne l'eufsent garanti, en soutenant la Table sacrée. Ces traitemens inouis le déterminèrent à s'évader en secret de Constantinople, & à chercher un asyle plus sûr dans l'Eglise de S. Euphémie de Chalcédoine, où s'étoit tenu le quatrième Concile. Il n'en fortit & ne retourna prendre son premier logement à Constantinople, sur les pressantes invitations de l'Empereur, qu'après avoir reçu les satisfactions de Théo-

VI. parti.

SIÈCLE.

Cependant le Concile indiqué par les Lettres que l'Empereur avoit fait écrire aux Evêques, ouvrit ses séances dans la salle intérieure de la Cathédrale de Constantinople, le 4 Mai de l'an 5534 Il étoit composé de cent cinquante-un Evêques, tous Orientaux, à l'exception de cinq Africains, les seuls de l'Occident qui eussent consenti à s'y rendre. Le Pape ne jugea point à propos d'y assister, parce qu'on n'observoit pas la convention faite avec lui, d'établir une commission d'Evêques Grecs & Latins, en nombre égal, pour discuter les divers points de fait relatifs à l'affaire des trois Chapitres; mais il déclara qu'il donneroit sa décisson séparément. Il est nécessaire, pour mettre l'objet intéressant qui nous occupe, dans un plus grand jour, de rapporter avec exactitude, quoique sommairement, tout ce qui se passa dans ce Concile, en suivant l'ordre des Sessions qui sont appellées Conférences.

Dans la première, on ordonna qu'il feroit envoyé au Pape une députation de dix-huit Evêques, chargés de lui faire

M ge no fu

til

nu aff

tei

qu qu de de diftife ce tan

mê pre me

que

ues de son

qué par les fait écrire es dans la édrale de l'an 553, quante-un exception de l'Occiy rendre. ropus d'y oit pas la tablir une & Latins, cuter les à l'affaire il déclara parément. l'objet inas un plus ec exactit, tout ce , en sui-: appellées

onna qu'il léputation e lui faire concile, de venir y prendre séance. VI.

Mais cette démarche ne lui fit pas chan-Siècle.

ger de résolution. On lut ensuite une
nouvelle Constitution de Justinien au
sujet des trois Chapitres, dans laquelle
ce Prince expose la conduite qu'il a tenue depuis le commencement de cette
affaire, & témoigne aux Evêques une
grande consiance en leur prudence & en
leurs lumières.

Dans la seconde Conférence qui fut tenue le 8 Mai, les Patriarches & les autres Prélats qui avoient été députés vers le Pape, rendirent compte de ce qui s'étoit passé entr'eux, & du refus qu'il leur avoit fait de venir au Concile. L'Empereur ayant aussi député à Vigile des Evêques & des Magistrats pour le même objet, le Patrice Constantin, l'un de ceux-ci, fit rapport à l'assemblée de la disposition où ils avoient trouvé le Pontife, de ne point accorder aux Orientaux ce qu'ils lui demandoient avec tant d'inftances. La raison qui portoit les Evêques du Concile, & l'Empereur luimême, à témoigner au Pape tant d'empressement pour l'engager à venir se mettre à leur tête, étoit la crainte assez-

N iij

bien fondée qu'ils avoient qu'on ne leur contestât la canonicité de leur assem-SIÈCLE. blée; attendu que, suivant les règles, le Pape étant sur les lieux, c'étoit à lui seul qu'il appartenoit d'y présider, & que son refus persévérant d'y paroître dans le rang d'honneur qui lui convenoit, étoit un acte par lequel il fembloit déclarer qu'il ne la tenoit pas pour légitime. C'est pour cela qu'on eut un si grand soin de constater toutes les démarches qu'on avoit faites afin d'obtenir de lui qu'il se rendît aux vœux du Concile, & qu'on inséra dans les actes toutes les pièces qui prouvoient le consentement qu'il avoit donné à la convocation, & la promesse qu'il avoit faite de s'y trouver.

Le 9 de Mai, on tint la troisième Conférence. On y déclara qu'on adhéroit aux definitions des quatre Conciles généraux, de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse & de Chalcédoine; qu'on n'avoit point d'autre foi que la leur; que l'on condamnoit sans restriction tout ce qui pouvoit leur être contraire ou injurieux; & qu'on admettoit ce qui avoit été enseigné par les Pères orthodoxes: savoir, S. Athanase, S. Hilaire, S. Ba-

le à

O de re

le

de pa no po

fo ch Pa

ar de sile, S. Grégoire de Nazianze, S. Grégoire de Nisse, S. Ambroise, S. Augus- VI. tin, Théophile, S. Jean Chrysostôme, SIÈCLE, S. Cyrille, S. Léon & Proclus.

La quatrième Conférence qui se tint le 12 Mai, fut spécialement consacrée à l'examen de la doctrine contenue dans les écrits de Théodore de Mopsueste. On la trouva impie, contraire à la foi de l'Eglise, infectée du venin de l'erreur, & digne de l'anathême. On rapportoit les propres paroles de cet Auteur, & l'on citoit les endroits de ses Ouvrages d'où chaque texte étoit tiré.

Pendant que le Concile étoit occupé de cet examen, le Pape donna son avis par écrit, comme il s'y étoit obligé. Ce nouveau décret , intitulé : Constitutum, pour le distinguer du premier nommé Judicatum, est adressé à l'Empereur, & commence par les deux professions de foi que le Patriarche Mennas & Eutychius son successeur avoient adressées au Pape. Passant ensuite à la discussion des trois Chapitres qu'il traite séparément, le Souverain-Pontife rapporte soixante articles extraits des écrits de Théodore de Mopsueste, tels à peu près que ceux qui avoient été cités par le Concile; il

N iv

on ne leur ur assemes règles, étoit à lui lider, & paroître ii convel il fempas pour n eut un

fin d'obux vœux dans les voient le né à la a'il avoit

outes les

roisième adhéroit ciles gétinople. u'on n'air; que tout ce ou injuui avoit odoxes:

. S. Ba-

en détermine le mauvais sens, & il les frappe d'anathême. Mais quant à sa Siècis, personne, il ne veut pas qu'on la condamne, se proposant de suivre en cela l'exemple du Concile d'Ephèse, qui ne prononça rien contre la personne de cet Evêque, quoiqu'il eût anathématisé le Symbole qui lui étoit attribué. Quant à Théodoret, après avoir également condamné les écrits qui portent son nom, Vigile trouve étrange qu'on veuille, au bout d'un siècle, flétrir la mémoire d'un Evêque qui a été reconnu pour orthodoxe par le Concile de Chalcédoine, où il fut admis avec les autres Pères qui composoient cette assemblée. Enfin, pour ce qui est de la Lettre écrite à Maris, Persan, sous le nom d'Ibas, le Pape observe que les Pères du Concile de Chalcédoine, après s'être assuré de la doctrine d'Ibas, & avoir exigé de lui qu'il rétractât ce qu'il avoit écrit d'injurieux à S. Cyrille, & qu'il reçut le Concile d'Ephèse, l'avoient déclaré Catholique : d'où il insère qu'on ne doit pas non plus imprimer à sa mémoire la tache d'une condamnation. Il conclut par ordonner que le Jugement du Concile de Chalcédoine subliste en

for ce qu' cor

par de les pas

s'af

fére des Mo que les exer firm des

Cyr écri batt lexa Nef

doc

L tvois Gon

& il les ant à fa n la cone en cela , qui ne ne de cet natifé le . Quant alement tent fon on veuilreconnu e Chals autres emblée. Lettre le nom s Pères après bas, & ce qu'il lle, & avoient qu'on ſa mé− on. Il

ement

iste en

fon entier, & par défendre à qui que ce foit, en quelque dignité eccléfiastique VI. qu'il soit constitué, de rien décider de Siècle. contraire. Ce décret est daté du 14 Mai 553. Vigile espéroit calmer les esprits & terminer paisiblement la contestation, par le sage tempérament qu'il avoit pris de condamner les erreurs en épargnant les personnes. Mais l'esset ne répondit pas à son attente.

Le Concile continuoit toujours de s'assembler, & dans la cinquième Conférence du 17 Mai, on reprit l'examen des sentimens erronés de Théodore de Mopsueste; après quoi l'on traita la question, s'il est permis de condamner les morts, & l'on allégua plusieurs exemples qui tendoient à prouver l'affirmative. De-là, on passa au second des trois Chapitres, qui concernoit la doctrine de Théodoret, Evêque de Cyr, & on lut plusieurs extraits de ses écrits, d'où il résultoit qu'il avoit combattu les fentimens de S. Cyrille d'Alexandrie, & penché vers les erreurs de Nestorius.

La Lettre d'Ibas, dernier chef des tvois Chapitres, sur l'objet de la sixième Conférence tenue le 19 Mai. On y re-

N. W

VI. on examina toutes les pièces relatives à Siècis. cet objet, & l'on montra qu'Ibas avoit lui-même reconnu dans le Concile de Chalcédoine les erreurs de cette Lettre, qu'il les avoit condamnées en difant anathème à Nestorius & à ses blasphêmes, & qu'ensin il n'avoit été reçu qu'en conséquence de cette rétractation, comme pénitent, & seulement par égard pour

son âge avancé.

La septième Conférence, tenue le 26 Mai, fut remplie par la lecture de plusieurs pièces envoyées au Concile par l'Empereur. C'étoient des actes particuliers où Vigile anathématisoit ses trois Chapitres, & le serment par lequel il s'étoit obligé de concourir à leur condamnation publique, & de ne rien faire pour les approuver. On prenoit cette précaution, afin de prévenir l'objection que les défenseurs des trois Chapitres auroient pu faire contre le Concile; & l'on montra par les écrits qu'on venoit de produire, que le Concile n'avoit fait que marcher sur les traces du Pape, & rendre plus authentique la condamnation que le chef de l'Eglise avoit déjà prononcée. Les matières dont le ConNestorius; relatives à Ibas avoit concile de te Lettre, lisant anasphêmes, qu'en con-

gard pour

tenue le ecture de oncile par s particules trois lequel il leur conrien faire oit cette objection Chapitres ncile; & on venoit avoit fait Pape, & ndamnavoit déjà le Conétant suffisamment éclaircies par le travail des sept Conférences qu'on avoit sur tenues, ou remit à un autre jour, à statuer définitivement sur les trois Cha-

pitres.

Ce fur l'objet de la huirieme Conférence, qu'on tint le 2 de Juin. On y apporta le décret du Concile tout dressé, apparemment parce que les Pères du Concile ayant assez fait connoître leurs sentimens dans les séances précédentes, on jugea inutile de recueillir les suffrages dans celle-ci. Ce sont les Evêques qui parlent dans ce décret. D'abord ils résument tout ce qui avoit été fait avant & pendant le Concile, touchant l'affaire des trois Chapitres; ensuite ils disent : Nous condamnons Théodore de Mopfueste & ses écrits impies; les impiétés écrites par Théodoret contre la vraie foi; & la Lettre d'Ibas, qui contient aussi des blasphêmes contre le Mystère de l'Incarnation, & des chosesinjurieuses à la mémoire de S. Cyrille & au saint Concile d'Ephèse: Nous anathématisons ces trois Chapitres & tous ceux qui prétendent les soutenir par l'autorité du Concile de Chalcédoine. Ils

N vj.

VI, Sicer

ajoutent enfin quatorze anathêmes qui contiennent la censure théologique des erreurs que le Concile avoit trouvées dans les écrits qu'il venoit de proscrire. On attribue encore à ce Concile quinze autres anathémes contre les erreurs d'Origène; ce qui fait croire à quelques Savans, qu'outre les huit Consérences dont nous avons donné l'extrait, il s'entint encore deux, où ces quinze anathêmes surent dressés. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Origénisme sur expressément condamné dans ce Concile, en conséquence d'une Lettre qu'il reçut à ce sujet de Justinien.

Telle fut la conclusion du cinquième Concile œcuménique. On voit par l'analyse que nous avons faite de son travail, et par toute la suite de ses opérations, que tout s'y passa dans le plus grand ordre; que les règles canoniques y surent observées jusqu'au scrupule, et qu'il n'y a peut-être jamais eu d'assemblée ecclésiastique où les objets aient été discutés avec plus de soin, de recherches et de maturité: mais ses décrets n'acquirent une autorité pleine et irréfraquirent une autorité pleine et irréfragable, que quand le Pape Vigile l'eut sortissée de la sienne. Ce Pontise laissa

êmes qui gique des trouvées proscrire. le quinze eurs d'Oquelques nf rences t, il s'en nze ana-'il y a de fut ex-Concile, 'il reçut

nquième ar l'anatravail, rations. s grand y furent & qu'il lemblée été difherches ts n'acirréfrale l'eut fe laissa

écouler un tems considérable avant de faire une démarche qui devoit mettre le dernier sceau à cette grande affaire. Siècle. Mais enfin il se rendit aux desirs des Evêques, de l'Empereur & de tout ce qu'il y avoit de plus respectable dans l'Eglise d'Orient. Il manisesta son Jugement définitif, d'abord par une Lettre du 8 Décembre 553, adressée au Patriarche Eutychius, & ensuite d'une manière plus authentique, par une Conftitution du 23 Février 554. Ainsi fut consommée la condamnation des trois Chapitres. Mais il fallut encore plusieurs années pour que les Evêques d'Occident y donnassent leur consentement, & ce ne fut que sous le pontificat de S. Grégoire qu'ils déposèrent enfin tous leurs préjugés contre le cinquième Concile: ce fut l'ouvrage du zèle & de la prudence de ce grand Pape. Quand le tems eut rendu les esprits plus calmes & moins prévenus, ses lumières & sa charité disfipèrent les doutes, écartèrent les nuages que la diversité des idiômes & la distance des lieux avoient répandus sur les faits, & firent cesser les motifs d'opposition des Occidentaux, qui n'hésitoient. dans cette affaire, que par la crainte

VI. cédoine, auquel ils étoient fortement

## ARTICLE V.

Réflexions sur l'affaire des trois Chapitres, & sur le Décret du Concile de Constantinople.

Nous avons déjà observé qu'il s'est trouvé de nos jours des Théologiens qui, pour l'intérêt des sentimens qu'ils avoient embrassés, ont prétendu montrer par l'affaire des trois Chapitres, & par la conduite que l'on a tenue à l'égard des Evêques Catholiques qui refusèrent long-tems de souscrire aux décrets du cinquième Concile, que l'Eglise n'étend pas son autorité, jusqu'à prononcer infailliblement sur les faits, même lorsque ces faits ont une liaison essentielle & nécessaire avec les vérités qu'il faut croire, ou avec les erreurs qu'il faut condamner. Ils considèrent les trois Chapitres, soit relativement au Concile de Chalcédoine qui sembla les approuver, soit d'après le Concile de Constantinople

de Chalfortement

rois Cha-Concile de

qu'il s'est éologiens ens qu'ils lu monpitres, & à l'égard fusèrent crets du e n'étend ncer inme lorf-Tentielle u'il faut aut conis Chancile de rouver .

unople

qui les anathématifa, & ils soutiennent que sous l'un & l'autre point de vue, VI. cette affaire sournit la preuve de ce stècle, qu'ils avancent. Nous suivrons cette division dans les courtes réslexions que nous allons saire. Il manqueroit quelque chose à ce que nous avons dit jusque présent, & nous ne remplirions pas notre objet, qui est de ne nous jamais écarter du point indivisible où réside la vérité, si nous n'établissions pas ici les vrais principes sur une matière

de cette importance.

Premièrement, si l'on considère les trois Chapitres du côté du Concile de Chalcédoine, on n'en peut rien conclure contre l'autorité que l'Eglise s'attribue, de prononcer irréfragablement fur les faits qui ont une liaison nécessaire avec la doctrine. En effet, il est incontestable que ce Concile n'a donné aucune forte d'approbation aux écrits qui sont l'objet des trois Chapitres. C'est un point de la plus grande certitude, pour quiconque a confulté les actes de ce Concile & ceux du Concile de Conftantinople. Il paroît inutile de remarquer avec quelques Auteurs, que les anciens mettoient une grande différence

vi. de Chalcédoine, où la question de soi Saècle fut examinée & décidée selon les sormes canoniques, & les dix autres où l'on ne traita que d'affaires particulières. L'autorité des Conciles, & la force de leurs décrets, ne dépendent point de la dignité plus ou moins grande des objets dont ils s'occupent. Ainsi l'on ne doit point distinguer, quant aux essets de la décision & au respect qui lui est dû, les dernières séances de ce Concile d'avec les premières; c'est toujours le même Tribunal, le même droit de ju-

accordons aux dernières Sessions du Concile de Chalcédoine ce qu'on ne resuse pas aux premières, & voyons par l'examen de ce qui s'y est passé, si l'on peut en tirer quelqu'avantage en saveur du système qu'on voudroit introduire, touchant les Jugemens ecclésiastiques qui ont pour objet les faits appellés Doctrinaux, à cause de leur intime connexion avec la doctrine.

ger, le même caractère de sagesse & d'autorité dans le Jugement. Accordons, c'est raisonner conséquemment,

Ce fut dans la huitième Session du Concile de Chalcédoine, qu'on traita

Concile r de foi les foritres où culières. force de oint de ide des ix effets. ·lui est Concile ours le de juesse & Accorment, u Conrefuse r l'exafi l'on faveur duire . nes qui Octri-

on du

nexion

l'affaire de Théodoret. Cet Evêque avoit été déposé dans le faux Concile d'E- VIphèse, par la faction de Dioscore & Siècia. des autres partifans d'Eutychès. Le prétexte de sa déposition avoit été son écrit contre les anathématismes de S. Cyrille, dans lequel on l'avoit accufé d'avoir pris la défense de Nestorius & de ses erreurs. Il réclama l'équité des Pères de Chalcédoine, contre une Sentence qui étoit l'ouvrage d'une assemblée où la foi avoit été trahie, & qui portoit l'empreinte de la prévention la plus marquée. Que fit le Concile sur cette requête? Demandat-il que l'écrit de Théodoret fût représenté? ordonna-t-il qu'il seroit discuté, analysé, afin de savoir s'il méritoit l'approbation ou le blâme? Non; il prit une voie plus courte & plus sûre. Il exigea de Théodoret une condamnation claire & manifeste des erreurs de Nestorius. Théodoret, qui étoit éloquent & d'un grand savoir, voulut haranguer l'assemblée, & entrer dans l'explication des sentimens contenus dans l'écrit dont on lui avoit fait un crime à Ephèse. On l'interrompit, & on le ramena, sans. vouloir l'entendre plus longuement, à la déclaration nette & précise de sa foi.

or

da

s'a

fe.

de

pl

an

de

qu

ta

ir

m

qu

VI. mes si soumels & si éloignés de toute Siècle équivoque, que le Concile satisfait sur ce point, le seul dont il étoit important de s'assurer, releva cet Evêque de l'injuste Sentence portée contre lui, le rétablit dans les honneurs de son rang, & l'admità signer avec les autres Juges de la soi.

L'affaire d'Ibas, Evêque d'Edesse, fut traitée sur le même plan, avec cette seule différence qu'on fit lecture de sa Lettre à Maris, traduite en Grec pour cet effet, fur l'original Perfan ou Syriaque. Quelques Evêques dirent que cette Lettre étoit orthodoxe, & qu'il n'y avoit rien à y reprendre; mais ce fut un avis particulier, un mot lâché invidenment. On n'en délibéra point, & on se contenta d'exiger d'Ibas qu'il anathématisat la doctrine de Nestorius, comme on avoit fait à l'égard de Théodoret. Sa déclaration fut aussi claire & aussi nette que l'avoit été celle de l'Evêque de Cyr, & en conféquence il fur reçu au nombre des Catholiques.

Quant à Théodore de Mopsueste & à sa doctrine, il ne sur pas proposé à Chalcédoine d'en faire l'examen; & si

de toute tisfait sur important e de l'ini, le réon rang, res Juges

desse, fut ette seule sa Lettre cet esset, e. Quele Lettre voit rien vis partient. On contenta t la docvoit fait laration e l'avoit en con-

posé à

des Ca-

la Lettre d'Ibas qu'on venoit de lire, n'eût point parlé de cet ancien Ecrivain, VI. on n'eût pas même prononcé son nom SIÈCLE. dans le Concile, parce qu'en esset il ne s'agissoit ni de lui, ni de ses Livres. Il seroit donc également & contre la vérité de l'Histoire, & contre les règles de la plus simple Logique, de dire que les Pères de Chalcédoine ont approuvé les Ecrits de Théodore, en donnant acte à Ibas de sa Catholicité, après qu'il eut anathématisé Nestorius & ses erreurs.

Il suit de cet exposé, que le Concile de Chalcédoine n'a donné aucune espèce d'approbation aux trois Chapitres, puisque cet objet ne sut en aucune manière soumis à l'examen & aux délibérations

de cette assemblée.

Si l'on envisage maintenant les trois Chapitres d'après le Concile de Conftantinople, on trouvera que, bien loin d'en pouvoir conclure, que l'Eglise n'étend pas son autorité, jusqu'à prononcer irréfragablement sur les faits essentiellement liés avec la doctrine, le contraire est invinciblement démontré par tout ce qui se passa dans cette essemblée. En esset, quel sur l'objet de ses délibérations? d'examiner la doctrine des trois

Chapitres, de l'approuver, si elle étoit reconnue pour saine & orthodoxe, de SIÈCLE. la censurer, si elle étoit jugée fausse & contraire à la foi. Quelle fut la manière de procéder, que suivirent les Evêques dans cet examen? Ils revirent avec soin tout ce qui avoit été fait relativement aux trois Chapitres, depuis le commencement de cette affaire; ils comparèrent la doctrine résultante des écrits dont il s'agissoit, avec celle de l'Ecriture, & l'enseignement de l'Eglise constaté par la . tradition. Enfin, quelle fut la décision du Concile? que les écrits de Théodore contenoient tout le venin du Nestorianisme, dont en effet ils avoient été la fource; que les anathématifmes opposés par Théodoret à ceux de S. Cyrille, sont favorables aux erreurs de Nestorius, & contraires à la définition de foi dressée dans le Concile général d'Ephèse; & que la Lettre d'Íbas est infectée des mêmes erreurs. En conséquence, les onvrages de ces trois Auteurs sont enveloppés dans une condamnation commune, & frappés également de l'anathême que méritent leurs mauvais principes sur la foi,

er

u

fi

de

n

ſ

C

Or, si l'Eglise n'est pas en droit de

elle étoit doxe, de fausse & manière' Evêques avec soin tivement commenparèrent s dont il ture, & ité par la décision héodore torianifla fourofés par e, font ius, & dressée fe; & ée des e, les ont encom-

oit de

prin-

prononcer avec autorité sur des faits de : cette nature, il s'ensuit que le Concile de Constantinople s'est occupé d'un ob-SIÈCLE. jet frivole, qu'il a pris une peine inutile à discuter la doctrine des écrits qui lui étoient déférés; que son décret est une illusion, un acte ridicule; que les Evêques de cette assemblée ont joué une scène indécente; que le reste de l'Eglise, en accédant par succession de tems à leur décision, en la proposant comme un Jugement irréformable, une Loi suprème & universelle, n'a fait que donner de la réalité à une pure chimère; & pour dernière conclusion, que l'Eglise ne connoît ni l'étendue ni l'usage de son pouvoir; qu'elle a indignement compromis son autorité véritable dans l'affaire des trois Chapitres, & qu'elle en a imposé à tous les siècles futurs, en donnant à cette affaire une importance dont elle n'étoit pas susceptible. Si le principe est vrai, il n'y a aucune de ces conséquences qu'on ne soit forcé d'admettre.

Mais il y a plus encore, & l'on ne fait pas attention, qu'en voulant soustraire à l'autorité des Jugemens infaillibles de l'Eglise, les faits qui sont 310

indivisiblement liés avec le Dogme, ce système frappe également sur tous les Siècia, Conciles, & anéantit du même coup tous les décrets qui ont été faits contre l'erreur, toutes les décisions publiées dans tous les tems, par le jugement à jamais respectable de ces saintes assemblées. Car il est évident que tous les points de doctrine examinés & définis far le Tribunal suprême de l'Eglise, se réduisent à des questions de fait. Et pour ne parler que des Conciles antérieurs à celui qui donne lieu à ces réflexions, de quoi s'agissoit-il à Nicée? de savoir si le Prêtre Arius avoit enseigné que le Verbe divin n'est pas consubstantiel à son Père, & si cette doctrine n'est pas contraire à la vérité. Quel étoit le point intéressant que le premier Concile général de Constantinople avoit à examiner? s'il étoit vrai, que l'Evêque Macédonius eûr avancé dans ses sermons, & soutenu dans ses écrits, que le Saint-Esprit n'est point une troisième Personne en Dieu, égale aux deux autres, de même nature & de même substance, mais seulement une simple dénomination, propre à exprimer certains rapports de la Divinité, en tant qu'elle

n C fa

he fa la la

doda

fo m

q

fc

ogme, ce ir tous les ême coup aits contre s publiées ugement à tes affeme tous les & définis l'Eglise, de fair. nciles anieu à ces à Nicée? enseigné confubsdoctrine Quel étoit nier Conavoit à l'Evêque fes ferits, que roisième deux aume fubsle dénocertains

qu'elle

est source de graces, de lumières, de == sainteté, &c. & si une pareille assertion VI. n'est pas opposée à la foi catholique. Siècle. Que se proposoit - on à Ephèse? de favoir si le Patriarche Nestorius avoit affirmé de vive voix & par écrit, qu'il y a deux personnes en J. C., deux hypostases, comme deux natures; qu'on ne peut dire de lui que c'est un Dieuhomme, ni un homme-Dieu; que la fainte Vierge Marie n'ayant enfanté que la personne de l'homme répondante à la nature humaine, elle ne peut être appellée Mère de Dieu; & de juger si l'on peut soutenir ces propositions sans détruire le dogme orthodoxe. Enfin, qu'attendoit-on du Concile de Chalcédoine? qu'il examinât s'il étoit prouvé que le Moine Eutychès eût enseigné qu'il n'y a qu'une seule nature en J. C., de même qu'il n'y a qu'une seule perfonne, une seule hypostase; que l'humanité est absorbée par la divinité; que l'une & l'autre font confondues par l'effet de l'union que le Verbe incréé a contracté avec nous en s'incarnant; & qu'il décidat si l'on peut tenir cette doctrine sans errer dans la foi. Or, ne sont-ce pas la autant de faits doctrinaux;

VI. cider, si la discussion & le jugement Siècle. des saits unis à la doctrine ne sont pas de sa compétence? C'est à ceux qui rejettent ce principe que nous le demandant

dons, qu'ils répondent.

Il y a deux objections qu'il faut résoudre; car dans un point comme celuici, qui intéresse toutes les décisions doctrinales, & la nature même du Tribunal ecclésiastique, on ne doit rien dissimuler. On dit en premier lieu, que le Jugement du Concile de Chalcedoine en faveur de Théodoret & d'Ibas, emportoit approbation de leur doctrine, & même en particulier de celle qu'on attribuoit à Théodore de Mopsueste, citée avec éloge dans la Lettre à Maris : or ce Jugement & cette approbation ont été réformés par le Concile de Constantinople : d'où il suit évidemment que les Pères de Chalcédoine s'étoient trompés; & par une autre conséquence non moins évidente, que le Tribunal de l'Eglise est susceptible d'erreur, à l'égard des faits qui ont un rapport nécessaire avec la doctrine.

Le Concile de Constantinople a répondu pour nous à cette objection, qui

n'a

n'i

Pa

all

à

or

80

n'e

de

qu d'I

pr

de

fe

pa

car

da

fo

éci

n'a

ce

int

pu les déjugement e font pas ceux qui le deman-

l faut réime celuifions doc-Tribunal listimuler. le Jugeine en faemportoit & même attribuoit itée avec : or ce ont été onstantit que les rompés; n moins l'Eglife gard des

le a réon, qui n'a

aire avec

n'a pas même l'avantage d'être spécieuse. = Par la révision exacte qu'on fit dans cette assemblée de tout ce qui s'étoit passé STICLE à Chalcédoine relativement aux trois Chapitres, on s'assura d'après les pièces originales, que la cause de Théodoret & d'Ibas n'avoit pas été discutée, encore moins celle de Théodore, dont il n'étoit pas question alors; que le doute des Pères de Chalcédoine ne tomboit que sur la catholicité de Théodoret & d'Ibas, qui étoient devenus suspects, & que ce doute ayant été levé, par la profession de foi claire & précise de ces deux Evêques, tout ce qui les concern oit se trouva terminé. Cette observation a paru si importante aux Pères de Constantinople, qu'ils la répètent souvent dans le cours de leur travail. La précaution qu'ils ont de redire plusieurs fois, que la doctrine contenue dans les écrits qui forment les trois Chapitres, n'avoit été ni examinée, ni jugée à Chalcédoine, fait voir clairement que leur intention étoit de prévenir la difficulté qu'on pourroit faire un jour contre leur décret, en lui opposant celui du Concile de Chalcédoine.

On dit en second lieu, que la con-Tome 11.

foi.

duite de l'Eglise à l'égard des Evêques qui refusèrent si long-tems & si cons-Stecle tamment de recevoir la décision du Concile de Constantinople contre les trois Chapitres, est une preuve qu'elle ne donnoir pas à cette décision la fotce & l'autorité d'un décret inviolable, auquel on ne peut s'opposer sans tomber dans le schisme, & sans mériter l'anathême. On ne les pressa point de souscrire à la condamnation des trois Chapitres; on ne fit contre eux aucune procédure juridique; on les laissa jouir en paix de leur dignité & de tous les avantages attachés à la communion ecclésiastique, on se contenta de travailler avec douceur & charité à dissiper leur prévention, à les instruire des saits dont ils étoient mal informés, & on attendit le reste du tems. On croyoit donc qu'on pouvoit être Catholique sans condamner les trois Chapitres, & que, même après le Jugement du Concile,

> Cette seconde objection n'a rien de plus imposant que la p<sub>l</sub>remière, nous pouvons même dire qu'i est difficile de ne passsoupçonner de que que mauvaise

> cette condamnation n'intéressoit pas la

foi fur que éto un & fe Ch la tab mu hér me

la for pare municeum opin

qui

ven

Les

à la

ram toie eut l & fa

men

Evêques fi confsion du ontre les e qu'elle la force ble, automber er l'anade sousis Chaine projouir en es avancclésiasler avec ur préits done attenit donc. ins conz que, oncile.

rien de , nous ficile de auvaise

pas la

foi cenx qui la proposent avec tant d'asfurance. Car ils reconnoissent eux-mêmes que les défenseurs des trois Chapitres. Siècle. étoient de trois espèces différentes. Les uns attachés aux erreurs de Nestorius, & n'osant les professer ouvertement, se couvroit de l'autorité du Concile de Chalcédoine, comme s'il eût approuvé la doctrine de cet hérésiarque, en rétablissant Ibas & Théodoret dans la communion eccléfiastique; ceux-là étoient hérétiques, & l'Eglise les regardoit comme séparés d'elle, parce que tous ceux qui n'ont pas la foi de l'Eglise ne peuvent être au nombre de ses enfants. Les autres qui étoient orthodoxes quant à la doctrine, rejettoient le Concile de Constantinople, comme opposé dans la foi à celui de Chalcédoine, & se séparèrent, sous ce prétexte, de la communion des Orientaux & des Papes; ceux-ci étoient schismatiques. On vit leur opiniâtreté avec douleur, on plaignit leur aveuglement, & on travailla à les ramener au sein de l'Eglise dont ils s'étoient eux-même retranchés. S. Grégoire eut le bonheur d'y réussir par sa patience & sa charité. Les derniers enfin, fortement préoccupés de l'idée fausse que les

= écrits connus fous la dénomination des trois Chapitres, avoient été expressément Siècle approuvés par les Pères de Chalcédoine, donnoient un sens catholique à ces écrits, & ne refusoient de souscrire au Concile de Constantinople que dans la crainte d'affoiblir le respect dû à la décision d'un Synode œcuménique. Ces derniers n'étoient ni hérétiques, puisqu'ils condamnoient toutes les impiétés de Nestorius, ni schismatiques, puisqu'ils conservoient tous les liens de l'unité. Leur erreur n'étoit qu'une erreur de fait, un préjugé d'autant plus excusable, qu'ils ne s'éloignoient en ce point du reste des Pasteurs, que par la forte persuasion où ils étoient que les Jugemens de l'Eglise en matière de doctrine sont irréformables. Ils méritoient des égards & de la condescendance. L'Eglise en usa toujours avec eux. Le tems les détrompa; ils s'unirent à leurs collègues dans une même façon de penser, & ils reconnurent, après un examen réfléchi de tout ce qui s'étoit fait, que le cinquième Concile n'a rien décidé touchant les trois Chapitres qui foit contraire aux décrets de Chalcédoine. On doit être d'autant moins surpris de la conduite

ple voi de Eve dia Ni ce

gra Or me la mé &

tar

Parice Ponto les fai l'E

ma & Co N'

マエブ

pleine de sagesse que l'Eglise crut devoir tenir à leur égard, qu'elle en usa de même dans la suite par rapport aux Stècle. Evêques qui refusoient d'admettre l'addicion Filioque, fait au Symbole de Nicée, addition qui s'introduisit dans ce siècle en Occident, & qui trouva un grand nombre de contradicteurs en Orient. Cependant il n'étoit pas seulement question alors d'un fait lié avec la doctrine, mais de la doctrine ellemême, séparée de toute espèce de fait; & d'un dogme qui appartenoit à la substance de la foi.

Ce qu'il y a de plus remarquable ici, (& nous pensons que tout Lecteur impartial sera frappé de cette réflexion,) c'est que dans les mêmes Ouvrages où l'on conteste à l'Eglise le droit de prononcer avec une autorité certaine, sur les faits qui ont une connexion nécefsaire avec la doctrine, on convient que l'Eglise a reçu de J. C. l'autorité de condamner non-seulement les hérésies, mais encore les Auteurs qui les enseignent & les Ouvrages qui les contiennent. Comment accorder ces deux assertions? N'est-ce pas soutenir en même tems le pour & le contre? Peut-on se contre-

lcédoine, ces écrits, au Conla crainte ision d'un niers n'écondam-Vestorius. ifervoient ur erreur un préqu'ils ne reste des uasion où e l'Eglise réformads & de ı usa tou-

nation des

ressément

i de tout nquième chant les aire aux doit être

trompa;

dans une

reconnu-

conduite

= dire plus ouvertement, que de dire d'un côté: L'Eglise n'a pas le pouvoir de ju-SIÈCLE. ger définitivement les faits doctrinaux; & d'avouer d'un autre côté que l'Eglise a le pouvoir de juger les héréfies avec les Auteurs & les Livres hérétiques? Cet exemple doit nous connecte de plus en plus, que la ver seule est assise sur une base solide & des prin-

a dé

tr

qu

ne

le

fo

te

no

121

te

u

de

q

le

110

C

Po

ci

de

re

m

cipes invariables.

S'il étoit vrai que l'Eglise n'a pas reçu le pouvoir de prononcer irréfragablement fur les textes, non plus que fur leur attribution aux Auteurs connus & avoués des Ouvrages d'où ces textes sont tirés; il seroit également vrai qu'elle n'a pas aussi le droit d'approuver & d'autoriser les écrits qu'elle propose aux fidèles comme des sources pures, où ils doivent puiser la vérité. En effet, les promesses de J. C. sur lesquelles repose la certitude des définitions de l'Eglise, en matière de doctrine, ne renferment pas plus évidemment l'un de ces deux privilèges que l'autre. Il ne faut pas être Théologien, pour voir jusqu'où ce principe dangereux pourroit conduire celui qui prendroit à tâche de le suivre dans toutes ses conséquences. Que dedire d'un ir de jutrinaux; l'Eglife fies avec étiques? nere de feule est est prin-

n'a pas irréfraplus que s connus es textes ent vrai prouver propose pures, En effet, elles rede l'Ene renn de ces ne faut ulqu'où onduire e fuivre Que deviendroit alors l'autorité des Livres de S. Augustin sur la Grace, que l'Eglise VI. a consacrés par son approbation, en Siècle, déclarant qu'elle y reconnoissoit sa doctrine & la pureté de ses dogmes, attaqués par Pélage & ses disciples? Mais ne pressons pas ce raisonnement, tout le monde est en état d'en sentir la force

Cependant, nous ne pouvons nous dispenser de remarquer ici, qu'on interprêteroit mal notre pensée, & qu'on nous supposeroit gratuitement une opinion que nous n'avons pas, fi l'on prétendoit que nous attribuons à l'Eglise une égale infaillibilité pour prononcer fur les faits étroitement lies avec le dogme, que sur le dogme même, & que nous obligeons ses enfans à donner le même degré de soumission, aux décisions de l'un & de l'autre genre. Nous nous croirions en droit de nous élever contre une pareille imputation, qui ne pourroit être occasionnée que par l'idée fausse qu'on se seroit faite de nos principes en cette matière. Pour aller audevant de cette accusation, que nous repousserions comme une injustice, & mettre notre penfée dans tout son jour,

O iv

nous distinguerons trois sortes de faits, qui peuvent être l'objet des Jugemens SIECLE. ecclésiastiques; 10. les faits révélés qui sont garantis par l'autorité des saintes Ecritures; 20. les faits purement humains, dont l'existence n'est fondée que sur le témoignage des hommes, & qui ne sont susceptibles que d'une certitude morale; 30. les faits qu'on appelle doctrinaux à cause de leur connexion intime avec les points de doctrine dont ils font en quelque sorte partie, & dont on ne peut les séparer, sans changer l'état de la question qu'ils présentent à discuter & à juger. On ne peut refuser sa créance aux premiers, sans manquer à la foi qu'exige de tout fidèle le sceau de la véracité divine, dont ils portent l'empreinte auguste. A l'égard des seconds, quoiqu'ils soient proposés sous le caractère infiniment respectable de l'autorité du chef de l'Eglise & des premiers Pasteurs, on ne leur doit qu'un degré de soumission proportionné à la sorce & à l'authenticité des témoignages qui les attestent. Mais pour les troissèmes, comme on ne peut les isoler du point de doctrine avec lequel ils sont liés, & que la forme du Jugement de l'Eglise les

al

ſ

ThitiR

d

re

s de faits, Jugemens évélés qui es faintes ment huondée que s, & qui certitude elle docon intime it ils font nt on ne l'état de discuter créance à la foi u de la nt l'emeconds, le caracautorité ers Pafegré de orce & qui les , comde doc-

& que

lise les

enveloppe dans la même décision, la foumission due à cette décision, em- Vi. brasse aussi ces sortes de faits, & on Siècle.

doit les croire, non d'une foi directe & proprement dite, fondée sur la révélation, comme le point de doctrine auquel ils sont unis, mais d'une foi secondaire & de conséquence, dont l'objet s'exprime dans le langage de la Théologie, par une proposition du genre de celles qui sont clairement & légitimement déduites des vérités révélées. Rendons ceci plus sensible par une exemple.

Pélage & Célestius enseignent une doctrine qui paroît nouvelle & contraire à la foi. On la désère à l'Eglise, & on produit à l'appui de cette accusation, des textes tirés & des ouvrages, & des professions de soi où ces novateurs ont expliqué plus ou moins clairement leurs opinions erronées. Les Pasteurs qui composent le Tribunal suprême de l'Eglise, examinent, comparent, discutent, & reconnoissent qu'en esse la doctrine qu'on leur a dénoncée comme hérétique, est contraire à cette soi de tous les tems, qui se trouve consignée dans l'écriture, la tradition, & l'enseigne

VI.

ment unanime des saints Docteurs. La cause étant instruite, & les erreurs attri-SIÈCIE, buées aux deux sectaires, notoirement constatées, le Juges prononcent; ils condamnent à la fois & les propositions hérétiques, & les écrits d'où elles sont extraites. Cependant, il n'est pas révélé que Pélage & Célestius soient les Auteurs de ces écrits, ni que le sens erroné qu'on y découvre, soit celui qu'ils avoient dans l'esprit en écrivant. Mais d'un côté il est certain par la révélation, que ceux qui soutiennent les propositions tirées de ces écrits, enseignent l'erreur; de l'autre côté, il est certain, par l'examen & la discussion des Juges de la foi, que ces écrits attribués aux deux novateurs, contiennent de ces affertions hérétiques. Il suit de-là que les Juges de la foi ont pu & dû frapper du même coup, & les erreurs, & les écrits, dont ils sont la source; en sorte qu'il n'est pas permis de séparer la condamnation du système impie que Pélage & Célestius vouloient introduire, de la proscription de leurs écrits, quoique l'une soit sondée sur la révélation, & que l'autre ne le soit que tur un témoignage humain. D'où cela vient-il, sinon de ce que, dans cette

cause, le fait se trouve indivisiblement

teurs. La

oirement

ent; ils

positions elles sont

as révélé

les Au-

ns erroné s avoient

d'un côté

que ceux

is tirées

eur; de

foi, que

vateurs, rétiques.

foi ont

font la

permis

fystême

ouloienz le leurs

e fur la

oit que

où cela

s cette

uni avec le dogme?

Il est inutile d'entrer ici dans la dis-Siècle.

cussion épineuse d'une multitude de faits, allégues par les uns, réfutés, ou interprêtés par les autres. Cela ne serviroit qu'à rendre plus étendu cet article déjà très-long, sans qu'il en résultât une plus grande lumière. Nous nous fommes bornés à poser les principes, & à les débarrasser de toutes les obscurités que quelques écrivains prévenus se sont plû à rassembler autour d'eux. Tout esprit judicieux, qui ne sera pas livré à des idées exclusives, & à des intérets particuliers, dont on ne peut trop se défendre, pourra faire de lui-meme l'application de ces principes ainsi développés, à tous les cas & à toutes les circonstances semblables qui se présenteront.

Finissons par une observation qu'il est essentiel de ne pas omettre, & qui nous paroît du plus grand poids; la voici.

Quand on accorderoit à ceux qui se montrent si jaloux de mettre des bornesétroites à l'autorité de l'Eglise, que les faits doctrinaux ne sont pas compris-

O vj

dans le privilège de l'infaillibilité, donc vi. elle jouit par la volonté de son divir Siècle. Auteur, il ne seroit pas moins certain que les Jugemens canoniques qui ont ces sortes de saits pour objet, émanent du Tribunal le plus respectable, de l'autorité la plus imposante, de la puissance la plus sacrée qui soit sur la terre. D'où il s'ensuit, de l'aveu des Théologiens les plus modérés, qu'il y auroit un orgueil extrême à présérer ses propres lumières aux décrets qu'elle publie, à une témérité sans excuse à resuser d'y souscrire.

al

p

le d

d

C

ſe

n

te

## ARTICLE VI.

Personnages illustres par leur sainteté.

Entre les saints Personnages qui ont illustré ce siècle par leurs vertus éminentes, nous croyons convenable de ne nous attacher particulièrement qu'à ceux que l'Eglise de France se glorisse d'avoir produits, ou qui ont eu des rapports considérables avec elle. Nous ne parletons que des plus distingués, pour ne nous pas écarter de notre plan, & nous

ité, donc ion divin s certain qui ont émanent ble, de la puifla terre. Théoloauroit es propublie

iteté.

fer d'y

emide neceux avoirports arler ne

nous

s'édifier par des particularités & des détails plus étendus, aux Livres qui ont S I È C L E. été publiés pour leur usage, & spécialement à celui que nous avons indiqué

dans le Discours préliminaire.

S. Césaire, Evêque d'Arles, fut un des hommes les plus célèbres de l'Eglise dans le sixième siècle. Il naquit l'an 470, aux environs de Châlons-fur-Saône. Ses parens étoient recommandables par leur piété; on ne dit point le rang qu'ils avoient dans le monde. Qu'importent les avantages de la naissance & la gloire des ancêtres, à l'homme vertueux, qui est parvenu au bonheur de la fainteté! Dès l'âge le plus tendre, Césaire donna des marques d'une sagesse prématurée. Quand il fut parvenu à sa dix-huitiè ne année, il entra dans le Clergé. Mais le desir d'une plus grande perfection le conduisit à Lérins, où il se mit sous la conduite de l'Abbé Procaire, pour se former aux observances monastiques. IL y avoit passé quelque tems, & déjà les vertus commençoient à le faire connoître, lorsqu'Eonius, Evêque d'Arles, dont il étoit parent, le fit sortir de sa retraite pour l'attacher à son Eglise. Il

l'éleva d'abord au Diaconat, & quelque tems après au Sacerdoce. Eonius sentant SIÈCLE. sa fin approcher, & connoissant les talens de Césaire pour tous les devoirs de la charge Pastorale, il déclara à son Clergé & à son peuple qu'il desiroit l'avoir pour successeur. Cet Évêque étant mort, Césaire s'ensuit & se cacha; mais on le découvrit, & il fut ordonné en 501. Son premier soin fut de rétablir la discipline ecclésiastique, & de faire chanter par ses Clercs les diverses parties de l'Office qui étoient alors en usage, afin que les Laïcs pussent s'unir avec eux & prendre part à la prière publique. Le saint Evêque s'étoit déchargé de tous les soins temporels sur quelques-uns de ses Diacres, pour ne s'occuper que du gouvernement de son Eglise & de l'instruction de son peuple. La prédication étoit la fonction qu'il remplissoit avec le plus d'assiduité, persuadé que c'est principalement de - là que dépendent les bonnes mœurs des simples sidèles, & leurs progrès dans les vertus propres à leur condition. Son style étoit simple, naturel, pro-

portionné à la capacité de ses auditeurs. Sa méthode étoit d'entrer dans les plus& quelque ius sentant fant les taes devoirs clara à son il desiroit êque étant le cacha; ordonné. : de réta-, & de diverses alors en ent s'unir a prière toit dérels fur pour ne de fon peuple. n qu'il é, perde - là urs des s dans dition.

pro-

iteurs.

es plus

grands détails sur tous les devoirs de la vie, & de combattre les vices qui rèvil, gnoient le plus dans le peuple, par des SIÈCLE retours fréquens sur les mêmes matières, sans craindre les redites.

Césaire se livroit tout entier à ces travaux du saint Ministère, & aux autresexercices de la charité Pastorale, lorsque la calomnie vint troubler son repos & l'arracher à son peuple. La Ville d'Arles faifoit alors partie du Royaume des Visigoths. On accusa le faint Evêque auprès des Souverains de cette Nation, d'avoir des intelligences avec les Bourguignons & les François, qui étoient leurs ennemis par politique & par Religion. Les Visigoths & leurs Rois professoient l'Arianisme. L'imputation étoit évidemment fausse, puisque le saint Evêque n'avoit jamais donné d'autres leçons par son exemple & ses discours, que celle de l'obéissance dûe aux Souverains légirimes, quelle que soit leur croyance. Cependant il fut exilé à Bordeaux; & quoique son innocence eut été reconnue, & que le Prince l'eût rendu à son troupeau, on renouvella deux autres fois les mêmes accusations. Il fut obligé, pour s'en laver, de paroître à la Cour de Théoz

doric, Roi d'Italie. Ce Prince frappé de l'extérieur noble & respectable du Siècis faint vieillard, le traita avec beaucoup d'honnêteté, & le renvoya libre. On le desiroit à Rome, où l'éclat de ses vertus & le bruit de ses miracles lui avoient fait une grande réputation. Il y parut avec la dignité noble & simple qui accompagne le mérite. Le Pape Symmaque lui rendit. les honneurs qui lui étoient dûs à tant de titres. Il lui donna le Pallium, & le mit à la tête de toutes les affaires ecclésiastiques des Gaules & de l'Espagne. Après une vie conformée dans les travaux apostoliques, S. Césaire mourut entre les mains de son Clergé, le 27 Août de l'an 542, âgé de soixantedouze ans, dont il en avoit passé quarante-un dans l'épiscopat.

ex

au

lig

po

ou

ve

M

gii

tre

te

lig

ľ

de

ſe

m

fe

ľ

au

ar

or

ch

& cie

La Règle que S. Césaire écrivit pour l'usage du Monastère de filles qu'il avoit bâti à Arles, & dont il avoit fait Abbesse sa sœur Césarie, est un des monumens les plus précieux de l'ancienne discipline religieuse. Elle étoit si estimée à cause de sa fagesse & de sa douceur, que plusieurs Communautés l'adoptèrent. Voici ce qu'on y trouve de plus remarquable. La clôture y est si

ce frappé ctable du beaucoup e. On le les vertus pient fait t avec la mpagne n rendit. is à tant um, & affaires spagne. les tramourut le 27 ixantelé quat pour avoit s moienne

estidoues l'are de est si exactement recommandée, qu'on ne permet à personne l'entrée du Monas- VI. tère, ni même de l'Eglise, si ce n'est Siècle. aux Evêques, aux Abbés, à des Religieux d'une vertu connue, & seulement pour y faire leur prière. Un Prêtre, un Diacre & un Soudiacre, avec un ou deux Lecteurs en certains jours, peuvent y entrer aussi pour célébrer les SS. Mystères. Les visites nécessaires sont reçues dans un parloir destiné à cet usage. L'Abbesse ne doit y aller qu'accompagnée de deux ou trois Sœurs, & les autres Religieuses avec une ancienne. Le tems d'épreuve pour les nouvelles Religieuses est d'un an avant de recevoir l'habit. On peut admettre dans l'intérieur de la maison, les jeunes filles de six à sept ans, pour les élever dans la piété, mais sans pension. Il est sévérement défendu de rien posséder en propre, & l'Abbesse même ne peut avoir de filles auprès d'elle pour la servir. Il n'est permis à personne d'avoir ni chambre, ni armoire, ni rien qui ferme à clef. Il est ordonné que toutes les Religieuses coucheront dans des chambres communes, & que les lits seront simples. Les anciennes & les infirmes ont une chambre

qui

dan

Qu

trai plu

qui

ÇOI

Ev

por fer

pe

exe ve

qu ju

de

un

de

80

fû

do

qu

ap

fû

féparée. Il est aussi prescrit de distribuet chaque jour aux Religieuses une tâche, Si & e 1 s. qu'elles doivent remplir. Tout leur travail doit être pour la confommation & l'utilité de la Maison, & il n'est pas permis de rien faire pour les personnes de dehors. Le nombre des jeunes pour tous les tems de l'année, est déterminé par la Règle, aussi-bien que la qualité des alimens; elle ne prescrit rien d'austère à cet égard. L'usage de la volaille est permis aux infirmes. Il y a un Proviseur ou Intendant, chargé du temporel & de toutes les affaires du dehors. Les corrections font les réprimandes, la féparation de la prière & des autres exercices communs, & enfin la discipline ou flagellation. Cette punition étoit déjà d'un usage ancien dans les Monastères. Le nombre des coups de fouet étoit borné à trente-

neuf, suivant la Loi de Moyse.

Un des plus illustres Evêques de France étoit alors S. Médard, Evêque de Noyon & de Tournai. Il naquit, suivant l'opinion commune, à Salency, Village peu éloigné de Noyon, vers l'an 456. Selon cette date, il étoit déjà d'un âge avancé, lorsque S. Remy le confacra Evêque de Vermandois en 530. Le Siége de cet

distribuet ne tâche, leur tranation & t pas peronnes de pour tous né par la des aliaustère à eft perifeur on de tourections tion de s com-Hagellan ufage iombre

France Noyon l'opige peu Selon vancé, que de de cet

trente-

Evêché étoit une Ville nommée Auguste, qu'on croit avoir été fituée à peu près dans le lieu où est aujourd'hui Saint-Siècle. Quentin. La rélidence épiscopale sut transférée à Noyon, Ville plus forte & plus sure, à cause des guerres continuelles qui s'allumoient entre les Princes François, & dont ces cantons étoient souvent le théâtre. Après la mort d'Eleuthère, Evêque de Tournai, S. Médard fut élu pour thi succeder, d'un commun consentement du Clergé, du Roi & du peuple. Il fut donc contraint, par un exemple singulier, d'accepter le gouvernement de cette seconde Eglise, sans quitter la première. Depuis cette époque jusqu'au donzième siècle, les Evêchés de Noyon & de Tournai demeurèren unis, & le même Evêque gouverna ces deux Eglises, sans confusion de Diocèses, & sans que l'une des deux Cathédrales fût supprimée. S. Médard joignit le don des miracles aux grandes vertus qui le rendoient recommandable. Il mourut dans une extrême vieillesse, après quinze ans d'épiscopat, l'an 545. Le Roi Clotaire se fit honneur d'assister à ses funérailles. Ce Prince voulut qu'il fût transféré à Soissons, qui étoit la

Capitale de son Royaume, & le sit inhumer dans une terre qu'il donna à Siècle cet effet, & où l'on bâtit un Monastère qui subsiste encore, sous le nom du

faint Evêque.

La noblesse du sang ne sut que le moindre mérite de ceux à qui S. Germain de Paris dut le jour; ils étoient encore plus distingués par leur piété que par leur rang. Ils élevèrent leur fils dans les sentimens dont ils étoient eux-mêmes remplis. Germain répondit à leurs soins, & dans l'âge des passions, il donnoit déjà des preuves d'une grande vertu. Il étoit entré dans le Clergé d'Autun, sa patrie. Agrippin, Evêque de cette Ville, l'ordonna Diacre, & l'éleva trois ans après au Sacerdoce. Il fur ensuite Abbé du Monastère de S. Symphorien d'Autun, & il exerçoit cette charge, lorsqu'on l'élut pour remplir le Siège de Paris, devenu vacant vers l'an 555. Le Roi Childebert convaincu de sa fainteté, avoit pour lui un respect infini & une confiance fans bornes. Ce Prince au retour d'une guerre qu'il avoit faite en Espagne avec Clotaire son frère, entreprit de bâtir une Eglise pour y placer les Reliques de S. Vincent qu'il avoit

appo pieu éton lons les a fice, tenu voût ture: de r dore pou baye port Chi corp ente pho **f**uit fa V rés

un!

bon feni

333

& le fit donna à Monafnom du

que le S. Gerétoient été que ils dans mêmes foins, onnoit rtu. Il un, sa cette a trois nfuite orien arge, ge de S. Le nteté, une u rete en ntrelacer

VOIL

apportées de Saragosse. Il exécuta ce pieux dessein avec une magnificence qui étonne, pour des tems que nous appel-SIRCLE. lons barbares, & où il nous semble que les arts étoient si peu cultivés. Cet édifice, bâti en forme de croix, étoit soutenu par des colonnes de marbre, la voûte étoit revêtue d'un lambris doré, l'intérieur des murailles orné de peintures à fond d'or, le pavé fait de pièces de rapport, & le toit couvert de cuivre doré. Childebert chargea S. Germain d'établir une Communauté dans le Monastère qu'il fonda auprès de cette Eglise, pour la desservir. C'est la célèbre Abbaye de S. Germain - des - Près, qui porta d'abord le nom de saint Vincent, Childebert y choise sa sépulture, & le corps de S. Germain qu'on avoit d'abord enterré dans un Oratoire dédié à S. Symphorien, y fut aussi transféré dans la suite. Il mourut en 576, âgé de près de quatre-vingts ans. Fortunat, Auteur de fa Vie, rapporte plusieurs miracles opérés par le saint Évêque, dont il avoit été lui-même témoin. S. Germain étoit un Pasteur trop charitable & un trop bon Citoyen, pour n'être pas infiniment sensible aux maux que les funestes déVI. foient à l'Eglise & à l'Etat. Il travailla Siècle, de tout son pouvoir à les réconcilier; mais ce sur sans succès. La haine réciproque de Frédégonde & de Brunehaut, épouses de ces deux Princes, étoit trop implacable. On sait qu'elle ne finit qu'avec leur vie, & qu'elle donna pendant long-tems à la France les spectacles les

plus affligeans.

Lorsque S. Germain d'Auxerre entreprit son second voyage d'Angleterre, pour achever d'y détruire l'hérésie de Pélage, il conduisit avec lui quelquesuns de ses disciples, qu'il y laissa. Ils bâtirent des Monastères, & formèrent un grand nombre d'élèves aux vertus dans lesquelles ils s'étoient affermis sous un si grand Maître. Mais les Anglo-Saxons, qui étoient idolâtres, ayant fait la conquête de cette Isle, plusieurs Monastères furent détruits & pillés par ces barbares. Les saints habitans de ces maisons de retraite & de pénitence, n'ayant plus d'asyle sûr & ne pouvant jouir du repos nécessaire à la contemplation, passèrent avec un grand nombre de Bretons dans cette partie des Gaules qu'on appelloit alors Armorique.

Ils re patri confa devi fe ra breu Ville en E de S de S Plusi origi faifo tice tituti ancie incu pieu. & al aujoi nom & fl

> noît dent qui i de M nouv

forêt

travailla oncilier; ine récianehant, toit trop nit qu'appendant acles les

e entre-

eterre. ésie de elques-Ma. Ils mèrent vertus is fous Anglount fait. s Mooar ces le ces ence, uvant ntemnome des ique.

Ils reprirent bientôt dans cette nouvelle patrie le genre de vie auquel ils s'étoient VI. consacrés. Les Monastères qu'ils bâtirent SIÈCLE. devinrent des centres, autour desquels se rassemblèrent des habitations nombreuses, qui formèrent avec le tems des Villes si considérables, qu'on les érigea en Evêchés. Telle est l'origine des Eglises de Saint-Malo, de Dol, de S. Brieux, de S. Paul-de-Léon & de Tréguier. Plusieurs Villes de France ont eu la même origine. C'est une observation que nous faisons en passant, pour montrer l'injustice des modernes détracteurs de l'Inftitution monastique. Les lieux où les anciens Religieux s'établirent, étoient incultes & inhabités; les travaux de ces pieuses colonies les ont rendus fertiles & abondans. On doir donc se souvenir aujourd'hui que sans eux, un grand nombre de Contrées maintenant riches & florissantes, seroient couvertes de forêts & de brossailles.

C'est ici le lieu de parler de S. Benoît, Patriarche des Moines d'Occident, & de faire connoître sa règle, qui fut adoptée par tous les Fondateurs de Monastères, jusqu'à l'introduction des nouveaux Ordres, qui ne se sont établis

que dans des tems bien postérieurs à ce siècle. Ce Saint naquit vers l'an 480, Siècle, aux environs de Nurcie, petite Ville d'Italie, qui subliste encore aujourd'hui dans le Duché de Spolette. Sa famille tenoit un rang considérable. On l'envoya de bonne heure faire ses études à Rome. Mais la jeunesse qui fréquentoit. les écoles étoit si corrompue, que pour éviter la contagion des mauvais exemples, Benoît se retira dans un lieu désert nommé Sublac, à quarante milles de Rome. Il y demeura trois ans dans une caverne fort étroite, inconnu à toute la terre. Un Moine appellé Romain, qui l'avoit rencontré par hasard, sut le seul dépositaire de son secret. Il lui portoit du pain qu'il retranchoit sur sa portion, & qu'il attachoit à une corde, avertiflant Benoît avec une clochette de le tirer à lui du haut de la roche où sa grotte étoit creusée. Dans cette profonde solitude, Benoît menoit une vie plutôt angélique qu'humaine, s'exerçant jour & nuit à la prière, aux jeunes, aux veilles & à la plus austère mortisication de l'esprit & des sens. Il sortit malgré lui de sa retraite pour prendre le gouvernement d'un Monastère dont

les Bie par par de em le f Sele fan vif: le nou enf 8 y re y r . céle Car San du

jett

qu'

un

plu

pan

ľEu

mo

Lain

les

eurs à ce l'an 480, tite Ville iourd'hui a famille On l'enétudes à équentoit. que pour is exemieu désert milles de dans une i à toute Romain, d, fut le t. Il lui oit fur fa ie corde, chette de oche où ette prot une vie exerçant e jeunes, mortifi-Il fortit prendre tère dont

les

les Moines le voulurent avoir pour Abbé. Bientôt ils se repentirent de leur choix, parce que Benoît entreprit de rétablir STECLE. parmi eux la régularité. Ils résolurent de s'en défaire, & lui servirent du vin empoisonné. Le saint Abbé ayant sait le signe de la Croix en bénissant la table, selon l'usage, le vase se rompit. Connoisfantalors ce que c'étoit, il leur dit d'un visage tranquille: Mes frères, Dieu vous le pardonne; je vous avois averti que nous ne pourrions nous accommoder ensemble; cherchez un autre Supérieur, & il se retira dans sa chère solitude. Il y reprit son premier genre de vie, & y resta jusqu'à l'an 529, qu'il bâtit le célèbre Monastère du Mont - Cassin, sar une montagne dans l'ancien pays des Samnites, qui fait aujourd'hui partie du Royaume de Naples. C'est-là qu'il jetta les fondemens de son Ordre, & qu'il écrivit sa Règle. Il y rassembla un grand nombre de disciples, dont plusieurs devinrent illustres, & se répandirent dans les différentes parties de l'Europe chrétienne Le saint Abbé y mourut en 543, quelque tems après sainte Scholastique sa sœur, qui gou-2 ome 11.

vernoit un Monastère de filles, dans le voilinage du fien.

SIÈCLE.

Pour donner une idée suffisante de la règle de S. Benoît, sans entrer dans de trop longs détails, nous la rapporterons à quelques points principaux; l'Office divin, le travail des mains, la nourriture & l'habillement des Moines, les exercices particuliers, le gouvernement

spirituel & temporel. Reprenons.

L'Office divin. Il est distribué en trois parties: favoir, les Noctures que nous appellons aujourd'hui Matines, qu'on chantoit la nuit & dont les heures varioient suivant les saisons; les Matines qu'on appelle actuellement Laudes, qui se disoient au point du jour; & les Heures qui étoient distribuées dans le cours de la journée, à peu près comme elles le sont maintenant. Il y avoit pourtant quelque différence à cet égard entre l'hiver & l'été., à cause du travail qui étoit toujours également long, & qu'il falloit placer autrement. L'Office de la nuit étoit composé de douze Pseaumes précédés d'une Hymne qu'on appelloit Ambroisienne, parce que la plupart de celles qu'on chantoit alors dans les Eglises

d'Oc Aprè: cons Pères un R Pfeau ľApô En é un R quatr trois & l'I Saint Leço l'Offi toujo de l' fans ( fon. d'abo Canti manc que & ap appel

çoien

venu

des I telle o ante de er dans apportec; l'Ofa nournes, les nement

dans le

en trois ue nous qu'on ires va-Matines audes. ; & les dans le comme t pourd entre ail qui & qu'il e de la eaumes pelloit part de

Eglises

d'Occident, étoient de St. Ambroise. Après six Pseaumes, on lisoit trois Lecons tirées de l'Ecriture sainte ou des Siècle. Pères, & à chaque Leçon on chantoit un Répons; on disoit ensuite six autres Pseaumes, l'Alleluia, une Leçon de l'Apôtre, la Litanie ou Kyrie eleison. En été on ne disoit qu'une Leçon & un Répons. Les Dimanches on ajoutoit quatre Leçons du Nouveau Testament, trois Cantiques tirés des Prophêtes, & l'Hymne Te Deum. Aux fêtes des Saints & aux Solemnités, il y avoit des Leçons & des Répons propres. Tel étoit l'Office de la nuit, qu'on terminoit toujours par le Pater. Les autres parties de l'Office se terminoient de même, sans qu'on voie qu'il y eût d'autre Oraison. A Matines ou Laudes, on disoit d'abord trois Pseaumes, ensuite un Cantique tiré des Prophêtes; les Dimanches c'étoit le Cantique Benedicite, que St. Benoît appelle Pénédictions, & après cela trois autres Pseaumes qu'il appelle louanges, parce qu'ils commençoient par le mot Laudate, d'où est venu le nom de Laudes. La distribution des Pseaumes pour chaque jour, étoit telle qu'on l'observe encore dans l'Ordre

P ij

de S. Benoît, de sorte que chaque semaine on disoit le Pseautier tout entier, Siècle. La règle ne prescrit pas d'autres prières; elle parle néanmoins de manière à faire penser que les Moines s'exerçoient à l'Oraison mentale, en silence, & chacun suivant son attrait. Quant à la Messe, il paroît que les Moines ne l'entendoient

que le Dimanche.

Le travail des mains. Il y avoit sept heures de travail par jour dans tous les tems de l'année; mais la distribution s'en faisoit différemment, suivant les saisons. En été on travailloit quatre heures le matin, c'est-à-dire, depuis six jusqu'à dix & trois heures environ le soir. L'intervalle étoit rempli par la lecture, le repas & quelque tems de repos vers le milieu du jour, comme il se pratique dans tous les pays où les chaleurs sont grandes. En hiver, les sept heures de travail se prenoient de suite, c'est-àdire, depuis huit du matin jusqu'à trois du soir, Pendant le Carême on ne commençoit qu'à neuf heures jusqu'à quatre, Ceux qui travailloient trop loin & qui par cette raison, ne pouvoient se rendre à l'Oratoire aux heures marquées pour les Offices du jour, récitoient les

Pfeau étoie vail, rieur. ne po fion c tage Moir ceux l'édu autre dant étoie moin Tous Règl Prêtr faire nastè aux : Frère

> loger Moin faifo des purée poiffe

Supé

naque seut entier, s prières; re à faire coient à & chala Messe, rendoient

voit fept tous les tribution vant les atre heuepuis six viron le ır la lecde repos l se prachaleurs t heures c'est-àu'à trois ne comquatre, i & gui

fe ren-

arquées

ient les

Pseaumes indiqués, dans le lieu où ils étoient. Personne ne choisissoit son tra- VI. vail, mais il étoit imposé par le Supé-Siecit. rieur. Ceux qui savoient des métiers, ne pouvoient les exercer sans la permission de l'Abbé, & seulement pour l'avantage du Monastère. Communément les Moines étoient de simples ouvriers; & ceux qui avoient de la naissance & de l'éducation, se rabaissoient au rang des autres, par humilité. On donnoit cependant des travaux plus faciles à ceux qui étoient plus délicats, plus foibles, ou moins habitués aux exercices pénibles. Tous les Moines étoient laïques. La Règle permet cependant de recevoir des Prêtres & des Clercs, & même d'en faire ordonner pour le service du Monastère; mais ils doivent être soumis aux mêmes observances que les autres Frères, & dépendre également des Supérieurs.

La nourriture, l'habillement & le logement des Moines. Les alimens des Moines étoient des légumes cuits & affaisonnés suivant l'usage de chaque pays; des graines réduites en bouillie ou en purée, & des fruits. On croit que le poisson y étoit compris, & que la volaille

P iij

VI.

n'en étoit pas exclue, au moins à certains jours. Mais la chair des animaux SIÈCLE. à quatre pieds étoit défendue à tous, excepté aux malades. On servoit deux portions cuites à chacun, avec une portion de fruits ou d'herbages, quand l'Abbé l'ordonnoit. On ne donnoit qu'une livre, c'est-à-dire, douze onces de pain par jour, & une hémine de vin, ce qui revient à un demi-feptier de Paris, selon l'évaluation la plus probable. Depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, on dînoit à l'heure de Sexte, c'està-dire à midi, & l'on soupoit le soir vers la nuit. On jeûnoit les Mercredis & les Vendredis, ce qui signifie que ces jours-là on ne dînoit qu'à l'heure de None, c'est-à-dire, vers trois heures après midi. Depuis le 13 de Septembre jusqu'au Carême, le dîner étoit aussi à l'heure de None, même les jours où l'on ne jeûnoit pas. Pendant le Carême, le repas étoit différé jusqu'au soir. On lisoit pendant le repas, & le Lecteur changeoit toutes les semaines, non par ordre, mais le Supérieur choisissoit ceux qu'il croyoit les plus propres à cet emploi. Les Moines se servoient les uns les autres, & faisoient tous la cuisine à

leu con pui prê

que gue une vail ver ord & qui

cha la d cha pro

fen néc lin ferr les VOI

trib

étoi çoit nes leur tour, par semaine; ce qui montre combien leur nourriture étoit simple, VI. puisque tous étoient capables de l'ap-Siècle.

prêter.

ns à cer-

animaux

à tous,

voit deux

une por-

, quand

ize onces

émine de

i - feptier

plus pro-

la Pente-

xte, c'est-

it le soir

Aercredis .

e que ces

neure de

is heures

eptembre

it aussi à

jours où

Carême,

soir. On

Lecteur

non par

Soit ceux

cet em-

les uns

cuisine à

donnoit

Quant aux habits, la Règle n'en marque ni la couleur, ni la forme, ni la longueur. Ils consistoient en une tunique, une cucule & un scapulaire pour le travail. L'étosse étoit plus épaisse pour l'hiver, & plus rase pour l'été. C'étoit ordinairement la plus commune du pays, & qui coûtoit le moins. Du reste, ce qui concernoit le vêtement plus ou moins chaud, suivant les climats, étoit laissé à la discrétion de l'Abbé, qui fournissoit à chacun toutes les choses nécessaires, selon le besoin, pour ôter tout prétexte de propriété.

Les Monastères étoient bâtis & distribués de telle sorte, qu'ils rensermassent dans leur enclos toutes les choses nécessaires, comme le jardin, le moulin, la boulangerie, les granges pour serrer les provisions, & les atteliers pour les disserens métiers. Les bâtimens n'avoient rien de magnissque: l'intérieur étoit encore plus simple; tout y annonçoit la pauvreté & l'humilité. Les Moines couchoient tous dans des salles com-

P iv

vi. ou paillasse piquée, un drap de serge, siècle une converture & un chevet. Ils couchoient vêtus, afin d'être plus prompts à se lever pour l'Office de la nuit. Une lampe brûloit toute la nuit au milieu du Dortoir. On y gardoit un prosond silence, & toujours quelque ancien y couchoit, pour observer la conduite des autres.

Les exercices particuliers. Outre le travail des mains, les Moines avoient des heures de lecture & de recueillement : c'étoit une espèce de délassement après le travail. On leur donnoit de la Bibliothéque commune les Livres dont ils avoient besoin. Ils les lisoient de suite, & ils en rendoient compte au Supérieur dans des assemblées ou conférences qui se tenoient toutes les semaines : c'étoit ordinairement le Dimanche, ou même un autre jour, quand il plaisoit à l'Abbé. Pendant le tems destiné aux lectures particulières, un ou deux anciens visitoient le Monastère, pour voir si quelqu'un dormoit ou interrompoit les autres. Si quelque Frère ne pouvoit ni méditer, ni lire, on le faisoit travailler pendant ce tems-là. Ils

parl mer don Frèr aprè des Liv forte ce c miff aup: nau prof les 1 faut étoi avoi

> L'A tère nau mér non de la & d n'êtr Dan

toit

Ine natte ferge, Ils couompts à Ine lamilieu du nd fileny couuite des

utre le avoient cueille-Tement it de la es dont de fuiau Suconféfemai-Dimanand il is defun ou stère, ou in-Frère on le là. Ils

parloient rarement, & la Règle ne fait mention d'aucuse récréation; elle ordonne seulement qu'en tout tems, les Siècle. Frères se tiennent assis en un même lieu après souper, & qu'un d'entr'eux lise des Vies des Pères, ou quelque autre Livre d'édification. Lorsque quelqu'un fortoit pour les affaires du Monastère, ce qui ne se faisoit jamais sans la permission de l'Abbé, il se recommandoit auparavant aux prières de la Communauté, & à son retour, il demeuroit prosterné dans l'Oratoire pendant toutes les heures de l'Office, pour expier les fautes qu'il pouvoit avoir commises : il étoit défendu de rien dire de ce qu'on avoit appris dehors.

Gouvernement spirituel & temporel. L'Abbé qui devoit gouverner le Monastère étoit choisi par toute la Communauté, ou par la plus saine partie : le mérite seul rendoit digne du choix, & non l'ancienneté. Il devoit être instruit de la Loi de Dieu, charitable, prudent & discret, donner l'exemple en tout, & n'être que l'exécuteur sidèle de la Règle. Dans les affaires communes, il consultoit les anciens; dans les plus importantes il prenoit l'avis de tous les Frères,

P v

VI.

assemblés à cet effet; mais la décision ne dépendoit que de lui, & tous étoient Sièc LE obligés de lui obéir. Au-dessous de l'Abbé il y avoit un Prieur ou Prévôt, Prapositus, établi par lui, comme une espèce de Vicaire, qui lui étoit entiérement foumis. Il y avoit encore des Doyens, Decani, pour veiller chacun sur dix Moines pendant le travail & les autres exercices. L'Abbé avoit un état de tous les meubles, habits & autres effets du Monastère, afin que rien ne se perdît. La propriété étoit févérement défendue. Les autres Officiers de la maison étoient le Célérier, l'Infirmier, l'Hospitalier & le Portier. Le Célérier avoit la garde de toutes les provisions & de tous les ustensiles. Il en faisoit la distribution sous les ordres de l'Abbé, & il veilloit à la conservation & au bon emploi de tout ce qui lui étoit confié. L'Infirmier avoit la charge des malades, des infirmes, des vieillards, dont on avoit un grand soin: les médicamens, les bains, & tout ce qui avoit rapport à la fanté, lui étoit commis. L'Hospitalier étoit établi pour avoir soin des hôtes. On les recevoit avec beaucoup de respect & de charité. L'Abbé mangeoit avec eux, & pour être

en é fans fa cu un le fonn qui tier un ' ľAb nans tère qui n'éto épre perf ques puis leur quo perf fessi préf proi lité.

fanc

de le

tel.

avoi

347

ision ne étoient ous de Prévôt. me une t entiéore des cun fur les auétat de s effets perdît. fendue. étoient. alier & irde de ustensious les la conout ce. voit la s, des foin: ce qui comravoir avec

harité.

ur être

en état de les recevoir à toute heure, sans troubler la Communauté, il avoit sa cuisine & sa table à part. Il y avoit Siècle. un logement exprès pour eux, & personne ne leur parloit que l'Hospitalier qui les accompagnoit par-tout. Le Porrier avoit la garde de la porte. C'étoit un vieillard sage & discret, choisi par l'Abbé, en état de répondre aux survenans, & d'empêcher l'entrée du Monaftère à toute personne suspecte. Ceux qui se présentoient pour être Moines, n'étoient reçus qu'après de grandes épreuves. On les rebutoit d'abord. S'ils persévéroient, on les mettoit pour quelques jours dans le logement des hôtes, puis dans celui des Novices. Ensuite on leur lisoit la Règle, & on leur en expliquoit tous les points. Après un an de persévérance, on les admettoit à la profession qui se faisoit dans l'Oratoire, en présence de toute la Communauté. Ils ne promettoient autre chose que la stabilité, la conversion des mœurs & l'obéisfance. Ils en faisoient leur cédule, écrite de leur main, & la plaçoient sur l'Autel. Alors on les revêtoit de l'habit du Monastère, & on gardoit ceux qu'ils avoient apportés, pour les leur rendre,

P'vj

vI. ner au siècle. Les moindres fautes étoient siècle. Les moindres fautes étoient plus légéres, quand le coupable s'accusoit librement. Les punitions étoient le jeûne, les coups de fouet, l'excommunication ou séparation d'avec les autres en tout ou en partie, suivant la gravité de la faute; & ensin l'expulsion du Monastère. Un Moine ainsi chassé pouvoit rentrer, s'il promettoit de s'amender; la Règle permet d'en user ainsi jusqu'à trois sois, après quoi le sujet étoit reconnu pour incorrigible, & on l'abandonnoit à son mauvais sort.

Telle est la Règle de S. Benoît, dont S. Grégoire le Grand a loué le sagesse & la discrétion. Il faut remarquer que le saint Patriarche prétend n'y rien prescrire de rude, ni de dissicile, & qu'il ne la donne que comme un léger crayon de la vie monastique, bien éloigné de la persection des anciens Moines dont on trouve l'idée dans les Ascétiques de S. Basile, & dans les Conférences de Cassien.

Nous ne pouvons mieux terminer cet article, qu'en traçant le tableau abrégé des vertus d'une Vierge qui fut alors la de hon Die Géi Elle Par mai la t ron Evê fa r au : le P Il v cre du feir d'a lui Cr qui apı VO nie

qui

trè

foi

retourétoient plus léit librejeûne, ucation en tout é de la Monafpouvoit ender; jufqu'à oit rel'aban-

dont fagesse que en presu'il ne crayon gné de s dont de s de ces de

er cet abrégé ors la gloire de la France, & que la Capitale de ce grand Empire se fait encore VI. honneur d'avoir pour Patrone auprès de Sir CLE. Dieu. On voit que c'est de l'illustre Géneviève que nous voulons parler. Elle naquit à Nanterre, Village près de Paris, vers l'an 422, d'une famille Romaine, mais pauvre & obscure, suivant la tradition commune. Elle avoit environ quinze ans, lorsque S. Germain, Evêque d'Auxerre, passa par le lieu de sa naissance, la première fois qu'il alla au secours des Eglises d'Angleterre, où le Pélagianisme avoit repandu son poison. Il vit Géneviève & l'exhorta à se consacrer à Dieu. La jeune Vierge ayant répondu au saint Evêque que c'étoit son desfein, & qu'elle ne vouloit pas avoir d'autre époux que J. C., elle reçut de lui une pièce de monnoie marquée d'une Croix, comme un gage de l'alliance qu'elle contractoit; & peu de tems après, l'Evêque de Paris lui donna le voile de la Virginité, avec les cérémonies qu'on pratiquoit alors. Du jour qu'elle se sur ainsi consacrée à Dieu d'une manière spéciale, elle mena une vie très-austère, ne mangeant que deux fois la semaine, ne prenant pour nour-

riture que du pain d'orge, des fèves cuites sans aucun assaisonnement, & ne Siècle, buvant que de l'eau. Sa prière étoit continuelle, son humilité profonde, & sa patience is genereuse, qu'elle ne répondit jamais que par sa douceur, aux accusations calomnieuses par lesquelles on chercha long-tems à noircir sa vertu. S. Germain la vengea de ses ennemis, en prenant hautement sa détense, lorsqu'il passa de nouveau à Paris, dans son second voyage d'Angleterre. Attila, Roi des Huns, ayant déja ravagé une partie des Gaules, vint mettre le siège devant Paris. Les habitans alarmés le préparoient à chercher un asyle dans des Places qui leur paroissoient plus fortes; mais Géneviève les en détournoit, en les assurant que la Ville ne seroit point prise, & qu'ils deviendroient la proie des barbares, s'ils se réfugioient dans celles où ils espéroient trouver plus de sûreté, parce quelles servient pillées & saccagées. On refusoit de la croire, & on la traitoit de visionnaire; mais on changea tout-à-coup de sentiment à son sujet, forsqu'on vit arriver l'Archidiacte d'Auxerre qui lui apportoit des présens de la part de S. Germain. L'événement véri-

poul ratio racle réco fe ré éloi de f fon qui le r fes jusc dix pre Clo tild bea des de Egl des auj

8

une

fair

àc

l'ir

s fèves , & ne étoit onde, elle ne r, aux quelles vertu. is, en rfqu'il on se-, Roi partie evant roient s qui Géaffuife, bares où eté ู gées. traingea ijet ,... 'Au-

le la

éri-

fia sa prédiction, & depuis on n'eut plus pour elle, jusqu'à la fin de sa vie, que les sentimens de confiance & de véné-SIECLE ration qu'elle méritoit. Le don des miracles & l'esprit de prophétie furent la récompense de ses vertus. Sa réputation se répandit jusques dans les pays les plus éloignés, & S. Siméon Stilite du haut de sa colonne s'inclinoit en prononçant fon nom, & chargeoit les Marchands qui venoient des Gaules en Orient, de le recommander à ses prières. Malgré ses jeunes & ses austérités, elle parvint jusqu'à l'âge de près de quatre-vingtdix ans , n'étant morte que dans les premiers jours de l'an 511 ou 512. Clovis, à la persuafion de sainte Clotilde, commença d'élever sur son tombeau une Eglise, qui devint ausli-tôt des plus célébres par le grand nombre de miracles que Dieu v opéra. Cette Eglise d'abord connue sous les noms des Apôtres S. Pierre & S. Paul, porte aujourd'hui celui de fainte Géneviève, & ses Reliques y sont conservées avec une singulière vénération. Les bienfaits que le Ciel continue d'y accorder à ceux qui vont im orer sa bonté, par l'intercession de cette illustre Vierge,

y attirent encore un grand concours, malgré le réfroidissement de la piété Siècle. & les progrès de l'irréligion. Nos Rois & nos Magistrats, ont plus d'une fois donné au peuple l'exemple d'une confiance si juste, & d'une dévotion si légitime. On les a vu souvent prosternés aux pieds de Géneviève, solliciter son secours auprès de Dieu, & ils n'ont pas craint d'exciter les clameurs de l'incrédulité, en décorant des témoignages de leur piété les murs du Temple où ses

restes précieux reposent.

## ARTICLE VII.

Auteurs Ecclésiastiques, &c.

Le sixième siècle fut bien moins fécond en Ecrivains célèbres, que ceux qui l'avoient précédé. On ne voit plus de ces grandes lumières qui répandoient leur éclat au loin, de ces hommes profonds, de ces génies puissans, qui pénétroient dans le secret des Ecritures, qui paroissoient animés de l'esprit des Prophères, qui embrassoient tout l'ensemble de la doctrine évangélique, pour en que ceve vers & l

cin fes fes fon lui édu

enc

for coului pro il r

les en qu do fe au

qu

la piété
s Rois &
s donné
fiance fi
me. On
x pieds
fecours
nt pas
l'incréages de
où fes

ins fé-

e ceux

it phus

idoient

es pro-

jui pé-

itures,

it des

t l'en-

, pour

en déveloper les vérités aux fidèles, & en prendre la défense contre les hérétiques. On commence même à s'apper-Siècle. cevoir qu'on a déja fait quelques pas vers les tems d'ignorance & de barbarie, & l'on voit déja s'avancer le nuage qui va bientôt tout couvrir. Recueillons avec soin le peu de richesses qu'on possédoit encore.

S. Fulgence, né à Carthage dans le cinquième siècle, éclaira le sixième par fes rares talens pour l'instruction & par ses écrits. Sa naissance étoit illustre, & son père, qu'il perdit de bonne-heure, lui laissa de grands biens. Il reçut une éducation conforme à son rang & à sa fortune. Avec ces avantages joints à beaucoup d'esprit & à un caractère fair pour lui gagner les cœurs, Fulgence pouvoit prétendre à tout dans le monde; mais il n'en estimoit pas assez les faveurs, pour les rechercher, & il n'attendit pas qu'il en eût éprouvé les injustices, pour le quitter. Il renonça donc à ce qu'il possédoit & à ce qu'il pouvoit naturellement se promettre, afin d'embrasser une vie austère & cachée en Dieu. Jeune, délicat, élevé dans l'abondance, les pratiques les plus dures de l'Institution mo354

VI.

nastique n'eurent rien qui l'esfraya. Il se mit sous la conduite des hommes les Siècle, plus confommés dans la science des Saints, & les plus expérimentes dans les voies de la piété. Il conçut même le desir de s'élever à une plus haute perfection; & dans cette vue, il se mit en chemin pour se rendre en Egypte, auprès de ces grands modèles de vertus dont Cassien parle avec tant d'admiration : mais il en fut détourné par les fages conseils d'un saint Eveque de Sicile, qui lui représenta le danger auquel il alloit s'exposer. En effet, les Moines dont il vouloit s'aller faire le disciple, étoient mortifiés & pénitens, il est vrai; mais ils avoient le malheur de vivre dans l'hérésie & dans le schisme, & d'être séparés de la communion du successeur de S. Pierre. C'en fut assez pour ôter à Fulgence le dessein de les prendre pour guides. Il résolut donc de retourner en Afrique, mais auparavant il voulut visiter le tombeau des Apôtres à Rome. Il fut ordonné Prêtre à son retour dans sa patrie, au moment qu'il y pensoit le moins. Il se croyoit à l'abri de la crainte d'être élevé, malgré lui, à une dignité supérieure par les circonstances où se trou-

voi οù les Les fére glif foii par éto la V fan l'en gré cop van con qu dre exil pou tem reg toit

étoi

de l

jou

& t Ou fraya. H mes les ce des tes dans nême le ite permit en auprès is dont ation: es con-, qui l alloit lont il toient mais s l'héfépade S. à Fulgui-Afrier le t ortrie, oins. 'être

upé-

cou-

voit l'Eglise d'Afrique. C'étoit le tems où Trasamond défendit si sévérement les Ordinations parmi les Catholiques. Sitcit. Les Evêques ayant réfolu de ne plus déférer à des ordres si préjudiciables à l'Eglise, Fulgence se cacha avec tant de soin, qu'on ne put le découvrir. Il reparut quand il sut que tous les Siéges étoient remplis ; mais les habitans de la Ville de Ruspe, qui étoit demeurée sans Evêque, vinrent le surprendre, l'enleverent & le firent ordonner, malgré sa résistance. Il conserva dans l'épiscopat l'habit, les mœurs & les observances de la vie monastique. A peine commençoit-il à connoître fon troupeau, qu'il en fut séparé violemment par l'ordre de Trasamond, qui le sit conduire en Sardaigne avec les autres Evêques exilés. Ces saints Prélats qui souffroient pour la foi avec un courage digne des tems apostoliques, attiroient sur eux les regards de toute l'Eglise. On les consultoit de toute part, & S. Fulgence qui étoit par son savoir & sa prudence l'ame de leurs délibérations, se trouvoit toujours chargé de répondre en leur nom: & telle est en grande partie l'origine des Ouvrages qui nous restent de lui. Penant cet exil, Trasamond le sit revenir à

Carthage, pour lui ordonner de répon-SIÈCIE, dre aux difficultés des Ariens, dont il ne lui donnoit qu'une communication rapide. Le saint Docteur les résolut avec tant de force & de solidité, que les Ariens confus engagerent le Prince à le renvoyer dans le lieu de son bannissement. Il y resta jusqu'à ce que la paix eût été rendue aux Eglises d'Afrique. Depuis son retour, il ne cessa de travailler avec ses collégues à la conversion des Ariens & au rétablissement de la discipline. Il fur par sa sagesse & sa science consommée, ce que S. Augustin avoit été dans son tems, l'ame des Conciles, l'organe de la vérité, le bouclier de la foi, & le modéle de toutes les vertus. Tant de travaux furent terminés par une sainte mort le 1 Janvier de l'an 533. On remarque dans ses Ouvrages beaucoup de sagacité, pour démêler les raisonnemens lubrils & artificieux des hérétiques. Il a de l'ordre, de la force & même de l'élévation, quand il faut. Il étoit naturellement éloquent, & l'on voit par la clarté de son style, par le tour libre & facile qu'il donne à ses pensées, que dans un meilleur siècle,

Ecri cont ceux les c attac dans est o qui :

qui l

il au

470 gran Apr toire Roi dégo la fe ans. Mor fem .On ce t des

d'ea

ce c

étoi

evenir a réponnt il ne n rapivec tant Ariens le renement. eût été Depuis er avec Ariens line. Il nfomé dans organe , & le nt de fainte On reucoup onneérétice &

far le

à ses

cle,

il auroit été un Orateur excellent & un Ecrivain poli. Ses principaux écrits sont VI, contre les ennemis du Verbe divin & Siècle. Ceux de la Grace. Il connoissoit à fond les dogmes que ces hérétiques osoient attaquer. Il les avoit sur-tout étudiés dans les Ouvrages de S. Augustin, & il est de tous les disciples de ce Pere, celui qui a le mieux compris sa doctrine, & qui l'a exposée avec le plus de netteté.

Cassiodore, né en Calabre vers l'an 470, d'une famille très-illustre, fut un grand homme d'Etat, un favant Philologue, & un très-vertueux personnage. Après avoir été Conful, Préfet du Prétoire, principal Ministre de Théodoric Roi des Goths, & avoir servi sa patrie avec succés sous quatre Princes, il se dégoûta du monde, & se retira dans la folitude à l'âge de foixante-&-dix ans. Il bâtit dans une de ses terres un Monastère vaste & commode, où il rassembla un grand nombre de disciples. On y voyoit tout ce que la Physique de ce tems-là produisoit de plus curieux, des Cadrans solaires, des Horloges d'eau, des lampes perpétuelles. Mais ce qui s'y trouvoit de plus précieux, étoit une riche & nombreuse Bibliothé-

que qu'il y avoit placée. L'autorité dont il avoit été dépolitaire, & ses richesses SIECLE. qui étoient proportionnées à son rang & à ses emplois, lui avoient donné la facilité de rassembler des Livres de tout genre. Ce n'étoit qu'avec des foins extrêmes & beaucoup de dépenfe, qu'on parvenoit alors à se procurer des Livres. Cassiodore qui n'avoit pas possédé les siens, suivant l'usage des riches & des Grands, comme un meuble de vanité & d'ostentation, vouloit que ses disciples apprissent à s'en servit avec utilité. Il fut lui-même leur guide, 85 leur traça dans ses institutions une méthode qu'il jugea propre à les conduire dans leurs études. C'est son principal Ouvrage, & le meilleur fruit de sa retraite. Il y parcourt toutes les Sciences & tous les Arts, l'étude de l'Ecriture sainte qui est son premier objet, auquel il rapporte tout le reste, la Théologie, l'Histoire, la Morale, la Grammaire, la Rhétorique, la Logique, l'Arithmétique, la Géomérrie, la Musique, l'Astronomie & l'Agriculture. Il indique sur chaque matière les Livres qu'il faut lire ou consulter, & qui étoient dans la Bibliothéque du Monastère. A l'article

vrag vues phan C'éte riens & T fervi qui a fébe zièm vrage l'Hiff glife.

l'âge
Be
placé
de ce
toujo
les A
ges t
bien
res en
Neste
Trini

un se

Il nac

maiso

dans

de l'Histoire, il fait mention d'un Ouvrage qui avoit été composé d'après ses vues, par un de ses amis, nommé Epi-Siècle. phane. Il l'appelle Histoire tripartite. C'étoit une traduction des trois Historiens eccléfiastiques, Socrate, Sozomêne & Théodoret, faite sur le Grec, pour servir de continuation à celle de Rufin, qui avoit traduit les dix Livres d'Eufébe, auxquels il en avoit ajouté un onzième. Ce fut depuis ce tems-là l'Ouvrage le plus connu des Latins pour l'Histoire des premiers siècles de l'Eglise. Cassiodore finit saintement sa vie dans le lieu de sa retraite en 565, à l'âge de 93 ans.

Boëce mérite à plus d'un titre d'être placé parmi les Ecrivains ecclésiastiques de ce siècle. Outre le zèle qu'il montra toujours pour la foi catholique contre les Ariens, il nous a laissé deux Ouvrages théologiques, très-savans & trèsbien raisonnés; l'un sur les deux natures en J. C. où il combat les erreurs de Nestorius & d'Eutychès; l'autre sur la Trinité, où il prouve que la Trinité est un seul Dieu, & non pas trois Dieux. Il naquit à Pavie, d'une des plus illustres maisons de Rome. Il alla saire ses etu-

richesses on rang onné la de tout oins ex-

qu'on Livres. lédé les & des vanité s difciec uti-

he, &z ne méponduire rincipal fa rences & e fainte il rap-

il rapl'Hifre , la hméti-, l'Afndique

il faut lans la article

des à Arhènes, & se rendit habile dans toutes les Sciences, principalement dans SIÈCIE, la Philosophie. Il embrassa les sentimens d'Aristore, & il est le premier des Latins qui ait essayé d'appliquer à la Théologie la méthode & les principes de ce Philosophe. Il excelloit dans l'éloquence, & on le choisit à cause de son talent, pour faire le panégyrique de Théodoric, au nom du Sénat, en 500, lorsque ce Prince entra dans Rome. Il ne réussifsoit pas moins dans la poésie, comme on le voit par les morceaux poétiques qu'il a inféré dans son Ouvrage intitulé: De la Consolation de la Philosophie. Après avoir été trois fois Conful, il devint suspect au Roi Théodoric, qui le fit arrêter avec Symmaque son beaupère. Il étoit accusé auprès de ce Prince d'être en correspondance avec l'Empereur, & de fravailler avec les principaux du Sénarà soustraire Rome au pouvoir des Goths, par le secours des Grecs. Il sut mis en prison, & au bout de six mois, il eut la tête tranchée par ordre de Théodoric, en 524. Il composa son Ouvrage de la Consolation dans la prison, pour adoucir la rigueur de son insortue. C'est ce que le sixième siècle a produit

de n pour man gnite fes p d'un

ame  $\Gamma$ de fa la m il n' tère Etan cerd Mo dore fort favo rend dive dans la fo men & il à tra Latin ce ta nons

amp.

13

oile dans ent dans ntimens s Latins Théoloe ce Phiquence, talent, éodoric, sque ce réussifcomme oétiques ntitulé: osophie. aful, il ic, qui i beau-Prince l'Empencipaux VOIT CES . Il fut mois, e Théo-)uvrage

r, pour

ortule.

produit

cie

de mieux pensé & de plus estimable, tant pour le fonds des choses, que pour la VI. manière de les dire. Il y parle avec di-SIÈCLE. gnité de Dieu, de sa Providence & de ses principaux attributs. On y reconnoît d'un bout à l'autre, le langage d'une ame forte & d'un cœur vertueux.

Denis surnommé le Petit, à cause de sa taille, qui étoit fort au-dessous de la médiocre, naquit en Scythie, mais il n'eut rien de barbare dans le caractère, & ses mœurs étoient d'un Romain. Etant venu à Rome, il fut élevé au Sacerdoce, & chargé de la conduite d'un Monastère avec le titre d'Abbé. Cassiodore qui a été lié avec lui d'une amitié fort étroite, fait un grand éloge de son savoir. Selon le témoignage qu'il lui rend, ses connoissances embrassoient divers genres. Il étoit sur-tout très-versé dans la Dialectique, l'Astronomie & la science du Calcul. Il savoit parfaitement les langues d'Athènes & de Rome, & il s'exerçoit avec une extrême facilité à traduire sur le champ du Grec en Latin, & du Latin en Grec. On dut à ce talent une version du Code des Canons ecclésiastiques, plus exacte & plus ample que celle dont on se servoit avant Tome II.

lui. Il traduisit aussi la Lettre que Proclus,

Patriarche de Constantinople, écrivit aux SIÈCLE. Arméniens, sur cette proposition qui étoit alors si controversée . . . . Un de la Trinité a souffert. Denis le Petit y ajouta une préface dans laquelle il justifie cette proposition, & il en montre l'utilité dans le langage commun de la foi, contre les Nestoriens. Il fit encore un recueil de toutes les décrétales des Papes qu'il put rassembler, depuis Sircie jusqu'à Anastase. Mais l'ouvrage par lequel il est le plus connu, est le Cycle Pascal de quatre-vingt-quinze ans, qu'il dressa pour servir de continuation à celui de S. Cyrille, qui finissoit en 531. Mais au lieu que S. Cyrille avoit pris pour époque l'Ere de Dioclétien, Denis le Petit fit remonter son calcul à la naissance de J. C., qui est l'Ere de l'Incarnation dont nous nous fervons aujourd'hui. Les Chronologistes, en vérifiant son calcul, ont reconnu qu'il s'étoit trompé, & qu'il a retardé ce grand événement de trois ans & six jours, de manière que, suivant lui, l'Incarnation tombe au commencement de l'an 4004 du monde, au lieu de l'an 4000, qui en est la véritable épcque,

gne rang fous Evêc heur né D crit p te an par 1 qui a Il é parce de de fuiva la ré fcien Le R appai ge qu aussi-Il do fagef

les où

clésias

mi le

fon F

le plu

puiso

Proclus, ivit aux on qui In de la y ajouta ie cette ité dans ntre les ueil de 'il put Anafil est scal de dressa i de S. sais au ur époe Petit nce de n dont i. Les calcul, & qu'il trois , fuicomde, au

ritable

S. Grégoire de Tours, né en Auvergne d'une famille distinguée par son rang & sa piété, vers l'an 544, fut élevé SIÈCLE. fous les yeux de S. Gal, fon oncle, Evêque de Clermont. Il entra de bonneheure dans la Cléricature, & fut ordonné Diacre, quand il eutatteint l'âge prefcrit par les Canons. Il avoit environ trente ans lorsqu'il fut élu Evêque de Tours, par un concours unanime de tous ceux qui avoient droit de faire cette élection. Il étoit connu dans cette Ville, soit parce qu'il y avoir fait quelque voyage de dévotion au tombeau de S. Martin, suivant l'usage du tems, soit parce que la réputation qu'il s'étoit faite par sa science & son mérite, y avoit pénétré. Le Roi Sigebert à qui la Ville de Tours appartenoit, le força d'accepter la charge qu'on lui imposoit, & le fit sacrer aussi-tôt, de peur qu'il ne prît la suite. Il donna des preuves éclatantes de fa sagesse & de son savoir dans les Conciles où il assista, & dans les affaires ecclésiastiques auxquelles il prit part. Parmi les Ouvrages qui nous restent de lui, son Histoire divisée en dix Livres, est le plus connu. C'est la source où nous puisons la connoissance des premiers

= tems de notre Monarchie, & des faits qui ont rapport à l'histoire des Eglises SIECLE, répandues dans les diverses parties de la Gaule, & sur-tout de celles qui appartiennent encore aujourd'hui à la France. Malheureusement cette source n'est pas toujours aussi pure qu'il seroit à désirer. S. Grégoire de Tours manquoit de critique, ce qui lui faisoit admettre sans examen une quantité de faits douteux, ou même supposés, qui déparent son Ouvrage. Il sustit qu'une chose soit marquée au coin du merveilleux, pour qu'il lui donne place dans son récit. Mais c'est moins sa faute, que celle de son siécle. On en doit dire autant de son style, qui est d'un tour embarrassé & d'un mauvais Latin. Malgré ces défauts, Grégoire de Tours passe avec raison pour le pere de notre Histoire. Il mourut faintement l'an 595, âgé de cinquante-deux ans, après vingtdeux d'épiscopat. Ses vertus & ses miracles l'ont fait mettre au rang des plus saints Evêques de son tems.

S. Jean surnommé Climaque naquit en Palestine, vers l'an 523. A l'âge de seize ans, il se retira dans le Monastère du Mont-Sina, mais il ne sut admis à la pi anné dit f rienc tion. xerço bles lut, ne go quat tour priè puffe On qu'il L'E venu trep gouv lui a piét Moi

degi

lons fubl

divi

depu

jusq téris les faits Eglises rties de qui apu à la fource l feroit s manfoit adtité de és, qui qu'une nerveile dans te, que ire auur em-Malgré rs passe Histois, âgé vingtes mirades plus

naquit 'âge de onastère admis à la profession qu'u bout de quelques = années. La sagene des Supérieurs attendit sans dou e que la raison & l'expé-Strotes rience l'eusse it affermi dans sa résolution. Il v avoit quarante ans xerçoit dans les pratiques les plus penibles de la vie cénobitique, lorsqu'on l'élut, malgré lui, Abbe lu Mont-Sina. Il ne gouverna ce Monastère que pendant quatre ans, après lesquels il voulut retourner dans sa cellule, sans que les prières & les larmes de ses P ligieux pussent lui faire changer de résolution. On pense que ce fut dans cette retraite qu'il composa son bel Ouvrage inticalé: L'Echelle, en Grec Climax, d'où lui est venu le surnom de Climaque. Il l'entreprit à la prière de l'Abbé Jean qui gouvernoit le Monastère de Raïte, & qui lui avoit demandé quelque Traité de piété, pour servir à l'instruction de ses Moines. Cet ouvrage est divisé en trente degrés, qui sont comme autant d'échelons, pour s'élever peu-à peu aux plus sublimes vertus. Il parcourt sous cette division tous les états de la vie intérieure, depuis la première séparation du monde, jusqu'à la plus haute perfection. Il caractérise toutes les vertus par les traits qui Q. 11j.



MI25 MI4 MIS 120

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE PROPERTY OF THE P

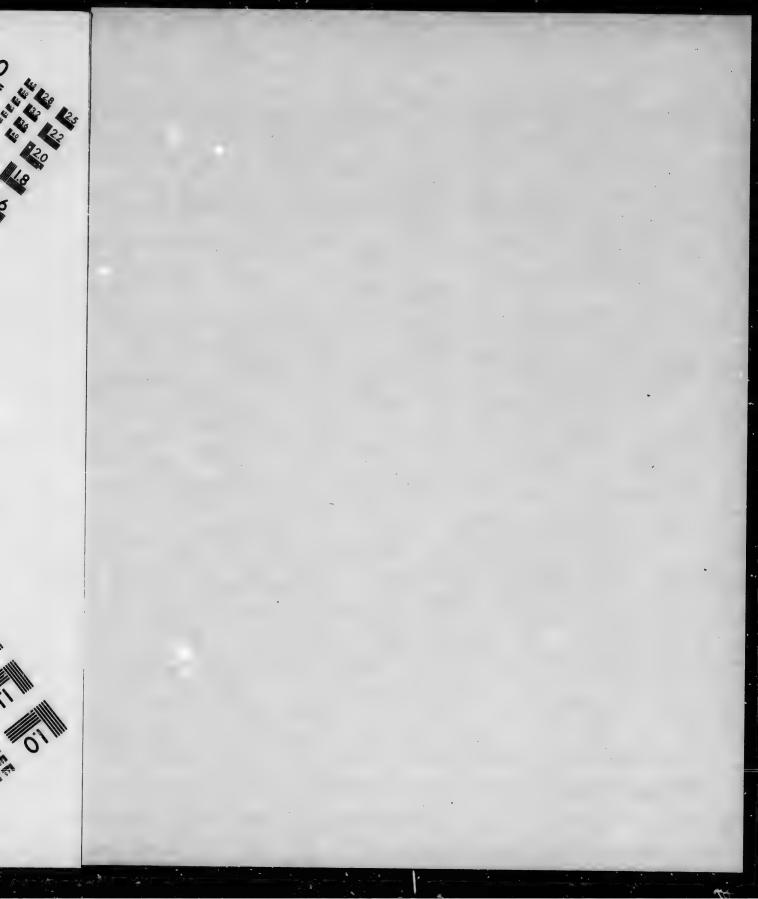

VI. Siècle.

leur font propres. Il en marque les commencemens, les progrès & la confommation, qui consiste dans l'entier oubli de foi-même & l'union intime avec Dieu. Il appuie par-tout les préceptes par des exemples tirés de la vie des plus faints Moines, & de la pratique des hommes les plus confommés dans la science du falut. Il y a parmi ces traits d'histoire des choses plus admirables qu'imitables; entre autres ce qu'il raconte du Monastère de la Prison. La peinture qu'il en fait est esfrayante; & si l'on jugeoit, d'après nos idées, les habitans de cet affreux cachot, on les prendroit plutôt pour des criminels livrés au désespoir, que pour des pénitens qui s'efforcent de satisfaire à la justice de Dieu, sans perdre la confiance qu'on doit toujours avoir en sa miséricorde. S. Jean Climaque ne mourut qu'au commencement du septième siècle, en 605, âgé de quatre-vingts ans.

Il y eut encore dans ce siècle quelques Ecrivains moins remarquables, & quelques autres dont les Ouvrages ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Tels sont, S. Ephrem Patriarche d'Antioche, qui avoit écrit plusieurs Traités pour la

de E C d po

en Pr de un de

m de Ge fu fai

ço s'o

ço

les comisommaoubli de Dieu. Il par des us faints hommes ence du l'histoire u'imitaonte du peinture l'on juhabitans rendroit au déqui s'ef-Dieu, oit tou-S. Jean mences, âgé

e queloles, & nges ne s. Tels ntioche, pour la

défense du Concile de Chalcédoine, = de S. Cyrille & de S. Léon contre les Eutychiens, ou les défenseurs des trois SIÈCIE. Chapitres; Saint Euloge, Patriarche d'Alexandrie, qui avoit pris la plume pour combattre les erreurs répandues en Orient, mais dont les ouvrages ne sont connus que par les extraits que Photius en a conservés; Venance Fortunat, Prêtre, ou, comme d'autres le prétendent, Evêque de Poitiers, qui a fait un Poëme en quatre Livres sur la vie de S. Martin de Tours, & d'autres poésies pieuses où il y a quelque harmonie, mais peu de verve, peu d'invention & encore moins de style; enfin Procope de Gaze, qui a fait une chaîne des Pères Grecs & Latins antérieurs à son tems sur les huit premiers Livres de l'Ecriture sainte. Ces sortes de recueils commençoient à devenir en usage, & annonçoient la stérilité des esprits. On ne s'occupe guère à compiler, que quand on ne se sent point en état de produire.

and the state of t

VI.

SIÈCLE.

## ARTICLE VIII.

Mœurs générales. Usages. Discipline.

es mœurs de ce siècle furent à peu près comme celles du siècle précédent, i ce n'est qu'elles tendoient roujours à une corruption plus marquée & plus universelle. En Occident le mélange des barbares avec les anciens habitans, les guerres continuelles, la diversité des cultes, le peu de liberté & d'autorité des Evêques sous des Princes Ariens, les compositions pécuniaires pour les crimes, étoient des causes trop actives, trop multipliées, pour ne pas produire les effets les plus funestes. Les Conciles s'assembloient avec peine; & leurs réglemens, tout fages, tout nécessaires qu'ils étoient, demeuroient ordinairement sáns exécution, parce qu'on savoit s'y soustraire avec impunité. Des peuples qui pouvoient racheter une injure, un vol, un meurtre, moyennant quelques piéces d'argent, ne balançoient pas à les commettre, lorsqu'ils y étoient excités par la vengeance ou la cupi lité.

I

II.

Discipline.

ent à peu récédent, toujours à e & plus mélange habitans, versité des d'autorité Ariens; ur les criactives, produire es Conci-& leurs iécessaires ordinaireon favoit Des peue injure, ant quelcoient pas y étoient

cupi lité.

On n'a pas un grand intérêt à connoître les vrais principes de la justice, quand vi. on est accoutumé à se la faire soi-même; suècle. & on ne s'occupe guére des devoirs essentiels de la société, quand on trouve sa sûreté dans la force; ou dans les dispositions de la Loi, un moyen facile & autorisé d'acquérit le droit d'être injuste & cruel à prix d'argent. Ce sont les mœurs plus que les Loix qui rendent les hommes vertueux; mais lorsque les Loix d'accord avec les mœurs favorisent les entreprises du ravisseur, du vindicatif, de l'oppresseur violent, quel frein peut-on opposer aux passions, qu'elles

Telle étoit la législation des peuples qui s'étoient établis dans les Gaules, sur les ruines de la puissance Romaine. Il fallut bien du tems pour adoucir leur caractère, & les ramener à des principes de sociabilité qu'ils n'avoient pu apprendre de leurs ancêtres, féroces & vagabonds comme eux. Ce sut l'ouvrage de la Religion Chrétienne. Mais les changemens qu'elle produisit surent lents & progressifs. D'abord c'étoit beaucoup qu'elle arrêtât les sougues impétueuses de ces hommes indomptés,

Q v

ai

re

SIECLE.

qui ne dépendoient que de leur épée; qu'elle leur inspirât l'horreur de sa rapine & du carnage, & qu'elle rendît moins fréquens les crimes qui font gémir l'humanité. Des idées plus justes, des préjugés moins favorables aux pafsions violentes. devoient produire des sentimens plus doux, & des actions plus modérées. Mais on ne vit pas tout d'un coup les effets de ces heureuses influences, & il fut nécessaire que plufieurs générations se succédassent, que les maux enfantés par la barbarie fissent desirer de meilleures Loix, & que les leçons de l'expérience vinssent fortifier Pempire de la Religion. Nous verrons dans les siècles suivans combien de degrés il fallut parcourir avant d'arriver à ce terme désirable, & par combien de malheurs il fallut que ses hommes fuffent instruits, pour apprendre ce qu'ils fe devoient les uns aux autres , comme Chrétiens & comme Citoyens.

Dans les tems où nous formes, il s'en falloit beaucoup que tous les nouveaux peuples, qui remplissoient l'Occident, méritassent le premier de ces deux titres, quoiqu'ils l'eussent acquis pour la plupart par le Baptême. Leur entrée

leur épée; r de la raelle rendît i font géus justes . s aux pafduire des es actions t pas tout heureuses que plulent, que rie fissent & que les t fortifier s verrons en de ded'arriver à mbien de nmes fufce qu'ils , comme

names, il s les nount l'Occic ces deux is pour la ur entrée dans l'Eglise sut sans doute un grand = avantage pour eux-mêmes, en ne le considérant que du côté des vertus socia- SI è c L E. les, puisque les lumières du Christianisme & ses principes moraux domp+ terent peu à peu leur férocite naturelle: mais on ne peut disconvenir que ces peuples encore plus vicieux que barbares, n'ayent cause de grands maux, pour un tems au moins, à la Société: Chrétienne, où ils furent reçus avec des dispositions si contraires à son esprit & à ses maximes. Its y porterent des esprits fiers & peu dociles, des cœurs accoutumés à suivre les transports des passions les plus ardentes, un amour excessif de l'indépendance & de la liberté , un grand mépris pour tout ce qui n'étoir pas conforme à leurs préjugés, & une légéreté de caractère qui ne les rendoit pas propres à vivre fous le joug d'une Loi gênante & uniforme. De pareils néophytes ne pouvoient être que des Chrétiens foibles & vicieux, quoiqu'ils fussent pleinement convaincus de la divinité du Christianisme, par la force des moyens que Dieu employa pour les appeller à la foi. Peu capables des raisonnemens. qui demandent de la suite & de la com-

Q vj

binaison dans les idées, il falloir les prendre par les sens, & les frapper SIÈCLE, par un genre de preuves indépendant des réflexions subtiles, & qui sût propre à faire sur eux des impressions vives, profondes & durables. Telle fut aussi la voie que la Providence choisit pour les faire entrer dans l'Eglise, & le lien dont elle se servit pour les y retenir. Des faits extérieurs & sensibles, tels que les miracles, remplissoient parfaitement ce double objet. Dieu déploya son bras, comme il avoit fait dans les premiers tems, lorsqu'il s'agissoit de confondre le Paganisme soutenu par les Maîtres du monde, & d'encourager les Martyrs à confesser J. C. au milieu des fupplices. » Il se faisoit des miracles " sans nombre, disent les savans Auteurs de l'Histoire Littéraire de France; » aux tombeaux de S. Martinde Tours, " de S Hilaire de Poitiers, de S. Germain d'Auxerre, & de tant d'autres » Saints. Ils étoient si éclatans & si » avérés, que les Evêques les proposoit » comme une marque certaine & dif-» tinctive de la vraie Religion, & l'on » fait que ce fut ce qui détermina le » grand Clovis à l'embrasser. » Mais

fu

pr s c

fc

falloit les es frapper dépendant ii fût pronpressions Telle fur ce choisit glife, & our les y fensibles, plissoient Dieu défait dans igissoit de nu par les urager les nilieu des miracles vans Au-France, e Tours, e S. Gerd'autres ans & si propofoit ne & dif-& l'on rmina le

» Mais

nous parlons étoient frappés de ces effets VI. furnaturels, s'ils adoroient le Dieu su-Siècle. prême au nom duquel tant de prodiges s'opèroient tous les jours à leurs yeux, s'ils quittoient les Autels de Teutatés & le culte d'Odin pour le sien, on n'est pas moins en droit d'assurer que leur Christianisme ne sut encore pendant long-tems, qu'une ombre & un simple extérieur de Religion; car c'est moins la soumission de l'esprit à la soi des Mystères, que le changement du cœur, & la pratique des œuvres sanctisée par la charité, qui sont le vrai Chrétien.

En Orient on ne s'étoit pas moins écarté des mœurs primitives; mais la corruption avoit d'autres causes. Le despotisme des Souverains, le pouvoit des eunuques, la bassesse des Courtisans, les divisions du Clergé, les haines religieuses, la vie errante & dissolue d'un grand nombre de Moines, les variations continuelles de la Cour, qui tantôt protégeoit le parti qui venoit d'être persécuté, & tantôt accabloit celui qui sortoit d'être en faveur; les violences & les excès de tout genre qui étoient la suite de ces éternelles vicissitudes; des sectes

qui se divisent en une infinité dautres, toutes ennemies entre elles; des hérésies Sièct E. qui renaissent des cencres de celles qu'on a foudroyées; & les Chrétiens partagés en quantité de petites sociétés rivales, tour-à tour persecutantes, ou persécutées, & qui ont sans cesse les armes à la main pour attaquer ou pour défendre : Voilà le tableau fidèle que l'Histoire nous trace de cette vaste portion de l'Eglise, qui sut d'abord si florissante & si séconde en grands modèles de fainteté.

Tandis qu'on attaquoit & qu'on défendoit l'autorité du Concile de Chalcédoine, qu'on proscrivoit & qu'on jusrifioit les trois Chapitres, les Nestoriens & les Eutichiens subtilisant toujours à l'envi les uns des autres, se divisoient & subdivisoient en une si grande quantité de petites sectes, que ce seroit une Etude de vouloir, nous ne disons. pas les faire connoître, mais seulement les nommer toutes. Echaussées, remuantes, pleines d'animosité, elles portoient en tout lieu le désordre & la confusion. Les Moines sortoient de leurs retraites furieux, & sans mettre de bornes à leur impétuosité, ils se répandoient au-dehore

CO vag leu des liè la

ve dé pa tre to

éte

no V

ti q q des hérésies elles qu'on ens partaciétés rivas ou perles armes our défenque l'Histe portion florissante odèles de

qu'on déde Chalju'on jus-Vestoriens oujours à livisoient de quaneroit une isons. pas ment les nuantes, toient en onfusion. retraites es à leur u-dehore

vager & détruire. Leurs clameurs & VI. leurs violences étoient, dans la plupart Siècle. des grandes Villes, des causes journalières de troubles & de sédition, que l'autorité des Magistrats ne pouvoit souvent appaiser. Origénistes, ennemis ou désenseurs du Concile de Chalcédoine, partisans ou adversaires des trois Chapitres, il y en avoit des multitudes de toutes les sectes, & les voies de fait étoient les moyens ordinaires qu'ils employoient, pour prouver que la justice &

la vérité se trouvoient de leur côté. La Cour, malgré les embarras que lui suscitoient chaque jour les ennemis de l'Etat, prenoit part à ces événemens, non pour les prévenir ou y remédier par une fage politique, comme il convenoit, mais pour en prendre occasion d'attirer à foi les affaires de l'Eglise, & d'entrer dans la discussion des matières théologiques. Les Pasteurs, presque tous foibles, craintifs, indécis, quittoient leurs Sièges pour venir dans la Capitale se mêler dans les intrigues, briguer la faveur, faire le personnage de Courtifans, si indécent & si ridicule pour des Evêques. Ils avoient sans cesse

les yeux tournés vers le Palais, afin de régler leur conduite sur les mouvemens Siècle, qui s'y faisoient, & sur les impressions diverses qu'ils en recevoient tour-à-tour. Le peuple oisif & corrompu, sur-tout dans les grandes Villes, n'étoit pas indifférent aux scènes dont il devenoit témoin. Léger, mobile, avide en nouveautés, comme il l'est par-tout, il se méloit toujours dans les émeutes que l'esprit de secte exciroit fréquemment, & ce n'étoit jamais qu'en augmentant le trouble, souvent même en faisant couler beaucoup de sang, qu'il manifestoit l'intérêt qu'il prenoit aux disputes de Religion. Quelles mœurs pour des Chrétiens!

> Les Conciles qu'on a tenu dans ce siècle, nous donnent une idée encore plus juste des abus qui règnoient, des usages qu'on suivoit, & des changemens que la discipline avoit déjà éprouvés. Sans les analyser en détail, il suffit d'en faire un relevé général, & de mettre sous les yeux des Lecteurs ce qu'on y regla d'essentiel.

10. Les Clercs qui servoient l'Eglise recevoient une rétribution proportionnée à l'importance de leurs services & à la dig con ľE Bér end PE de nat fon ou 80

> 80 van dor éto leu

ne

vin que VOI

gra qui des ciét qu'o  $\mathbf{E}_{\mathbf{g}}$ 

afin de ivemens pressions r-à-tour. fur-tout pas inenoit ténouveaule mêloir Pesprit , & ce le trout couler mifestoit utes de es Chré-

dans ce e encore nt, des changeà éprouil fuffit de metce qu'on

l'Eglise rtionnée s & à la dignité de leur ordre. Cependant on commençoit à leur donner des fonds de VI. l'Eglise en usus traités ecclésiastiques); dans plusieurs endroits ils donnoient aux Ministres de l'Evêque qui les ordonnoit, une année de leur revenu, (c'est l'origine des Annates.) Les Clercs qui négligeoient leurs fonctions étoient essacés de la matricule ou liste de ceux que l'Eglise nourrissoit, & traités comme des étrangers qu'elle ne connoît pas.

20. Ils portoient les cheveux courts, & ceux qui les laissoient croître, suivant l'usage des barbares, pour se donner un air mondain & guerrier, étoient punis par l'Archidiacre qui les

leur coupoir.

3°. On n'ordonnoit les Diacres qu'à vingt-cinq ans, les Prêtres & les Evêques qu'à trente, & on ne donnoit le voile aux Vierges qu'à quarante.

4°. Justinien, pour empêcher la trop grande multiplication des Ecclésiastiques qui surchargeoient l'Eglise, au préjudice des autres professions utiles de la société, avoit ordonné par une Loi sage, qu'on se conformeroit dans chaque Eglise pour le nombre des Ciercs, à

vI. fans les augmenter.

5°. Ce Prince avoit aussi réglé que les Clercs & les Moines seroient d'abord poursuivis devant l'Evêque en matière civile; que si les parties acquiesçoient au Jugement, le Juge impérial le mettroit à exécution; que si l'une des deux parties réclamoit dans le délai de dix jours, la cause seroit de nouveau examinée par le Tribunal féculier; & enfin qu'en matière criminelle, on pouvoit également porter la cause d'abord devant l'Evêque ou devant le Juge laic, de manière pourtant que les deux Tribunaux en prissent connoissance tour-àtour, & prononçassent chocun selon leur compétence, avec appel à l'Empere :, dans les cas où les deux Juges ne seroient point d'accord fur la réalité du crime.

6°. Les élections se faisoient suivant la forme établie en chaque Province; mais on y voyoit toujours le concours du Clergé local, des Evêques de la Province, & du peuple, avec l'agrément du Prince, même pour l'Election des Papes.

70. Le jeune du Carême étoit spé-

cia l'E the poi No

que & boi im noi

pas

dui

leu on jeu

chi Le foi

ter

con d'C l'E

ie

oient fixé,

réglé que roient d'aque en mas acquiefe impérial si l'une des le délai de e nouveau culier; & on pouse d'abord Juge laic, deux Triice tour-àfelon leur mpere ..., ges ne seréalité du

ent fuivant Province; concours les de la ec l'agrél'Election

toit spé-

CHRÉTIENS. 379
cialement ordonné à tous les enfans de l'Eglife, & l'on ne tenoit pas pour Catholiques ceux qui ne communicient SIÈCLE.
point à Pâques, à la Penrecôte & à Noël.

8°. Les Abbés étoient soumis aux Evêques, qui avoient droit de les corriger, & même de les déposer, lorsqu'ils tomboient dans des fautes graves. Les Loix impériales étoient d'accord avec les Canons sur ce point. On ne connoissoit pas encore les exemptions qui s'introduissrent dans la suite.

90. Les pénitens qui abandonnoient leur état, étoient excommuniés; mais on accordoit rarement la pénitence aux jeunes gens, à cause de leur légéreté.

10°. Il étoit défendu aux Évêques, aux Prêtres & aux Diacres d'avoir des chiens & des oiseaux pour la chasse. Le port d'armes, soit pour la défense, soit pour l'attaque, étoit également interdit aux Clercs.

110. L'observation du Dimanche commençoit dans la plupart des Eglises d'Occident dès le Samedi, usage que l'Espagne a conservé.

12°. L'Office divin étoit composé de Pseaumes, à la fin desquels on chanVI. de l'Eglise de Rome, en y ajoutant Siècle. Sicut erat in principio, &c. d'Antiennes, de Leçons tirées de l'Ecriture & des Homélies des Pères, de la Litanie ou Kyrie eleison, & de l'Oraison Dominicale.

la Messe le Symbole de Constantinople, comme il se pratiquoit dans les Eglises d'Orient. Du reste, on suivoit dans chaque Province le rir de la Métropole.

des Conciles, qui étoient réglés à deux ou du moins à un par an, dans chaque

Province ecclésiastique.

15°. Le travail étoit défendu le Dimanche, même aux esclaves. On défendoit aussi les danses & les festins dissolus dans les assemblées qui se faisoient à l'occasion des Fêtes des Saints.

quelque chose de la sévérité des anciens quelque chose de la sévérité des anciens Canons pénitentiaux, & on abrégeoit la durée des épreuves; mais on étoit attentif à conserver le fonds & la substance de ces règles salutaires, & on veilloit à ce que la réconciliation ne

fit trai

app rép éto pêc mu

mê fiasi l'ob

Ma cred l'A

l'ol tou au l me pro por

mo

fuiv tific Par dar por fit pas trop facile, ni la pénitence arbi-

traire.

V1.

appelloit le Sort des Saints, qui se répandoit sous prétexte de Religion, étoit sévérement désendue; ce qui n'empêcha pas qu'elle ne devînt fort commune dans la suite, & qu'on n'y eût même recours dans les affaires ecclésiastiques, où il y avoit du doute & de l'obscurité.

18°. On jeûnoit, depuis la Saint-Martin jusqu'à Noël, les Lundis, Mercredis & Samedis; c'est l'origine de l'Avent.

19°. La continence des Clercs étoit l'objet de l'attention des Conciles, surtout en Espagne, où les Ariens, attachés au service des Autels, vivoient publiquement avec leurs semmes; attention qui prouve combien on jugeoit cette Loi importante pour la conservation des bonnes mœurs dans le Clergé.

Nous renvoyons à l'article du siècle suivant, où nous serons l'histoire du pontisseat de S. Grégoire, ce que ce grand Pape avoit commencé d'entreprendre dans les dernières années de celui-ci, pour le rétablissement de la discipline,

de chanter Constantinoit dans les on fuivoit de la Mé-

elon l'ufage

y ajoutant d'Antien-

Ecriture &

e la Litanie

raison Do-

fur la tenue glés à deux ans chaque

endu le Dis. On défestins disfe faisoient ts.

des anciens a abrégeoit s on étoit & la fubfes, & on liation ne VI. du chant ecclésiastique, & la conservation du chant ecclésiastique, & la conservation 5 1 è c 1 2. des prérogatives du Saint-Siège. D'après ce que nous venons de dire, on peut se former une idée assez exacte des mœurs générales de l'Eglise, selon les divers états par lesquels la Société chrétienne a passé, jusqu'au tems où Dieu sit monter ce grand homme sur la Chaire de S. Pierre, pour être la lumière de l'univers & le restaurateur de l'ancienne piété, dont toute sa vie sur une leçon si publique & si touchante.



1

D.

Symi Pierr Rom quali conte

ayant blée, confu *Conc* 

bre, Conc (Ibid

Romaris été te

501.

502.

l'institution onservation ge. D'après on peut se des mœurs les divers chrétienne Dieu sit la Chaire imière de

l'ancienne

une leçon

## CHRONOLOGIE DES CONCILES.

## SIXIÈME SIÈCLE.

Romanue, aux fêtes de Pâques, par An de J. C. Pierre, Evêque d'Altino, envoyé à 501.
Rome par Théodoric, Roi d'Italie, en qualité de Visiteur, pour terminer la contestation de Symmaque & de Laurent, au sujet de la Papauté. Symmaque ayant resusé de comparoître à cette assemblée, les choses restèrent dans la même consusion qu'auparavant. (Mansi, suppl. Conc. T. I.)

Romanum III, au mois de Septembre, sur le même sujet que le précédent Concile, & avec aussi peu de succès. (1bid.)

Romanum IV, appellé Sinodus Palmaris, peut-être à cause du lieu où il a été tenu. Cent quinze Evêcues y décla-

rent, le 6 Novembre, le Pape Symmaque déchargé devant les hommes des SIÈCLE. accusations intentées contre lui, laissant An de J. C. le tout au Jugement de Dieu. C'est probablement dans ce Concile qu'on lut & qu'on fit mettre au rang des Décrets apostoliques l'Apologie de Symmaque par Ennodius, Ouvrage où l'Auteur prétend que le Saint-Siège rend impeccables ceux qui y montent, ou plutôt que Dieu n'en permet l'entrée qu'à ceux qu'il a prédestinés pour être Saints. On doit encore rapporter à ce Concile le décret par lequel on déclare nulle l'ordonnance de Basile, Préfet du Prétoire, portant défense d'élire ou de consacrer l'Evêque de Rome, sans le consentement de l'Empereur ou du Préfet du Prétoire. (Pagi, Mansi.)

Romanum V, fous Symmaque, contre les usurpateurs des biens de l'Eglise. Ils y sont anathématisés comme des hérétiques manifestes, s'ils ne restituent. or to the total date

(Pagi.)

504.

506.

Agathense, d'Agde, le 11 Septembre, par vingt-quatre Evêques & dix députés. Ils y firent quarante-huit Canons sur la discipline, auxquels on en a ajouté depuis vingt-cinq autres tirés apparemment

app vans l'ori met les 1 de l les aussi Gau pire fiasti eft d

che o par l ciles d'Fp cédo

deux

Vifig

Juille disci les N à Cl fon a

fur la Vingt

ipe Symmaapparement de quelques Conciles suiommes des vans. On voit dans le douzième canon, lui, laissant l'origine des bénéfices, en ce qu'il per-Siècle. 1. C'est promet aux Prêtres & aux Clercs de retenir An de J. C. qu'on lut & les biens de l'Eglise avec la permission des Décrets de l'Evêque, sans pouvoir néanmoins Symmaque les vendre, ni les donner. On voit aussi par ce Concile, que quoique les Auteur préd impecca-Gaules ne fissent plus partie de l'Emplutôt que pire, on y datoit encore les actes eccléqu'à ceux hastiques par les Consuls Romains. Il Saints. On est daté du Consulat de Messala, vingt-Concile le deuxième année d'Alaric II, Roi des nulle l'or-Visigoths. u Prétoire, \*Antiochenum, d'où Flavien d'Antio-509. e consacrer

\*Antiochenum, d'où Flavien d'Antioche écrivit une grande Lettre synodale, par laquelle il déclaroit recevoir les Conciles de Nicée, de Constantinople & d'Fphèse, sans parler de celui de Chalcédoine. (Le Quien, Or. Christ.)

nfentement

lu Prétoire.

aque, con-

de l'Eglise.

me des hé-

restituent.

1 Septem-

nes & dix

e-huit Ca-

quels on en

autres tirés

paremment

Aurelianense 1, d'Orléans, le 10 Juillet. On y fit trente-un canons sur la discipline, dont quelques-uns regardent les Moines. Les Evêques les envoyèrent à Clovis, le priant de les appuyer de son autorité.

\* Sidonense, de Sidon en Palestine, sur la fin de l'année, composé de quatrevingts Evêques, contre le Concile de Tome II.

VI. SIÈCLE. An de J. C.

516

Chalcédoine. Les Patriarches d'Antioche & de Jérusalem empêchent qu'il ne soit formellement condamné; mais par une foiblesse coupable, ils feignent de ne pas le recevoir. (Le Quien, Or.

Christ.)

**#12.** \*Antiochenum, par Xénaias, Evêque d'Hiéraple. Sévère y est ordonné Patriarche d'Antioche après l'exil de Flavien. Evagre met l'Ordination de Sévère au mois Dius, de l'an 561, de l'Ere Césarienne d'Antioche, indiction VI, ce qui revient au mois de Novembre 512.

\* Constantinopolitanum, par Timo-516. thée, Patriarche intrus, où l'on condamne le Concile de Chalcédoine. (Edit.

Venet. T. V.)

Illyriense. Jean de Nicopolis & fept autres Evêques y marquent leur commu-

nion avec le Pape Hormisdas.

Tarragonense, de Tarragone, le 6 536. Novembre, où dix Evêques dressèrent treize canons, dont le septième ordonne que l'observation du Dimanche commencera dès le Samedi; d'où vient la coutume encore suivie en Espagne de s'abstenir de toute œuvre servile le Samedi vers le foir.

Gerundense, de Gironne, le 8 Juin. 517.

es d'Antioent qu'il ne ; mais par eignent de uien, Or.

ns, Evêque né Patriarde Flavien. Sévère au l'Ere Césa-VI, ce qui

l'on conpine. (Edit.

olis & fept ir commu-

dressèrent de ordonne iche comù vient la spagne de vile le Sa-

le 8 Juin.

Sept Evêques y firent dix canons. Entre autres points de discipline, on y ordonna VI. deux Litanies: la première, le Jeudi, le Stècle. Vendredi & le Samedi après la Pentecôte; la seconde, le premier Jeudi de Novembre & les deux jours suivans.

Lugdunense II, par onze Evêques, à l'occasion de l'inceste d'un nommé Etienne, avec une femme appellée Palladia; on y sit six canons. Le P. Mansi, pense que l'affaire d'Etienne sut jugée au Canaila d'Alla

Concile d'Albon, qui suit.

Epaonense, d'Albon, au Diocèse de Vienne, & non d'Yène, au Diocèse de Bellai, depuis le 6 jusqu'au 15 de Septembre, par S. Avit, Evêque de Vienne, à la tête, non des seuls Evêques de sa Province, mais de tous ceux du Royaume de Bourgogne, au nombre de vingt-cinq. On y sit quarante canons, dont le vingt-unième abolit la consécration des veuves, appellées Diaconesses. (Charvet, Histoire de l'Eglise de Vienne, p. 118.)

Constantinopolitanum, le 15 Juillet, sous l'Empereur Justin. A la requête des Moines & à la prière du peuple, on mit dans les Dyptiques Euphémius & Macédonius; tous ceux qui avoient été

R ij

517.

517

518.

C

tr

n

19

q

rie

bannis pour la cause de ces deux Pa-VI. triarches de Constantinople, surent rap-Siècle, pellés & rétablis : les quatre Conciles An de J. C. généraux & S. Léon surent aussi mis dans les Dyptiques; Sévère d'Antioche anathématisé. Jean de Constantinople envoya par-tout ce décret de quarante Evêques, avec un Edit de l'Empereur pour le faire exécuter.

Jerosolimitanum, le 6 Août, où tout ce qui s'étoit fait à Constantinople, dans le Concile précédent, sut consismé par arente-trois Evêques des trois Palestines.

(Labbe, Mansi.)

510.

\$19

Tyriense, de Tyr, où la même confirmation se sit dans l'Eglise parmi les acclamations du peuple, le Dimanche

après la lecture de l'Evangile.

Plusieurs autres Eglises, & en particulier le Clergé d'Antioche, se déclarèrent alors contre Sévère, & en faveur du Concile de Chalcédoine. On comptoit jusqu'à deux mille cinq cens Evêques qui avoient confirmé par leurs Lettres ce Concile, sous le règne de l'Empereur Justin. (Fleury.)

Assemblée générale le Jeudi - Saint 28 Mars, où Jean de Constantinople rentra dans la communion du Pape,

deux Pairent rap-Conciles aussi mis Antioche antinople quarante Empereur

où tout ole, dans irmé par alestines.

me conarmi les manche

n partidéclafaveur compns Evêirs Letr e l'Em-

- Saint tinople Pape,

après avoir déclaré qu'il recevoit les quatre Conciles, & qu'il condamnoit tous VI. ceux qui avoient voulu de façon ou d'au-SIECLE tre y contrevenir. Acace de Constan- An de J. e. tinople fut aussi esfacé des Dyptiques avec Fravita, Euphémius, Macédonius, Timothée, & les Empereurs Zénon & Anastase.

La même année, Sévère fut chassé d'Antioche, & Paul ordonné à sa place.

Britannicum, de Brévi dans le pays de Galles, où S. David, après avoir éteint, par un discours pathétique, prononcé dans ce Concile même, les dernières étincelles du Pélagianisme, est élu Archevêque du Pays. (Mansi, supple Conc. T. III.):

Constantinopolitanum. Epiphane y est ordonné Patriarche de Constantinople, le 25 Février, à la place de Jean, mort au commencement de 920.

In Sardinia, par les Evêques d'Afrique relégués en Sardaigne. Nous avons ou environla lettre synodale où ils expliquent leurs sentimens sur le libre arbitre & la gracei Elle est de S. Fulgence, & se trouve parmi fes Tuvres.

Agaunense, d'Agaune ou Saint-Maurice en Valais, le 14 Mai. La Psalmodie Riij

519.

520.

12 F

523.

continuelle, établie dans ce Monastère le 30 Avril précédent, par le Roi Sigif-Siècle, mond, est adoptée & confirmée par neuf Evêques & neuf Comtes.

Juncense, de Junque en Afrique, où 523. S. Fulgence présida sur la fin de l'année. Le P. Pagi se trompe, en rapportant

ce Concile à l'an 524. (Mansi.)

Sufferanum, de Suffere en Afrique, 524. où S. Fulgence, par modestie, fit présider l'Evêque Quodvultdeus, qui lui avoit disputé la préséance au Concile de Junque.

Arelatense, le 6 Juin, où S. Césaire 524. présida, assisté de douze Evêques. On y

fit quatre canons.

Ilerdense, de Lérida en Espagne, le 524. 8 Août. Huit Evêques y firent seize canons.

524. Valentinum, de Valence en Espagne, le 3 Novembre. Six Evêques y firent six canons.

525. Carthaginense, le 5 Février. Boniface de Carthage, à la tête de soixante Evêques, y rendit graces à Dieu de la paix rendue à l'Eglise d'Afrique y lut un grand nombre de canons, & l'on y ordonna en général que les Monastères seroient libres & indépendans

des ( eté. C

6 N fida : ques

> let. S. C sère qui touc Ces Que mer qu'i 2 p de . qui linv

> > que ne j qui de . pécl

& l

nen

onastère oi Sigisoar neuf

ue , où l'année. portant

frique, t présiui avoit de Jun-

Céfaire On y

gne, le feize

ent six

Boniixante de la On

Mo-

des Clercs, comme ils l'avoient toujours

VI.

Carpentoraclense, de Carpentras, le Siècle.

6 Novembre. S. Césaire d'Arles y pré- An de J. C. sida, & il y avoit en tout seize Evê- 527.

ques, qui firent quelques canons. (Pagi.)

529.

Arausicanum II, d'Orange, le 3 Juillet. Treize Evêques s'y trouvèrent, dont S. Césaire étoit le premier. Ils y propasèrent & fouscrivirent vingt-cinquiticles qui leur avoient été envoyés de Rome, touchant la grace & le libre arbitre. Ces articles se réduisent à ce qui suit: Que le péché d'Adam n'a pas seulement nui au corps, mais à l'ame; qu'il n'a pas nui à lui feul, mais qu'il a passé à ses descendans; que la grace de Dieu n'est pas donnée à tous ceux qui l'invoquent, mais qu'elle fait qu'on l'invoque; que la purgation du péché & le commencement de la foi ne viennent pas de nous, mais de la grace; que par les forces de la nature, nous ne pouvons ni rien faire, ni rien penser qui tende au falut; que l'homme n'a de lui - même que le mensonge & le péché; que la persevérance est un don de Dieu, &c.

Vasense, de Vaison, le 5 Novembre.

Riv

529:

VI. firent cinq canons. Ce fut dans ce Con-Siècle, tile qu'on introduisit en France la Litanie An de J. c. simple ou le Kyrie eleison, à l'imitation des Eglises d'Orient & d'Italie. Il sut ordonné qu'elle se diroit à Matines, à la Messe & à Vêpres.

Valentinum III, de Valence en Dauphiné, au mois de Juillet ou d'Août, pour la défense des vérités de la grace, contre les sémi-Pélagiens. (Pagi.) di

til

fic

la

fe

l'a

qu

rei

de

pa

un

Romana duo. Dans le premier, tenu après le 12 Novembre, le Pape Eoniface il fait signer aux Evêques un Décret qui l'autorisoit à se choisir un successeur, & nomme aussi-tôt le Diacre Vigile. Mais s'étant apperçu qu'il avoit en cela manqué aux règles prescrites par les saints canons, il assembla un nouveau Concile, où il sit casser & brûler ce Décret. (Labbe, Conc. tom. 1V, p. 1690. Pagi.)

731. Toletanum II, le 17 Mai. On y siz

où l'on suspend de ses sonctions Etienne, Métropolitain de Larisse en Thessalie, pour ne s'être point fait ordonner par le Patriarche de Constantinople.

532.

533.

534.

535.

Césaire, y s ce Conla Litanie imitation lie. Il fut latines, à

e en Daud'Août, la grace, gi.)

er, tenu **Eoniface** écret qui fleur, & le. Mais ela manes faints au Conce Dé-0. 1690.

On y fix

phane, tienne, essalie. r par le

Romanum, le 7 Décembre, au sujet du même Etienne de Larisse, qui avoit VI. appellé au Pape de son interdiction. La Sièci R. décision de ce Concile nous manque.

An de J. C. Collacio, ou Conférence de Constantinople pendant trois jours, entre les Catholiques & les Sévériens. Ceux-ci furent confondus, & il y en out plusieurs qui revinrent à l'Egliso.

Aurelianense II, d'Orléans, le 23 Juin. On y fit vingt-un canons contro la simonie & divers abus. Le P. Mansi se trompe, en rapportant ce Concile à l'an 536. V. Pagi.

Romanum, où cette proposition: unus è Trinitate passus est carne, fut approuvée, & où les Moines Acémètes qui la combattoient, furent condamnés & excommuniés.

Carthaginense, au commencement de l'année, de 217 Prélats, sous l'Evêque Réparat. On y demanda à l'Empereur Justinien la restitution des droits & des biens de l'Eglise d'Afrique, usurpés par les Vandales : ce qui fut accordé parune loi du premier Août de la même année:

Arvernense, de Clermont en Auvergne, le 8 Novembre. Quinze EvêquesVI. canons.

An de J. C. Agapit. On y déposa Anthyme de Cons-136. tantinople, & Mennas sut consacré à sa place par le Pape. Sévère, saux Patriarche d'Alexandrie, & d'autres Evêques hérétiques y surent aussi condamnés.

je

C

Après la mort d'Agapit, arrivée à Constantinople le 22 Avril, Mennas y tint un nouveau Concile le 2 Mai, qui fut continué jusqu'au 4 Juin. La déposition d'Anthyme y fut confirmée, & Anthyme anathématisé. On y prononça aussi anathême contre Sévère d'Antioche, & Pierre d'Apamée, déjà condamnés. Le même anathême sut prononcé contre Zoare, Moine Syrien, zélé Acéphale; & le tout sut confirmé par la Constitution de Justinien, donnée le 6 Août 536. Il y avoit plus de soixante Evêques dans ce Concile.

Quarante Evêques y approuvèrent ce qui avoit été fait à Constantinople, dans le Concile précédent.

736. \* Thevinense, de Thévis en Arménie, par Niersès, Catholique des Arméniens, où l'on condamne le Concile firent feize ar le Pape ie de Confconsacré à , faux Paautres Evêondamnés. arrivée à Mennas y Mai, qui La dépo-

prononça Intioche, ndamnés. cé contre

rmée, &

céphale: istitution

t 936. Il s dans ce

tembre. it ce qui dans le

Arméles Ar-Concile

de Chalcédoine, & l'on adopte l'erreur de l'unité de nature en J. C. On y or- VI. donne de plus que les sêtes de Noël & Siècie. de l'Epiphanie se célébreront le même An de J. C. jour 16 Janvier. Ce Concile est l'époque du schisme de l'Eglise d'Arménie.

(Edit. Venet. T. V.)

Aurelianense III, d'Orléans, le 7 538. Mai On y fir trente-trois canons. Le mois de Mai dans la date de ce Concile est appellé le troisième mois, d'où le P. Pagi conclut que les François commencoient dès-lors l'année à Pâques. Il en devoit conclure au contraire, qu'ils la commençoient avec le mois de Mars. En effet Pâques en 538 fut le 4 Avril : si donc l'année eût commencé à Pâques, Mai n'auroit été que le second mois & non le troisième.

Barcinonense, de Barcelone, par Sergius, Métropolitain de Tarragone. On ou environ. y fit dix canons fur la discipline.

Aurelianense IV, par Léonce, Evêque de Bordeaux. On y fit trente-huit canons, qui furent souscrits par trentehuit Evêques présens, & pour les absens par onze Prêtres & un Abbé:

Gazense, de Gaza en Palestine, dans lequel Paul, Patriarche d'Alexandrie,

R vi

pa

or Vi

H

en

no di

 $\overline{T}$ 

le

fit

ur

E

Cit fuj

est déposé, pour son attachement à l'Origénisme, & pour le crime d'homicide. VI.

(Mansi , Suppl. T. I. p. 428.)

Bysacenum, des Evêques de la Pro-An de J. C vince Bysacène, en Afrique. Les Ré-541. glemens qu'on y fit & que nous n'avons plus, furent envoyés à l'Empereur Justinien, qui les confirma par un Rescrit de l'an 542, au desir du Concile. (D. Cellier.)

Antiochenum, assemblé par Ephrem, 542. Patriarche d'Antioche. On y condamne

les erreurs d'Origène. (Ibid.)

Constantinopolitanum, de Constanou environ. tinople, où Mennas & les autres Evêques approuvèrent l'Edit de Justinien, qui anathématisoit Origène, & les erreurs qui lui font attribuées. La condamnation d'Origène fut une occasion à Théodore de Cappadoce, Origéniste & Acéphale caché, de demander la condamnation des trois fameux Chapitres tirés de Théodore de Mopsueste, d'Ibas & de Théodorer. Théodore faisoit espérer à l'Empereur que les Acéphales se réuniroient à l'Eglise, & recevroient le Concile de Chalcédoine, dès que ces trois Chapitres seroient condamnés.

ent à l'Oiomicide. e la Pro-Les Rés n'avons eur Jus-Rescrit le. (D. phrem, ndamne Constanes Evêstinien, les era conccasion géniste ider la Chafueste. re fai-Acérecee, dès

con-

397 \* Persicum, de Perse, par Mar-Abas, Catholique des Nestoriens, qui par son zèle mit fin au schisme qui Siècie. règnoit dans sa secte, où l'on voyoit An de J. C. ordinairement deux Evêques en chaque Ville, l'un célibataire & l'autre marié. Il paroît que dans ce synode les Evêques embrassèrent la continence. On y renouvella plusieurs anciens canons sur la discipline. (Assemani , Bibl. Orient.  $T. III_{-}$ Herdense, de Lérida, par huit Evê-5460 ques, le 6 Août. On y fit seize canons fur la discipline. Valentinum, de Valens en Espagne, 546. le 4 Décembre, par six Evêques. On y. fit six canons sur la discipline. Aurelianense V, d'Orléans, le 28 549. Octobre; cinquante Evêques & vingtun Députés y firent vingt-quatre canons. C'est le premier Concile qui soit daté du règne de nos Rois. Arvernum II, de Clermont, par dix 549-Evêques, où l'on adopta les canons du cinquième Concile d'Orléans. (Mans.)

Suppl. T. I.) Tullense, de Toul, le premier Juin, par S. Nicet, Métropolitain de Trêves. On n'a point les actes de ce Concile,

VII

( .

qu

hu

le

&

ce

M

C

ce où

C

de

D

€O

ni

ca

pa

tit

C

di

or

ap

qu

qui paroît avoir été convoqué à l'occa-VI. fion de quelques infultes faites à S. Nicer Siècle, par des François, qu'il avoit excom-An de J. c. muniés pour des mariages incestueux. (Hartzheim, Conc. Germ. T. 1.)

Mopsuestenum, le 17 Juin. On y sit voir que Théodore de Mopsueste n'étoit point dans les Dyptiques, & on en rendit témoignage au Pape & à l'Empereur.

Constantinopolitanum. Le Pape Vigile, assisté de treize Evêques Latins, y dépose Théodore de Césarée, & sufpend de sa communion Mennas & les autres complices de Théodore. La Sentence est datée du 14 Août. Le Pape & les siens soussirient une terrible persécution en ce tems-là.

Parisiense II. Vingt-sept Evêques, ou environ. dont six étoient Métropolitains, y déposèrent Saffarac, Evêque de Paris, pour un crime considérable, & ordonnèrent Eusébe à sa place.

\* Tibenense, de Tiben dans la grande Arménie; par le Catholique des Arméniens, où l'on confirme la condamnation du Concile de Chalcédoine, déjà prononcée au Concile de Thévis en 536.

Patriarche des Nestoriens. On y dressa.

On y fit te n'étoir en rendir

pereur.

tpe Vigiatins, y

& fuf-

as & les La Sen-Pape &

e persé-

vêques, , y déis, pour nnèrent

grande Arménnation ijà pro-538.

ofeph ,

vingt - trois canons fur la discipline. = (Mansi, fuppl. T. I.)

CONSTANTINOPOLITANUM, cin-SIÈCLE, quième Concile général, composé de An de J. C. huit Conférences, tenues le 4, le 8, 553-le 0, le 12, le 17, le 19, le 26 Mai.

le 9, le 12, le 17, le 19, le 26 Mai, & le 2 Juin, au sujet des trois Chapitres; cent cinquante-un Evêques y assistèrent. Mais le Pape Vigile, qui étoit alors à Constantinople, refusa de s'y trouver; cependant il dressa son Constitutum, où il condamnoit les erreurs des trois Chapitres, sans toucher à la mémoire des auteurs : dix-sept Evêques & trois Diacres le souscrivirent. Il est daté du 14 Mai : cet écrit ne fit aucun effet. On continua les Conférences, dans la dernière desquelles on reçut les quatre Conciles généraux, & on condamna les trois Chapitres. On y fit aussi quinze canons, qui condamnent les principales erreurs d'Origène, & partent le titre des cent soixante Pères du cinquième Concile général. Le Pape Vigile se rendit enfin à l'avis du Concile, comme on le voit par une Lettre écrite six moisaprès, (le 8 Décembre) au Patriarche Eutychius, où il dit anathème à ceux qui croient que l'on doit défendre les

trois Chapitres.

554.

556.

S. Grégoire le Grand, instruit à fond de l'affaire des trois Chapitres, après 51 è c l e, avoir dit dans les Lettres synodales qu'il écrivit aux Patriarches de l'Orient après son élévation sur le Saint-Siège, qu'il révéroit les quatre premiers Conciles généraux comme les quatre Evangiles, ne fait pas difficulté d'ajouter qu'il a le même respect pour le cinquième.

Jerofolimitanum. Les Evêques de Palestine y approuvèrent le cinquième Concile, excepté Alexandre d'Abyle, qui pour cela sur déposé de l'épiscopat.

Arelatense, le 29 Juin. Onze Evêques & huit Députés y firent sept canons.

\* Aquileiense, d'Aquilée, par l'Evêque Paulin I. On y condamne le dernier Concile de Constantinople, & l'on se sépare de la communion de ceux qui le reçoivent, sans excepter le Pape. Ce schisme sut embrassé par tous les Evêques de Vénérie, d'Istrie & de Ligurie, c'est-à-dire, par tous les Suffragans d'Aquilée & de Milan. Le Pape Pélage I excommunia ces Evêques à son tour, & pria le Général Narsès d'envoyer Paulin captis à Constantinople; ce qui ne sut point exécuré. (Edit. Venet. tor. V. Muratori, Ann. d'Ital.)

nons empé fes. quin

de Comun pour la proposition fon juré exco

Roi fon

roni

crim

Evêc rius Sain Mér Hér Clo

Em

t à fond , après les qu'il nt après , qu'il onciles ngiles, i'il a le

e. de Pae Cone, qui t. Evê-

anons.
l'Evêernier
on fe
qui le
. Ce

Evêurie, d'Aage I r, & Parisiense III, où l'on fait dix canons, qui tendent particulièrement à VI.
empêcher l'usurpation du bien des Egli-Siècle.
ses. Ces canons furent souscrits par An de J. & quinze Evêques.

Landavensia tria de Landaff au pays. 560.

Landavensia tria; de Landass au pays de Galles. Dans le premier, on excommunie Mouric, Roi de Clamorgan, pour avoir tué le Roi Cynéta, malgré la paix qu'ils avoient jurée ensemble sur les saintes Reliques. Dans le second, on en use de même envers le Roi Morcant, qui avoit tué Frioc, fon oncle, après lui avoir pareillement juré la paix. Dans le troissème, autre excommunication prononcée contre le Roi Guidnert, pour avoir mis à mort son frère, qui lui disputoit la Couronne. Ces trois Princes réparèrent leurs crimes par une pénitence éclatante & sincère.

Santonense, de Saintes, par Léonce, Evêque de Bordeaux. On y déposa Emérius, qui avoit été placé sur le Siège de Saintes par Clotaire I, sans l'avis du Métroplitain, & on mit à sa place Hérachius; ce que Chérébert, sils de Clotaire I, trouva très-mauvais. Il punit les Evêques de ce Concile, & maintine Emérius.

562.

Bracarense I, de Brague, le 1 Mai, par Lucrétius, Archevêque de Brague, VI. Siècle, où se consomma la conversion du Roi An de J. C.

Théodémir, & de toute la nation des Suèves à la foi catholique. On y publia 563. dix-sept articles contre les Ariens & les Priscillianistes; après quoi l'on dressa vingt - deux canons, dont la plupart concernent les Cérémonies du culte public. (Ferréras.) Pagi met ce Concile 566,

Lugdunense II, de Lyon, par saint Nicet. Quatorze Evêques, huit présents & six par députés, y firent six canons. Ce Concile est daté de la sixième année du Roi Gontran, de la huitième du Pape

Jean III, & de l'Indiction XIV.

566 Turonense II, de Tours, le 17 Noou 567. vembre. Neuf Evêques y firent vingtsept canons, & quelques Réglemens touchant la discipline & les cérémonies de la Religion. Ce Concile est daté de la sixième année du Roi Chérébert. Une Lettre circulaire, écrite par les Evêques après cette assemblée, paroît ordonner le paiement de la Dîme, mais comme d'une aumône.

569. Lucense I, de Lugo en Espagne, le Janvier. Lugo y est érigé en Métropole. mife

Br Marti canon Conc

Lu litain divisi prem

Pa

femb

mine Pron dun j àlaı trasie main Evêq nom Mét

> par l au m cano daté

> de C

gebe

Brague,
du Roi
du Roi
dion des
y publia
ns & les
n dressa
plupart
u culte
Concile

r faint présents canons. année lu Pape

7 Novingtemens nonies até de Une êques onner

e, le étro-

mme

pole. Cette Eglise est aujourd'hui soumise à Compostelle. (Pagi.)

mise à Compostelle. (Pagi.)

Bracarense II, le 1 Juin, par saint 51 t c 2 2.

Martin de Dume, Archevêque de Bra- An de 3. c.
gue. Douze Evêques y dressèrent dix 572.
canons. Loyasa & Ferréras mettent ce

Concile au 15 Décembre 571.

Lucense II, par Nitigius, Métropolitain de Lugo, où le Roi consirme la division des Diocèses, établie dans le premier Concile de cette Ville.

Parisiense IV, le 11 Septembre, assemblé par le Roi Gontran, pour terminer un dissérend entre ses deux frères. Promotus, sacré Evêque de Châteaudun par Gilles, Archevêque de Reims, à la réquisition de Sigebert, Roi d'Austrasse, y sut déposé; mais Sigebert le maintint dans cette Ville, malgré les Evêques qui assissèrent à ce Concile au nombre de trente-deux, dont six étoient Métropolitains. Promotus ne sut chassé de Châteaudun qu'après la mort de Sigebert.

\* Seleuciense, de Séleucie en Perse, par Ezéchiel, Catholique des Nestoriens, au mois de Février. On y sit trente-neus canons sur la discipline. Ce Concile est daté, dans le Nomocanon Arabique, de 572.

573•

576.

l'an 45 de Chofroes. (Manse, supple

SIÈCLE. Parisiense V, au printems, où le Roi An de J. c. Chilpéric sit déposer S. Prétextat, Archevêque de Rouen, par quarante-cinq Evêques, pour avoir, disoit-il, favorisé la révolte de son fils Mérouée. Saint Prétextat fut exilé, & l'on mit à Rouen Mélanius à sa place. Grégoire de Tours ne consentit point à cette déposition.

(Pagi.)

\* Ægyptiacum, peut - être d'Alexan-578. drie, par Jacques Zanzale, Evêque Eutychien, où l'on dépose Paul Beth-Ucham, Patriarche Jacobite d'Antioche, pour avoir abjuré l'hérésie à Constantinople, quoiqu'il eût depuis révoqué son abjuration. Ce Concile, dans la Chronique du Patriarche Denis, est daté de l'an 889 des Grecs; ce qui revient à l'an de J. C. 578, avant l'automne. (Affemani, Biblioth. Orient.

Cabilonense, de Châlons-sur-Saône. Salonius d'Embrun & Sagittaire de Gap y furent déposés pour leurs mœurs. Ils furent ensuite rétablis par le Roi Gontran, à la demande du Pape, & enfin déposés de nouveau à Châlons, où il

paroît année

\* G le Pati I'on de d'Aqu parce d'Aqu d'Evêc le Prê du Pa ment mation quilée éclater Concil fifter 1

> Bre fonnoi Grégoi propre de Con lui le

Ale Eulope est ma l'éditio

\* Te Ariens où le Roi tar, Arinte-cinq

e. Saint Rouen Tours

Alexan-

Jue Eu-Beth-Antio-Confrévo-

lans la , est ui re-: l'au-

rient.

Gap Gon-

enfin ù il paroît qu'il y eut deux Conciles en cette \_\_\_\_

\* Gradense, de l'Isle de Grado, par Sircie. de Patriarche Elie, le 3 Novembre, où An de J. c. l'on détermine que le Siége patriarchal d'Aquilée seroit transséré à Grado, parce que les Lombards étoient maîtres d'Aquilée. A cette assemblée, composée d'Evêques schissmatiques, on sit paroître le Prêtre Laurent, chargé de Lettres du Pape Pélage II, qu'on n'avoit sûrement pas demandées, portant consirmation de la translation du Siège d'Aquilée à Grado. Les Prélats y sirent éclater leur opposition au cinquième Concile général, & Laurent n'osa inssister sur son acceptation.

Brennacense, de Braine dans le Soisfonnois, sur la riviere de Vesle, où Grégoire de Tours est justifié, par son propre serment, d'une accusation que le Comte Leudaste avoit portée contre

lui le 23 Mai.

Alexandrinam, d'Alexandrie, par S. Eulope, sur la discipline. Ce Concile est mal-à-propos dit d'Antioche dans l'édition de Venise. (Mansi.)

\* Toletanum, de Tolède, par les 581 Ariens, où le Roi Leuvigilde fait de ou 582.

180.

581.

VI. passoient à l'Arianisme. (Mansi, suppl.

Siècle. T. I.)

An de J. C. Matisconense I, de Mâcon, le 1 No-581 vembre. Vingt-un Evêques y firent dixou environ neuf canons. (Mansi.)

de Mai. Huit Evêques avec douze Députés y firent six canons.

Valentinum, de Valence, le 23

Mai. Dix-fept Evêques confirment
les donations faites aux Eglises par le
Roi Gontran, la Reine sa femme, &
fes deux filles qui s'étoient consacrées
à Dieu.

Matisconense II de Mâcon le 18

Matisconense II, de Mâcon, le 23 Octobre. Quarante-trois Evêques y firent vingt canons, dont le premier, que le Roi Gontran appuya ensuite d'un Edit, ordonne la cessation de toute œuvre servile & de toute plaidoirie le jour du Dimanche: le second désend de baptiser en d'autre tems qu'à Pâques, hors le cas de nécessité; le cinquième enjoint de payer la dîme aux Prêtres & Ministres de l'Eglise, sous peine d'excommunication. C'est le premier Concile qui fasse mention expresse de la Dîme ecclésiastique comme dette; &

exacts
dépoil
ordor
debau
quatr

vêque canor objet céder

vergrinocei hors

nople Patria crime Jeûne triarc

Evêque Roi de for les Gaprès

To

oliques qui ofi, suppl, le 1 Nofirent dix-

au mois louze Dé-

onfirment es par le mme, & confacrées

es y firent , que le 'un Edit, te œuvre e jour du de bapnes, hors ème enrêtres & ne d'exler Conle de la ette; & que tous les Chrétiens autrefois étoient VI. exacts à la payer. Dans ce Concile, on Siècle. déposa Faustien de Dax, qui avoit été An de J. C. ordonné Evêque par l'autorité de Gondebaud. Ce Concile est daté de la vingt-quatrième année du Roi Gontran.

Altissiodorense, d'Auxerre, sous l'E-vêque Aunacaire, où il sit quarante-cinq canons, qui semblent n'avoir eu d'autre objet que l'exécution du Concile pré-

cédent.

Arvernense III, de Clermont en Auvergne. On y termine le différend d'Innocent de Rhodez & d'Ursicin de Cahors, touchant quelques Paroisses que
l'un & l'autre s'attribuoient. (Pagi.)

Constantinopolitanum, de Constantinople, vers le mois de Juin. Grégoire, Patriarche d'Antioche, y sut justifié des crimes dont on l'accusoir; & Jean le Jeûneur s'y sit donner le titre de Patriarche œcuménique. (Pagi.)

Toletanum III, de soixante - quatre Evêques & huit Députés, le 6 Mai. Le Roi Récarède y sit une belle profession de soi en son nom & en celui de tous les Goths, qui abjurèrent l'Arianisme, après quoi l'on dressa, à la demande du 589.

VI. Pline. (Pagi)

Sate L. B. Narbonense, le 1 Novembre. On y An de J. C. fairs plusieurs Réglemens de discipline.

Alexandrinum, à l'occasion du v. 15
du Chap. 18 du Deutéronome, sur le
sens duquel les Juiss & les Samaritains
étoient divisés; les premiers l'appliquant
à Josué, les seconds à un certain Dosithée, contemporain de Simon le Magicien. S. Euloppe, Patriarche d'Alexandrie, choisi pour arbitre de la dispute,
assembla plusieurs savans Evêques, à la
tête desquels, après un mûr examen, il
décida que ce v. regarde J. C. (Photius,
Cod. 227.)

Religieuses de Sainte Croix de Poitiers, révoltées contre leur Abbesse Leubouë-

re, y furent excommuniées.

Metense, de Metz, au mois d'Octobre. Gilles, Archevêque de Reims, y fut déposé & exilé, comme coupable du crime de lèze-majesté. Chrodielde & Basine y furent reçues à la communion. Celle-ci rentra dans son Couvent. Chrodielde fut envoyée dans une terre que le Roi lui donna.

590. Gabalitanum, du Gévaudan, à peu près

vejols
femme
& deve
du vivi
lui-ci,
autant
fon,
aux en
(Vaiffe
\* M
no, da

près o

l'Exarq damnat dans ce un act fignatur Evêque une Le exigeoi Chapitr ques de

Patriar

T. VI.
Hifpe

diction

Décrets
Rom
Tom

CHRÉTIENS. 409 près où est aujourd'hui la Ville de Marvejols, où l'on condamna Tétradie, femme d'Eulalius, Comte Auvergnac, STÈCLE. & devenue concubine du Comte Didier, An de J. C. du vivant de son époux, à rendre à celui-ci, sur ses propres biens, quatre fois autant qu'elle avoit emporté de sa maison, avec la note de bâtardise attachée aux enfans qu'elle avoit eu de Didier. (Vaissette, T. I, p. 317.) \* Maranense, de Marano ou Maria-590. no, dans l'Istrie ou le Frioul. Sévère, Patriarche de Grado, ayant été forcé par l'Exarque de Ravenne à signer la condamnation des trois Chapitres, présenta dans ce Concile assemblé pour le punir, un acte par lequel il désavouoit cette signature. Ce Concile, composé de dix Evêques, écrivit à l'Empereur Maurice une Lettre, pour se plaindre de ce qu'on exigeoit d'eux la signature des trois Chapitres, & des entreprises des Evêques de France sur les droits & la jurisdiction de celui d'Aquilée. (Edit. Venet. T. VI. Mansi, suppl. Conc. T. I.) Hispalense I, de Séville, le 4 ou le 590. 5 Novembre. Huit Evêques y firent trois Décrets. (Pagi.) Romanum I, de Rome, au mois de 590. Tome II.

a disci-

On y

ipline.

fur le

aritains

liquant

n Dosi-

Magi-

Alexan-

ispute,

s, à la

ien, il

hotius,

lasine,

oitiers,

ubouë-

d'Oc-

eims,

ipable

dielde

mmu-

ivent.

terre

à peu

près

591.

Décembre, où le Pape S. Grégoire le VI. Grand, instruit de la rechûte du Patriar-SIÈCLF, che de Grado, le cite, de l'avis de l'affemblée, à venir rendre compte de sa conduite. (Mansi, suppl. T. I.)

\* Istrium, d'Istrie, par les Schismatiques, au commencement de l'année. Le résultat de cette assemblée sur une Lettre synodique, écrite à l'Empereur, pour le prier de faire cesser les poursuites du Pape contre le Patriarche Sévère, & lui promettre qu'il iroit plaider lui-même sa cause à Constantinople, dès que l'état des assaires d'Italie le permettroit. (Ibid.) Le P. Pagi se trompe, en consondant ce Concile avec celui de Marano, tenu l'année précédente. (Mansi.)

Grégoire assembla ce Concile pour faire part aux Eveques qui le composoient, de la Lettre synodale qu'il écrivoit aux Patriarches d'Orient, à l'occasion de son

élévation sur le Saint-Siège.

Novembre. Onze Evêques & deux Diacres députés y firent trois canons touchant les Ariens convertis.

594. Cabilonense, de Châlons-sur-Saône,

où l'on Marce qu'on i S. Der des-Pro

Ron 5 Juil vingt-o affis co débout Jean, appelle Jean d Jeûner Déput appel,

> y firen mais fouscr de M Jean I posé. compt

Tol

de Tar deux o bat ar (Ferr égoire le 1 Patriaris de l'afpte de fa

l'année.
fut une
pereur,
les pourarche Sét plaider
tinople,
e le pertrompe,
ec celui

evrier. S, our faire ofoient, voit aux a de fon

cédente,

le, le 1 ux Diaouchant

Saône ,

où l'on établit dans le Monastère de S.

Marcel la même manière de psalmodier
qu'on suivoit à S. Martin de Tours, à SINCIE.
S. Denis en France, & à S. Germaindes-Prés. (Aimon, L.3.)

Romanum III, sous S. Grégoire, le 5 Juillet. Il y proposa six canons que vingt-deux Evêques, trente-trois Prêtres assis comme les Evêques, & les Diacres débout, approuvèrent. On y absout aussi Jean, Prêtre de Chalcédoine, qui avoit appellé au Pape de la condamnation que Jean de Constantinople, surnommé le Jeûneur, avoit portée contre lui. Les Députés du Patriarche qui suivoient cet appel, y surent déboutés.

Toletanum, le 17 Mai. Seize Evêques y firent deux canons, dit ce Concile; mais on n'en voit que treize dans les souscriptions, entre lesquelles est celle de Migèce, Archevêque de Narbonne. Jean Pérez tient ce Concile pour supposé. Pagi n'en parle pas. Ferréras le compte pour le IV<sup>e</sup>. de Tolède.

Oscense, de Huesca, dans la Province de Tarragone. Il ne s'en est conservé que deux canons, dont l'un ordonne le célibat aux Prêtres, Diacres & Soudiacres. (Ferréras.)

Sij

595.

597.

598.

VI. Novembre. Douze Evêques y firent qua-Siècle. tre canons sur la discipline.

Ma de J. c. Romanum IV, fous S. Grégoire, au mois de Novembre. Un imposteur Grec, nommé André, y sut condamné, & on y permit à Abbé de S. André à Rome, de la coun testament.



CH

T

S

Frusino en prés Consul pour consacr Il envo nées 5 nople 1 le Sain depuis dernièr L'an 5 Moine faire a de la

La mê de Fau libre a lone, le r firent qua-

goire, au teur Gree, né, & on S. André

## CHRONOLOGIE

DES PAPES.

#### SIXIÈME SIÈCLE. LI HORMISDAS.

VI. Siècle.

HORMISDAS, Diacre, (né à Andel. C. Frusinone en Campanie) fur élu Pape en présence du célèbre Cassiodore, alors Consul, & député du Roi Théodorie pour cette élection, le 26 Juillet, & consacré le 27, qui étoit un Dimanche. Il envoya trois Légations (dans les années 515, 517, 519,) à Constantinople pour réconcilier cette Eglise avec le Saint-Siège, dont elle étoit séparée depuis la condamnation d'Acace. La dernière de ces Légations eut son effet. L'an 520, il reçut mal les députés des Moines de Scythie, qui vouloient lui faire approuver cette proposition: Un de la trinite a souffert dans sa chair. La même année il condamna les Livres de Fauste de Riez, sur la Grace & le libre arbitre: Hormisdas mourut le 6

Siij

VI. ans & onze jours, qu'il rendit illustre Siècle par la vigueur avec laquelle il soutint An de J. c. la bonne doctrine, par la résorme du Clergé, par la paix qu'il procura aux Eglises d'Orient, par les soins qu'il prit de chasser de Rome les Manichéens, par ses aumônes & ses libéralités envers les lieux saints. Les plus anciens priviléges accordés aux Monastères en Occident par le Saint-Siège, remontent à ce Pape.

#### LII. S. JEAN I.

Jean I, natif de Toscane, sut élu 523. Pape le 13 d'Août de l'an 523, & ne tint le Saint-Siège que deux ans & neuf mois: il mourut le 18 de Mai de l'an 526, dans la prison où le Roi Théodoric l'avoit fait enfermer à Ravenne, au retour de Constantinople, où il étoit allé par ordre de ce Prince. L'objet de cette ambassade étoit, dans l'intention de Théodoric, d'engager l'Empereur Justin à rendre aux Ariens les Églises qu'il leur avoit enlevées. Jean fit tout le contraire. C'est pour cette raison que l'Eglise l'honore comme Martyr.

Féll fuccé choix mûre du Sé digne Septe Félix deux décéd ceme fa m

> Bo mais Félix 530. & or le fo core mên le 8 le 1

> année

Félix III, du pays des Samnités, Siècle.

fuccéla, le 24 Juillet, à Jean, par le choix de Théodoric même, après une mûre délibération & avec l'agrément du Sénat, qui l'accepta comme trèss digne: il fut ordonné vers la fin de Septembre, après la mort de ce Prince. Félix tint le Saint-Siège quatre ans deux mois & quelques jours, étant décédé, suivant Anastase, au commencement d'Octobre 530. Le P. Pagi met sa mort au 18 Septembre de la même année.

#### LIV. BONIFACE II.

Boniface II, Romain de naissance, mais Goth d'origine, successeur de Félix III, sut ordonné le 15 Octobre 530. Le même jour un autre parti élut & ordonna un nommé Dioscore; mais le schisme ne dura pas long-tems, Dioscore étant mort le 12 Novembre de la même année. Boniface mourut l'an 532, le 8 Novembre, suivant Bianchini, ou le 16 Octobre, selon Pagi.

**536**.

at de neuf dit illustre il soutint éforme du rocura aux s qu'il prit unichéens, ités envers ens privis en Occimontent à

I.

fut élu 23, & ne 123, & ne 124 x ans & 125 de Mai 126 où le Roi 126 er à Ra-127 ntinople, 126 er à Ra-127 ntinople, 126 de Mai 127 où le Roi 128 de Mai 129 er à Ra-120 ntinople, 129 de Mai 120 de Mai 12

#### VI.

## LV JEAN II.

Siècle. Jean II, surnommé Mercure, RoAn de J. c. main de naissance, Prêtre du titre de
533. S. Clément, sut ordonné Pape le 22
Janvier de l'an 533. Jean II approuva
cette sameuse proposition des Moines
Scythes, Unus è Trinitate passus est
carne, qui avoit sait tant de bruit sous
Hormisdas. Il mourut le 27 Mai de l'an
535, après avoir tenu le Saint-Siège
deux ans & quatre mois.

#### LVI. AGAPIT.

535. Agapir, Archidiacre, fils du Prêtre Gordien, fut ordonné le 3 Juin 535, & tint le Saint-Siège dix mois dix-neuf jours. Son pontificat, quoique si court, fut des plus glorieux. Agapit s'y montra ferme pour l'observation des canons, en refusant à l'Empereur Justinien ce qu'il lui demandoit en faveur des Ariens convertis: il fit le voyage de Constantinople par ordre de Théodat, Roi des Goths, pour détourner l'Empereur de porter la guerre en Italie, guérit un boiteux en chemin, entra dans Constantinople le 2 de Février 536, ne voulut point voir Anthyme transféré de Trésibonde pereu lui-m tinop le 22

Sil Pape placé appri donn Ce fi Pape. fuite vère, Goth: nom, peupl La ca féque voya, Patar fa pla de J geoit l'enlè

s'étoi

fon r

bonde à Constantinople, persurda l'Empereur de le faire déposer, ce qu'il sit VI. sui-même dans un Concile à Constan-Stècle. tinople. Agapit mourut dans cette Ville An de J. C. le 22 Avril 536.

#### LVII. SILVÈRE.

Silvère, natif de Campanie, fils du Pape Hormisdas, & Soudiacre, fut placé sur le Saint-Siège, dès qu'on eut appris à Rome la mort d'Agapit, & ordonné, suivant Pagi, le 8 Juin 536. Ce fut le Roi Théodat qui le fit éliré Pape. Cette protection fervit dans la fuite de prétexte aux ennemis de Silvère, pour l'accuser de favoriser les Goths. On fabriqua des Lettres en son nom, par lesquelles il encourageoit ces peuples à faire la guerre aux Romains. La calomnie produisit son effet. En conséquence Bélisaire enleva Silvère, l'envoya, le 17 Novembre 537, en exil à Patare en Lycie, & fit mettre Vigile à sa place. Ces choses se passèrent à l'inique de Justinien, tandis que Vitiges assiégeoit Rome. L'Empereur instruit de l'enlèvement de Silvère & de ce qui s'étoit ensuivi, ordonna son rappel & son rétablissement. Mais par les intri-

536.

Prêtre n 535, lix-neuf court, montra anons, iien ce Ariens altantioi des eur de in boistantivoulut

Tréfi:

ire, Ro-

titre de

pe le 22

approuva Moines

Mus est

ruit sous

i de l'an

t - Siège

VI. gues de l'Impératrice Théodora, il fut vI. conduit dans l'Isle Palmaria, où il mou-Siècle, rut de faim le 20 Juin de l'an 538.

An de J. C.

#### LVIII. VIGILE.

Vigile, fils du Consul Jean, Diacre 537. de l'Église Romaine, ordonné le 12 Novembre 537, du vivant de Silvère, fut reconnu pour Pape légitime depuis fon Ordination, quoiqu'elle cût été faite contre les règles. La conduite incertaine & flotante qu'il tint d'abord dans l'affaire des trois Chapitres, fut réparée dans la fuite par la condamnation qu'il en publia, & par son adhésion au cinquième Concile. Il mourut de la pierre à Syracuse, en revenant de Constantinople, le 10 Janvier de l'an 555, après avoir tenu le Saint-Siège dix-huit ans & demi.

#### LIX. PÉLAGE I.

Pélage, Diacre de l'Eglise Romaine, succéda à Vigile, après une vacance de trois mois, & sur consacré au mois d'Avril de l'an 555. Pélage, avant son pontificat, avoit été Apocrissaire de Vigile à Constantinople, d'où ce Pape le rappella l'an 545. Il rendit de grands ser-

vices foit en o prife faver gnon qu'el Cha men Mai avoi coup mur que lem fa 6 Ma Sièg

> mai étoi le vin 57:

> > me

qua

il fur I mou-

Diacre le 22 ilvère, depuis ût été ite inabord s, fut nation ion au de la Conf-1555,

naine, ice de s d'Ai pon-Vigile e raps fer-

x-huit

vices aux Romains affiegés par les Goths, foit en leur distribuant des vivres, foit VI. en obtenant de Totila, l'an 546, à la STECLE. prise de la Ville, plutieurs graces en An de J. C. faveur des citoyens. Il fut le compagnon, & non l'auteur de la perfécution qu'essuya Vigile pour la cause des trois Chapitres. Pélage les condamna luimeme, après en avoir été le défenseur. Mais quand on sût à Rome qu'il les avoit défendus avant son élection, beaucoup de monde le sépara de sa communion. La désertion fut si grande, que de toute l'Italie, deux Evéques seulement avec un Prêtre se trouvérent à sa confécration. Pélage mourut le 1 Mars 560, après avoir tenu le Saint-Siège quatre ans cinq mois & vingtquatre jours.

#### LX. JEAN III.

Jean III, surnommé Catelin, Romain, fut confacré le 18 Juillet, qui étoit un Dimanche, l'an 560. Il tint le Saint - Siège douze ans onze mois vingt-six jours, & mourut le 13 Juillet 573. (Pagi, Muratori.) Le P. Mansi met sa mort au es Octobre suivant.

578.

## LXI. BENOIT BONOSE.

Benoît Bonose, après une vacance de dix mois & vingt-un jours, occasionnée fut ordonnée Pape le 3 Juin de l'an 574. Il mourut le 30 Juillet de l'an 578, après avoir tenu le Saint-Siège quatre ans un mois & vingt sept jours, au milieu de la persécution des Lombards.

## LXII. PÉLAGE II.

Pélage II, Romain, sur confacré le 30 Novembre de l'an 578, après une vacance du Saint-Siège qui dura quatre mois. Les ravages des Lombards qui faisoient alors le siège de Rome, empéchèrent qu'on n'attendît le consentement de l'Empereur, selon la coutume établie dans le siècle précédent. Pélage travailla avec zèle, mais inutilement, à ramener à l'unité de l'Eglise les Evêques d'Istrie & de Vénétie, qui faisoient schisme pour la désense des trois Chapitres. Des le commencement de son pontificat, il tira Grégoire du Monastère où il s'étoit retiré, pour le faire un des sept Diacres de Rome, l'envoya

à Co contre fon A la pel avoir mois

LXI

Gr le fut fes lu toutes à Ro été P renor pour Fanne S. A Maif Pape un de Fenve d'Ital jufqu Pélag le C teme: lui fi

de to

S E.

nce de

onnée

talie,

l'an

l'an

Siège

ours,

Lon1-

une une qui entente lage ent, Evê-fai-rois

de

10-

ire

oya

à Constantinople demander du secours contre les Lombards, & l'y nomma VI. son Apocrisaire. Pélage II mourut de Siècle la peste le 8 Février de l'an 590, après An de J. C. avoir tenu le Saint-Siège onze ans deux mois & neuf jours.

#### LXIII. S. GRÉGOIRE LE GRAND,

Grégoire I', dit le Grand, & qui le fut véritablement par sa charité, par fes lumières, par sa modestie & par toutes ses éminentes qualités, étoit né à Rome d'une famille noble, & avoit été Préteur de cette Ville en 573 : maisrenonçant au monde & à ses dignités, pour ne servir que Dieu, il se retira l'année suivante dans le Monastère de S. André, qu'il avoit fondé dans sa Maison. Il en étoit Abbé, lorsque le Pape Pélage II l'en tira pour le faire un des sept Diacres de Rome. Ce Pape l'envoya, vers l'an 579, pour les affaires d'Italie, à Constantinople, où il résida jusqu'en 584, avec le titre d'Apocrisiaire. Pélage étant mort le 8 Février 590, le Clergé & le peuple, d'un consentement unanime, élurent Grégoire pour lui succéder: Grégoire seul s'y opposa de toute sa force; il s'enfuit, il se cacha,

590

VI.

& écrivit à l'Empereur, le priant de ne point approuver ce choix; mais il SIÈCLE, ne réussit pas. Grégoire fut donc ordonné Pape le 3 Septembre, qui étoit un Di-An de J. c. manche, l'an 590. Il se plaignit sérieusement à ses amis des complimens que quelques-uns lui sirent sur sa nouvelle dignité. L'an 593, & non 596, comme le dit Baronius, il engagea le Roi des-Lombards à lever le siège qu'il avoit mis devant Rome. Ce saint Pape défendit le cinquième Concile, tâcha de ramener les schismatiques, & fit rentrer dans la communion de l'Evêque de Milan, Théodelinde, Reine des Lombards, qui s'en étoit séparée. S. Grégoire exécuta, l'an 596, le dessein où il étoit depuis long-tems de porter la foi en Angleterre; il y envoya des Missionnaires, dont S. Augustin, Prévôt de son Monastère de S. André, fut le chef. Ayant abordé l'an 597 en cette Isle, Augustin & ses compagnons furent bien reçus par Ethelbert, Roi de Kent, qui embrassa la foi, & fut baptisé avec un grand nombre des siens. Une des plus importantes actions du pontificat de S. Grégoire, a été la réformation de l'Ossice de l'Eglise Romaine l'an 599. Ce grand Pape, consumé

de g FUL aprè ans Pap des Cet

> fon fuc con Ro

iant de mais il ordonné un Diférieuens que ouvelle comme Roi des il avoit léfendit amener er dans Milan, ds, qui xécuta, depuis Anglenaires, Monaf-Ayant ugustin us par rassa la ombre tes ac-, a été se Ro-

nfumé

de glorieux travaux & de maladie, mourur saintement le 12 Mars de l'an 604, VI. après avoir tenu le Siége de Rome treize Siècle. ans six mois & dix jours. Il est le premier Pape qui ait pris la qualité de Serviteur 604. des serviteurs de Dieu dans ses Lettres. Cette souscription, qui marquoit sa profonde humilité, est devenue sous ses successeurs une formule qui s'est toujours conservée dans le style de la Chancellerie Romaine.



# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES D'ANTIOCHE.

SIXIEME SIECLE.

VI. SIÈCLE.

An de J. C. DÉVÈRE, l'un des plus grands fléaux de l'Eglise d'Orient, sut substitué à Flavien dans le mois de Novembre 512, par ordre de l'Empereur Anastase. Il étoit de Sozople en Pissidie. L'an 475, étant en Egypte, il avoit embrassé le parti de Pierre Monge. Le trouvant ensuite trop modéré, il s'étoit séparé de lui, & avoit formé la secte des Acéphales ou Sévériens. Assis sur la Chaire d'Antioche, il ne cessa de vexer les Catholiques de sa dépendance, tant que l'Empereur Anastase vécut. L'an 518, Jusrin, successeur d'Anastase, le sit déposer dans un Concile tenu à Constantinople au mois de Juillet. Peu de tems après, il le condamna à avoir la langue conpée, ne ce évita prit a année & ex tantin Abul (l'an tard, mon

Pa élu a le Si ordin cédo hérét indif doxe ple, au m

trois

fubil

IES

fléaux à Fla-512, fe. Il

475, ilé le it ené de Acé-

haire itho-'Em-Juf-

ofer ople rès -

COU-

pée, en punition des blasphêmes qu'il = ne cessoit de vomir contre la foi. Sévère évita ce châtiment, par la fuite qu'il SIÈCLE. prit au mois de Septembre de la même An de J. C. année. Il reparut après la mort de Justin, & excita beaucoup de troubles à Conftantinople & en Egypte. Sa mort, suivant Abulfarage, arriva l'an des Grecs 850, (l'an de J. C. 539) ou trois ans plus tard, (l'an 542) selon Sévère d'Aschmonin, plus ancien qu'Abulfarage de trois siècles.

#### PAUL II. LV.

Paul, Prêtre de Constantinople, fut élu au mois de Mai 519 pour remplir le Siége d'Antioche. Aussi-tôt après son ordination, il rétablit le Concile de Chalcédoine. Son orthodoxie aliéna de lui les hérétiques; mais sa mauvaise conduite indisposa presque également les orthodoxes. Devenu odieux à tout son peuple, il prit le parti d'abdiquer l'an 521 au mois d'Avril. Il vécut encore trois ans après son abdication. (Bolland.)

#### EUPHRASIUS.

Euphrasius, natif de Jérusalem, fut substitué à Paul dans le Siége d'Antioche.

519-

Il commença fon épiscopat, dit Théophane, par retrancher des Dypriques STÈCLE, les noms du Pontife Romain & des An de J. c. Pères de Chalcédoine. La crainte, ajoute - t - il, lui sit publier ensuite les quatre Conciles. Les hérétiques s'étant soulevés à cette occasion, il y en eut plusieurs de tués. Un accident funeste termina l'épiscopat & les jours d'Euphrasius. Il périt dans un tremblement de terre, qui, ayant commencé le 29 Mai 526, dura un an entier, selon Théophane.

#### LVII. ÉPHREM.

Ephrem, Comte d'Orient, dans le tems du tremblement de terre qui bouleversa la Ville d'Antioche, mérita, par le soin qu'il prit des habitans, d'être élu pour succéder à Euphrasius. La conduite qu'il tint dans l'épiscopat, justifia ce choix. Ses mœurs furent simples, sa vie frugale, sa doctrine pure, son zèle sage, actif & réglé. Il poursuivit avec vigueur les hérétiques dans ses discours & ses écrits. Ce digne Pasteur mourut l'an 545. vers le commencement de Mai.

ne fu ti

cho

ren

tio

fon

L'a

cile

Ni

qu

du

l'I lex

Er

bu

C ġ

tι

## LVIII. DOMNUS III.

VI.

Domnus, Thrace de naissance, sut Siècle. choisi par l'Empéreur Justinien pour An de J. c. remplacer Ephrem sur le Siège d'An- 54). tioche. Il eut le même attachement que son prédécesseur pour la soi catholique. L'an 553, il assista au cinquième Concile général, dont il souscrivit les actes. Nicéphore & Théophane lui donnent quatorze ans d'épiscopat. Les Tables du dernier mettent sa mort en l'an de l'Incarnation 552, selon le calcul d'A-lexandrie; ce qui revient à l'an de notre Ere 559 avant le 29 Août, par où débute l'année des Egyptiens.

## LIX. ANASTASE I.

Anastase, Moine de Palestine, qu'il ne faut pas consondre avec le Sinaite, sur élu pour succéder à Domnus. Il soutint dans l'épiscopat la réputation qu'il s'étoit acquise par sa doctrine & ses vertus dans le Cloître. L'an 563, il résista courageusement à l'Empereur Justinien, qui vouloit faire ériger en dogme son erreur de l'incorruptibilité du Corps de J. C. avant sa Résurrection. Sa grande charité lui sit épuiser le trésor de son

559.

dans le ui bouita, par être élu onduite e choix. ie frue fage, vigueur & fes

in 545,

t Théo-

yptiques

& des

rainte,

suite les

s s'étant

en eut

funeste

s d'Eu-

olement

é le 29

felon

VI. Eglise en faveur des pauvres. L'Empevi. reur Justin II, irrité contre lui par d'au-Siècle. tres motifs, lui en sit un crime, & le An de J. C. chassa de son Siège vers la sin de l'an 569. (Le Quien.)

## LX. GRÉGOIRE.

Grégoire, Abbé dans la Palestine, 569. fut mis à la place du Patriarche Anastase par l'Empereur Justin. La sagesse de son gouvernement couvrit le vice de son entrée dans l'épiscopat. Il signala sa prudence & sa charité pendant les incursions que les Perses firent en Syrie sous les règnes de Justin, Tibère & Maurice. Sa vertu ne le mit pas néanmoins à l'abri de la calomnie. Un Laïque l'accufa des crimes honteux dont il fe purgea l'an 588, au Concile de Constantinople. L'an 593, il remit le Siège d'Antioche à son prédécesseur, & mourut la même année d'une attaque de goutte. (Pagi.)

ANASTASE I, pour la seconde fois.

Anastase remonta sur son Siège après vingt-trois ans d'exil. Il le tint encore cinq ans, & mourut l'an 598, en odeur de sainteté. (Pagi, le Quien.)

A tafe par Rom troub force dre i force 610. de tr

font

#### LXI. ANASTASE II.

VI.

Anastase II sut le successeur d'Anas-Siècle. tase I. Son épiscopat sut vivement agité An de J. c. par les guerres des Perses contre les 598. Romains. Les Juiss, à la faveur de ces troubles, attaquèrent les Chrétiens à force ouverte. Anastase voulant désendre ses ouailles, sut mis à mort par ces forcenés, vers le mois d'Août de l'an 610. Le Siège d'Antioche vaqua près de trente ans depuis sa mort. Les Grecs sont sa fête le 21 Décembre.



d'au-& le & l'an

Anafgesse de
gnala
t les
Syrie
e &
séanique
il se
Cons-

près core leur

Siège noue de

## CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES D'ALEXANDRIE.

SIXIEME SIECLE. XXXII. JEAN III.

VI.

505.

SIÈCLE. JEAN, surnommé Nicéote, succède à Jean II en 505. Son aversion pour le Concile de Chalcédoine fut si grande, qu'il refusa de communiquer avec les trois autres Patriarches d'Orient, parce qu'ils se contentoient de recevoir l'Hénotique, sans s'expliquer sur ce Concile. Acéphales demeurèrent pareillement sépares de sa communion, à cause de son respect pour la mémoire de Pierre Monge, qu'il refusa de slétrir. Néanmoins Pan 513, Sévère, leur Chef, nouvellement élu Patriarche d'Antioche, lui ayant envoyé sa Lettre synodique, Jean ne fit point de difficulté de communiquer avec lu. Mais leur réunion n'éteignit point le schisme des Acéphales.

Jean chon

X

D mont Mai le jo Il ré les, cile o moir rejett le 8 prou mêm

marc

T

519 xand Con triar par aupr licar com ces Jean mourut un Lundi 27 du mois Pa- = chon, ou 22 Mai de l'an 517.

VI.

#### XXXIII. DIOSCORE II.

SIÈCLE. An de J. C.

517.

Dioscore, neveu de Timothée Elure, monta sur le Siège d'Alexandrie le 22 Mai 517, non sans de grands troubles, le jour même de la mort de Jean III. Il réunit à sa communion les Acéphales, en condamnant hautement le Concile de Chalcédoine, ainsi que la mémoire de Pierre Monge, sans néanmoins rejetter l'Hénotique. Dioscore mourut le 8 Octobre de l'an 519, comme le prouve le P. Pagi, & non le 14 du même mois de l'an 518, comme le marque le P. le Quien.

#### XXXIV. TIMOTHÉE III.

Timothée remplaça, le 8 Octobre 119, Dioscore II sur le Siège d'Alexandrie. Ce sut encore un ennemi du Concile de Chalcédoine. Sévère, Patriarche d'Antioche, chassé de son Siège par l'Empereur Justin, trouva un asyle auprès de lui avec Julien, Evèque d'Halicarnasse, complice de son erreur & compagnon de son exil. L'an 531, ces deux hôtes excitèrent de nouveaux

e, qu'ils rois aue qu'ils otique,
e. Les nent féde fon e Monnmoins nouvele, lui e, Jean n'éphales.

IE

HES

ccède à

le Con-

537:

troubles à Alexandrie, par leur dispute sur la corruptibilité & l'incorruptibilité .

Siècle. de la Chair de J. C. avant sa Résurande J. C. rection. Sévère étoit pour la corruptibilité.

Les sectateurs de celui-ci furent nommés Incorrupticoles ou Phantasiastes.

Du sentiment de Sévère, qui étoit le véritable, le Diacre Thémistius inséra que J. C. avoit ignoré quelque chose, & sonda la secte dite des Agnoëtes.

Timothée pencha, tantôt pour Sévère, tantôt pour Julien. Sa mort est rapportée, par M. Renaudot & le P. le Quien, à l'an 535.

#### XXXV. GAINAS ou GAIEN.

Après la mort de Timothée, il y eut deux partis dans l'Eglise d'Alexandrie, pour le choix de son successeur. Les uns élurent Gaïnas ou Gaien; les autres, Théodose, tous deux ennemis du Concile de Chalcédoine, mais celui-ci de la secte des Corrupticoles, & l'autre de celle des Phantasiastes. Le parti de Gaïnas étant le plus fort, prévalut, & obligea Théodose à se retirer. Mais ce triomphe sut de peu de durée. Gaïnas, après cent trois jours de jouissance, sur

fut cha de l'In en exil fuite en devint fa mor

Thé

Siège d rival. 1 commu Gainas sès entr vant y prit le mes. L Théodo pereur cédoine d'où il & la V fecte n rent po Philipo:

Paul 1 om

confond

Théodo

C H R E T I R N S. 433

fut chassé le 22 Mai 537, par ordre de l'Impératrice Théodora, & envoyé VI. en exil, d'abord à Carthage, & en-Siècle. suite en Sardaigne. On ignore ce qu'il An de J. C. devint depuis, & quel sut le tems de sa mort.

#### XXXVI. THÉODOSE.

lispute

Réfur-

rupti-

ibilité.

nomfiastes.

oit le

inféra

chose,

oëtes.

évère,

ortée,

en, à

EN.

y eut

idrie,

es uns

utres,

Con-

-ci de

tre de

Gai-

t, &

ais ce

iinas ,

ance,

fut

tibilité •

Théodose demeura seul possesseur du Siège d'Alexandrie, par l'exil de son rival. Mais peu de personnes voulurent communiquer avec lui. Les partisans de Gainas s'étant soulevés, l'eunuque Narsès entreprit de les réprimer; & ne pouvant y réussir par la voie des armes, il prit le parti de livrer la Ville aux flammes. L'an 538 au mois de Novembre. Théodose, sur le resus qu'il sit à l'Empereur de recevoir le Concile de Chalcédoine, est exilé près du Pont-Euxin, d'où il infecte de ses erreurs la Cour & la Ville de Constantinople. De sa secte naquirent les Trithéites, qui eurent pour Chef le Grammairien Jean Philipon; & un autre parti opposé, qui confondoit les trois Personnes divines. Théodose mourut l'an 568.

#### XXXVII. PAUL.

Paul, l'un des Abbés de Tabenne, 538.

541,

(Pagi.)

VI.

Pereur Justinien, pour remplacer Théodose. Mennas, Patriarche de Constantinople, l'ordonne quelques jours après, en présence des Apocrisiaires des autres Patriarches. Paul continua sur son Siège de professer la foi de Chalcédoine, dans laquelle il avoit vécu jusqu'alors; mais sa conduite le déshonora. L'an 541, (Mansi) Paul est déposé au Concile de Gaza, pour crime d'homicide dont il est convaincu, & pour son attachement à l'Origénisme. De son tems les Monophysites, ou partisans de l'unité de nature

#### XXXVIII. ZOILE.

en J. C., commencerant d'être appellés

Jacobites. Ce nom leur vint de Jacques

Zanzale, dit Baradée, qui se qualifioit

parmi eux d'Evêque universel.

Zoile sut ordonné Patriarche d'Alexandrie par le même Concile qui avoit déposé Paul. L'an 544, il souscrivit l'Edit de Justinien contre Origène. L'an 551, ce Prince le fait chasser de son Siège le 14 Juillet, parce qu'il resusoit de condamner les trois Chapitres. X

A plus xandi il affi dont vers 1 tin le L'ann qu'on ayant Patria certai Celui ils s'ac lui fui dernie gnité.

née qu X I

Théoc

Jean par les pollina par Je fut att lique.

## XXXIX. APOLLINAIRE.

VI.

435

Apollinaire, dans le mois d'Aoûr au Siècle. plus tard, est mis sur le Siège d'Ale- An de J. C. xandrie à la place de Zoile. L'an 553, il assista au cinquième Concile général, dont il souscrivit les actes. Il mourut vers la fin de la quatrième année de Justin le Jeune, c'est-à-dire, l'an 569. L'année précédente, les Théodossens, qu'on nommoit spécialement Jacobites, ayant appris la mort de Théodose leur Patriarche, élurent pendant la nuit un certain Dorothée pour lui fuccéder. Celui-ci étant mort peu de jours après, ils s'accordèrent avec les Gaïanistes pour lui substituer le Moine Jean, que ces derniers traitèrent ensuite avec indignité. Après lui Pierre fut élu par les Théodossens, & mourut la même année qu'Apollinaire.

## XL. JEAN IV, Catholique.

Jean fut elu Patriarche d'Alexandrie par les Catholiques, après la mort d'Appollinaire, & facré à Constantinople par Jean, Patriarche de cette Ville. Il fut attaché fermement à la foi catholique. Ce Prélat mourut l'an 579.

T ij

569.

LE. che d'Alee qui avoit fouscrivit gène. L'an

er de son

qu'il refu-

Chapitres.

par l'Em-

cer Théo-Conftan-

urs après,

des antres

fon Siège

oine, dans

ors; mais

an 541,

Concile de

le dont il

tachement

les Mono-

é de nature

re appellés

le Jacques

e qualifioit

XLI. S. EULOGE, Catholique.

yI.

Siècle. Euloge, Prêtre & Moine de l'Eglise

An de J. c. d'Antioche, sut substitué à Jean dans

je Siège d'Alexandrie. Ce Prélat se rendit également recommandable par la

pureté de sa soi & celle de ses mœurs.

Il combattit les hérétiques de vive voix

& par écrit; il maintint la concorde

parmi les Catholiques. S. Grégoire le

Grand sut lié d'une étroite amitié avec

lui. Euloge mourut l'an 607. Sa mémoire est honorée dans l'Eglise le 13

Septembre. (Pagi.)



DE

JEA au Pa Gouv vant En mil avocile of quer tallatice respins,

peu a voque foi. I pereu où il

& an

holique.

e l'Eglise ean dans at se rene par la mœurs. rive voix concorde goire le itié avec

Sa méle le 13

## CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES DE JÉRUSALEM.

## SIXIÈME SIÈCLE. XLIX. JEAN III.

JEAN, fils de Marcien, fut substitué An de J. G. au Patriarche Élie, par l'autorité du Gouverneur Olympius. Il étoit auparavant Evêque de Sébaste en Arménie. En montant sur le Siège de Jérusalem, il avoit promis d'anathématiser le Concile de Chalcédoine, & de communiquer avec Sévère; mais après son infe tallation, il refusa l'un & l'autre. Sur ce refus, Anastase, successeur d'Olympius, le fait mettre en prison. Il en sort peu après en donnant des paroles équivoques, & continue de prêcher la vraie foi. L'an 518, après la mort de l'Empereur Anastase, il assemble un Concile où il fair recevoir celui de Chalcédoine, & anathématise Sévére. L'an 524, il meurt le 12 Avril. (Le Quien.)

T iii

VI.

#### L. PIERRE.

Pierre, natif d'Eleutérople, succéda An de » c. au Patriarche Jean. L'an 530, il députa S. Sabas à Constantinople pour demander du fecours contre les Samaritains révoltés, qui mettoient tout à feu & à fang dans la Palestine. A ces mouvemens succédérent, l'an 532, ceux des Origénistes, qui par la mollesse du Patriarche, troublèrent son Eglise pendant toute la suite de son épiscopat. L'an 536, le 19 Septembre, il tient un Concile où il anathématise Anthime, Patriarche de Constantinople, dont il avoit auparavant embrassé la communion. L'an 544, il souscrit avec les autres Patriarches, mais malgré lui, l'Edit de Justinien contre les trois Chapitres. Pierre mourut la même année : Prélat foible, mais bien intentionné. (Pagi, Bollandus, le Quien.)

#### LI. EUSTROCHIUS.

Après la mort de Pierre, les Moines de la nouvelle Laure, attachés à l'Origénisme, placèrent Macaire, homme de leur secte, sur le Siège de Jérusalem. Mais l'Empereur cassa cette élec-

tion at caire, Econg lui-ci dant l ·Légat Const la mê Patria rigén Afcic pado génis dépo .Pagi 561.

> fur l fit a men Egli quel

> ce P

J

tion au bout de deux mois, chassa Macaire, & lui fit substituer Eustrochins, Econome de l'Eglise d'Alexandrie. Ce-Siècle. fuccéda lui-ci tint le Siège dix-neuf ans, pen- An de J. G. l députa dant lesquels il assista, l'an 553, par ses deman-Légats, au fecond Concile général de aritains Constantinople, dont il confirma les actes feu & à la même année dans un Concile de son mouve. Patriarchat. Son éloignement pour l'Oeux des rigénisme le rendit odieux à Théodore du Pa-Ascidas, Evêque de Gésarée en Cappendant padoce, fameux, puissant & adroit Ori-· L'an géniste, par les intrigues duquel il fut n Condéposé l'an 563, & exilé. (Le Quien.) Pa-Pagi met la déposition d'Eustrochius en il avoit 561. On ignore ce que devint ensuite union. ce Prélat. de de la seus de la autres Edit de

## LII. MACATRE II.

pitres.

Prélat

Pagi,

10ines

l'Oriomine

érufa-

élec-

Macaire, après la déposition d'Eustrochius, qui l'avoit supplanté, remonta sur le Siège de Jérusalem; mais on lui fit auparavant condamner folemnellement Origène. Ce Prélat gouverna son Eglise l'espace d'onze ans, au bout desquels il mourur fur la fin de l'an 574.

#### JEAN IV. LIII.

Jean, Moine Acémète, succéda au

VI. Patriarche Macaire. Il tint le Siège dixneuf ans, & mourut au commencement Siècle. de l'an 594. (Oriens Christ. T. III.)

594.

LIV. AMOS.

Amos ou Neamus fut élu vers la fin de 594 pour succéder à Jean IV. Il étoit Moine, & avoit gouverné quelque tems l'une des Laures de la Palestine. Lorsqu'il se rendir à Jérusalem, les Abbés des différens Monastères vinrent au-devant de lui pour le faluer. " Priez pour moi, mes Pères, leur dit-il, car on » m'a imposé un grand & terrible sar-» deau. La dignité sacerdotale me fait " trembler. C'est à Pierre & à Paul, » ainsi qu'à leurs semblables, à gou-» verner les ames. Pour moi, je ne » suis qu'un misérable pécheur. Mais » ce que je redoute par dessus toute " chose, ce font les Ordinations.". Amos mourur vers la fin de 601, après environ sept ans d'épiscopat.



DE

D

.

l'Églau P dont ces , Chal que voir s'élev ple , que thée fix ar

I

fuiva

ège dixncement M.) 10

s la fin Il étoit ie tems · Lorf-Abbés au-dez pour car on ble farme fait Paul'. l gouje ne Mais toute ons . ...

après

## CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES DE CONSTANTINOPLE.

#### SIXIEME SIECLE

XXVI. TIMOTHEE.

۷I.

SIÈCLE.

5 737.

I IMOTHÉE, Prêtre & Trésorier de An de J. C l'Eglise de Constantinople, sut substitué au Patriarche Macédone. Cet intrus. dont la religion se plioit aux circonstances, tantôt condamna le Concile de Chalcédoine, & tantôt le reçut, suivant que ses intérets l'exigeoient. On peut voir dans les Historiens les troubles qui s'élevèrent de son tems à Constantinople, au sujet de l'Hymne Trisagion, que les hérétiques interpoloient. Timothée jouit de son usurpation l'espace de fix ans, & mourut le 5 Avril de l'an 517, fuivant Victor de Tunone.

#### XXVII. JEAN II.

Jean de Cappadoce, Prêtre de l'Eglise

de Constantinople, sut substitué à Timothée, qui l'avoit défigné pour fou Siècle, successeur. Il fut ordonné la troisième An de J. c. fête de Pâques de l'an 517. Avant son ordination, l'Empereur Anastase l'avoit obligé de condamner le Concile de Chalcédoine. Mais l'an 518, fous Justin, successeur de ce Prince, il anathématisa Sévère dans un Concile qu'il tint le 20 Juillet, & rétablit la mémoire des Pères de Chalcédoine. L'an 519, il met fin au schisme, en retranchant des Dyptiques les noms d'Acace & de ses successeurs, suivant le formulaire qui lui sut apporté par les Légats du Pape. L'an 520, il meurt au commencement de Février.

#### XXVIII. ÉPIPHANE.

Épiphane, Prêtre de l'Eglise de Constantinople & Syncelle, su élu pour succéder au Patriarche Jean. Il sut ordonné le 25 Février. L'an 528, l'Empereur Justinien lui adresse une Loi du 12 Février, portant désense aux Evêques de venir à la Cour sans un ordre particulier. L'an 535, il meurt le 5 Juin, avec la réputation d'un bon Prélat.

An quitte Confine. I a Comeno que

M fut f le Pa 2 M le ve où i exéc mor Ant le P le p Thé pou troi à la le 1 Me

pou

## XXIX. ANTHIME.

Anthime, Evêque de Trébisonde, Siècie, quitte ce Siège pour passer sur celui de An de J. C. Constantinople après la mort d'Epipha10. L'an 536, le Pape Agapit étant venu à Constantinople, le dépose au com-

mencement de Mars, à titre d'hérétique & d'intrus.

#### XXX- MENNAS.

Mennas, Prêtre, natif d'Alexandrie, fut substitué à Anthime, & ordonné par le Pape Agapit le 13 Mars, un Jeudi. Le 2 Mai suivant, il tient un Concile dans le vestibule ou la nef de Sainte-Marie. où il confirme & ordonne de mettre à exécution les décrets portés par Agapit, mort peu de tems auparavant, contre Anthime & les Acéphales. L'an 551, le Pape Vigile étant à Constantinople, le prive de sa communion, ainsi que Théodore de Césarée, le 22 Août, pour avoir souscrit la condamnation destrois Chapitres. L'ar 552, Vigile met à la tête de fon Constitutum, publié le 14 Mai, la profession de foi que Mennas & Théodore lui avoient donnée pour se réconcilier avec lui. La même

11. La T vi

s Pères met fin Dypti-

é à Ti-

our fou

oisième

ant son

l'avoit e Chal-

Justin,

ématifa

t le 20

fucceslui fut L'an ent de

E.

Confir fucidonné pereur 12 Féues de articu-

, avec

VI. auquel les Grecs honorent sa mémoire.

SHCLE. XXXI. EUTYCHIUS.

An de J. C. 752.

Eurychius, Prêtre & Moine d'Amafée dans le Pont, sut mis à la place du Patriarche Mennas. Il présida l'an 553 au Concile général de Constantinople, sur le resus que sit le Pape Vigile de s'y trouver. L'an 565, le 2 Avril, l'Empereur Justinien le chasse de son Siège, pour s'être opposé à l'Édit de ce Prince, en saveur de ceux qui croyoient le corps de J. C. incorruptible avant sa Résurrection.

## XXXII. JEAN III, dit le Scholastique.

Jean le Scholastique, Syrien, Apocrisiaire de l'Eglise d'Antioche à Constantinople, est nommé successeur d'Eutychius, & reçoit l'ordination le 12 Avril 565. Huit jours après, il fait citer son prédécesseur dans une assemblée d'Evêques à Constantinople. Eutychius ayant resusé de comparoître, est condamné par désaut, puis relégué dans le Pont. L'an 577, Jean meurt le 31 Août. fut ra remon L'an Nonc férence que n feroie tracte arrivé me a

mém

Jer tinop der au Ie len Conc la cau tioch dans de P Pélas lui fi

tueux

#### EUTYCHIUS rétabli.

VI.

Eutychius, après la mort de Jean, Siècie. fut rappellé, à la prière du peuple, & An de J. C. remonta fur son Siège le 3 Octobre 577- 577- L'an 582, S. Grégoire le Grand, alors Nonce à Constantinople, entre en conférence avec lui, sur ce qu'il soutenoit que nos corps, après la résurrection, ne seroient point palpables. Eutychius rétracte cette erreur peu avant sa mort, arrivée un Dimanche 5 Avril de la même année. I'Eglise Grecque honore sa mémoire le 6 du même mois.

## XXXIII. JEAN IV,

Jean, Diacre de l'Eglise de Constantinople, sut élu le 11 Avril pour succéder au Patriarche Eutychius, & ordonné le lendemain. L'an 588, il indique un Concile général d'Orient, pour juger la cause de Grégoire, Patriarche d'Antioche, accusé saussement, & pren l, dans ses Lettres de convocation, le titre de Patriarche œcuménique. Le Pape Pélage, & depuis, S. Grégoire le Grand lui firent des reproches sur ce titre saftueux, & voulurent, mais inutilement,

<822

Apo-Confd'Eule 12 l fait ffem-Eutyet, eft dans e 31

ir, jour

noire.

l'Ama-

ace du

an 553

nople, sile de

l'Em-

Siège,

rince,

corps

Réfur-

## 446 SIÈCLES CHRÉTTENS,

VI. l'obliger à s'en désister. L'an 595, il meurt le 2 Septembre, jour auquel les Siècle. Grecs honorent sa mémoire. Sa grande An de J. c. abstinence lui sit donner le surnom de Jeûneur.

# XXXIV. CYRIAQUE.

Cyriaque, Prêtre & Econome de l'Eglise de Constantinople, succéde au Patriarche Jean. Il adopta les prétentions de son prédécesseur. S. Grégoire le Grand s'y opposa, comme il avoit déjà fait, mais avec aussi peu de succès. Cyriaque mourut le 29 Octobre de l'an 606.



N 5. 195, il quel les grande som de E. me de éde au entions Grand à fait, vriaque io sa mo Ju anarch JTHAF 134; me GILULI It oclamé ert en 61

# SYNCHRONISME

SIXIÈME SIÈCI

## EMPEREURS GRECS.

USTIN, né en 450, est reconnu

JUSTINIEN I, neveu de Justin, né en 483, est déclaré Auguste en 427, lui succède en 579; est déposé l'an 590. ric, est placé sur le Trône en 534: est tantinople en

Justinien, est couronné Empereur en faim au milieu de ses trésors. 565; meurt en 578, après un règne de près de 13 ans.

TIBÈRE II, est fait César en 574 couronné Empereur en 578 par Justin; meurt en 582.

MAURICE, né l'an 539; déclaré César par Tibère le 5 Août 582, est couronné Empereur le 13 du même mois; est égorgé par ordre du tyran Phocas l'an 602.

## ROIS DES PERSES.

CHOSROÉS, surnommé le Grand, Perse en 531; meurt l'an 579.

HORMISDAS II, fils de Chofroès CHOSROES II, fils d'Hormisdas, mis à mort l'an 536. vant; meurt en 565, après un règne de est mis à sa place en 590; est détrôné VITIGES, est élu Roi d'Italie en 536; même année. par Siroès, son fils aîné en 628; en- est assiégé dans Ravenne par Bélisaire;

#### ROIS D'ITALIE.

Empereur en 518; meurt en 527, âgé troissème fils de Cavadès, est élu Roi de auquel il succède en 526; meurt de la avoir détruit

peste en 534. THÉODAT, neveu du Roi Théodo-titre de Duc

JUSTIN II, dit le Jeune, neveu de fermé dans une prison, où il meurt de fait prisonnier en 540, & transporté à Constantinop Constantinople, où il meurt en 542 ou en 568, est 543.

HELDIBADE ou THÉODÉBALDE, est élu Roi en 540, après la prise de Vi-tigés; est tué dans un repas en 541. ROMAIN

ERARIC, est choisi pour règner après est rappellé e la mort d'Heldibade; a le même fort cussions, sur que lui cinq mois après fon élection.

TOTILA, est élu en 541 pour succéder à Éraric; est défait par Narsès, l'an 597. Sa & perd la vie en 552.

TEIAS, est élu Roi, & succède à l'a 602. Totila en 552; périt à la guerre en 573. Ce sur le dernier des Rois Goths en Italie, où leur domination avoit duré 60 ans, depuis Théodoric, vainqueur d'Odoacre.

#### ROIS DES LOMBARDS EN ITALIE.

ALBOIN, dixième Roi des Lombards, peuple forti de la Scandinavie, qui s'étoitétabli en Pannonie, où ils avoient fubitté l'espace d'environ 42 ans; entre en halie en 568, où il fonde un nouveau Rossume, qu'il étend par ses conquêtes; ment en 573.

(LEPH ou CLÉPHON, est élu Roi des Combards en 573; ne règne que 18 mos. Sa mort arrivée en 575, est suivie d'un anarchie qui dure 10 ans.

AUTHARIS, fils de Cleph, est élu en 84; meurt de poison en 590. GILULPHE, parent d'Autharis, est coclaméRoi de Lombardie en 591; mert en 615.

EXARQU

pour fucceffer

le Grand.

CALLINI la Cour de Co

## ÈME SIÈCLE.

LIE.

de Théodoric,

'Italie en 536; même année.

as en 541.

n ilection. 541 pour fuc-

& succède à l'a 602. guerre en 573. lois Goths en on avoit duré c, vainqueur

IBARDS

es Lombards. avie, qui s'éu ils avoient 2 ans; entre e un nouveau es conquêtes :

, est élu Roi règne que 18 75, est suivie ans. eph , est élu n 590. d'Autharis .

rdie en 591

#### EXARQUES DE RAVENNE.

NARSÈS, Persan de nation, après ; meurt de la avoir détruit la Monarchie des Goths en élu par les Seigneurs de la Nation pour est partagé entre ses quatre fils, qui rè-Italie, est créé Général du pays sous le succéder à son père, l'an 508; tombe gnent à la fois; savoir THIERRY à u Roi Théodo-titre de Duc, par l'Empereur de Cons-entre les mains des soldats de Théodo-Metz; CLODOMIR à Orléans; CHIL-

ourt en 542 ou en 568, est révoqué en 584.

SMARAGDE, Patrice, fut donné
DDÉBALDE, pour fuccesseur à Longin, est rappellé à
THEUDIS, est élu R
532, après la mort d'Am

rrègner après est rappellé en 597, à cause de ses con-l'an 548. le même fort cussions, sur les plaintes de S. Grégoire le Grand.

t par Narsès, l'an 597. Sa mauvaise conduite engage la Cour de Constantinople à le rappeller

#### ROIS DES GOTHS EN ESPAGNE.

GÉSALIC, fils naturel d'Alaric, est

par Bélisaire; LONGIN, envoyé par la Cour de maternel, jusqu'à l'an 526, époque de mois de Novembre 561. L'ansporté à Constantinople pour succéder à Narsès son avénement au Trône; est défait par Il se fait un second partage du Royau-

THEUDISELE ou THEUDEGISIL- l'an 628. LE, est reconnu Roi après la mort de CALLINIQUE, succède à Romain Theudis en 548; est affassiné dans un repas vers la fin de l'année suivante.

AGILA, est élevé sur le Trône en 550; défait & mis à mort par ses sujets rebelles en 554

ATHANÁGILDE, élu Roi par les rebelles, succède à Agila en 554; meurt l'an 567.

LIUVA I, est élu Roi vers la fin de 567; meurt l'an 572.

LEUVIGILDE, affocié au Trône par Liuva son frère, dès l'an 568; lui succède en 572; meurt l'an 586.

RÉCARÈDE, succède à son père Leuvigilde en 586; meurt au milieu de l'an

## ROIS DE FRANCE.

ne en 534: est tantinople en 553. Destitué en 567, sur ric, qui lui ôtent la vie l'an 511.
les plaintes du cénat; meurt à Rome la AMALARIC, autre sils d'Alaric II, sons. Ce dernier survit à ses frères, réuvit sous la tutele de Théodoric, son aïeul nit toute la Monarchie, & meurt au

> Childebert, Roi de France, & tué par me entre les quatre fils de Clotaire I. n soldat Franc l'an 531.
>
> CARIBERT règne à Paris; GONTRAN
>
> THEUDIS, est étu Roi en 531 ou à Orléans & en Bourgogne; SIGEBERT onstantinople l'an 590.
>
> ROMAIN, est substitué à Smaragde; l'assimé dans son palais à Barcelone vers Ce dernier reste seul maître de la Monarchie, & conduit sa carrière jusqu'à



LES CH

H DU C

Depu

DANS S

SEP

A.1 État poli

P HOCA



# LES SIÈCLES CHRÉTIENS,

# HISTOIRE DU CHRISTIANISME,

DANS SON ÉTABLISSEMENT ET SES PROGRÈS;

Depuis J. C. jusqu'à nos jours.



ARTICLE PREMIER.

État politique de l'Orient & de l'Occident SIÈCLE.

Phocas, affassin de l'infortuné Maurice, & usurpateur de l'Empire dans les premières années de ce siècle, porta

fur le Trône tous les vices, qui avoient fait détester avant lui, tant de monstres, STACLE. dont on ne peut encore aujourd'hui prononcer les noms qu'avec horreur. Une figure ignoble & rebutante, un regard farouche, des manières dures & brutales, un langage groffier, en un mot tout son extérieur annonçoient une ame basse, dépravée & cruelle. Atroce dans ses vengeances, infame dans ses plaisirs, vil & méprisable dans toute sa conduite, il ne fit que du mal, & les hommes qu'il ne cessa de tourmenter, ne purent appercevoir en lui aucune bonne qualité, qui pût diminuer la haine & le mépris qu'il feur avoit inspiré. Il n'épargna pas plus le sang du peuple, qui maudifsoit hautement sa tyrannie, que celui des Grands, dont il craignoit les complots. Narsès, le seul Général habile qu'il put opposer aux ennemis de l'Etat, étoit passe chez les Perses, pour se dérober à ses caprices. Il facrifia tout pour le ravoir, non dans le dessein d'employer utilement ses talens, comme il eût dû, mais afin de le faire perir dans les supplices & l'ignominie. Il se voyoit vaincu de tout côté, abhorré de ses sujets, exposé à tomber bientôt, par quelque

révolution monté pa fée arrêtâ de ses cr vre fous & on ap l'armée d lement d fa ruine, étoient so milieu de nouvelle que mécl lais. Un la femme livra à I

> A fon fars, He qualités grand Pr pli les e onze der autant de que dans la gloire des tem:

de Théo

tête; pei

dont il s'

ieng

res,

pro-

Une

rard

-1110

mor

une

lans lai-

2011-

om-

ne

nne t le

ar-

auelui

1111u'il

oit

rà

ra-

ver

û,

p-

Cit

S >

ue.

révolution subite, d'un Trône où il étoit monté par le crime, sans que cette penfée arrêtât le cours de ses débauches & SIÈCLE. de ses cruautés. Enfin on se lassa de vivre sous les loix d'un tyran si odieux, & on appella Héraclius, Général de l'armée d'Afrique, au fecours, nonseulement de l'Empire, qui penchoit vers sa ruine, mais encore des Citoyens, qui étoient souvent égorgés par milliers, au milieu des fêtes & des spectacles. A cette nouvelle, Phocas qui étoit aussi lâche que méchant, fut se cacher dans le Palais. Un homme dont il avoit outragé la femme, l'arracha de son asyle, & le livra à Héraclius qui lui fit couper la tête; peine légère après tous les crimes dont il s'étoit souillé.

A son avénement au Trône des Césars, Héraclius montra toutes les belles qualités, qui entrent dans l'idée d'un grand Prince & d'un héros. S'il eût rempli les dévoirs du rang suprême, les onze dernières années de sa vie, avec autant de succès, de grandeur & d'éclat, que dans le cours des vingt premières, la gloire de fon règne eût surpassé celle des tems mémorables de Constantin & de Théodose. Il a suva les affaires dans

VII.

l'étar le plus déplorable. L'Empire étoit en proie aux armées victorieuses des Perses, qui s'étoient emparées de toutes les Provinces Romaines de l'Asie, avoient faccagé Jérufalem, pris Alexandrie, mis Antioche au pillage, & s'avançoient jusqu'aux portes de Constantinople. La famine désoloit tout ce que le fer & la flamme avoient épargné; & la peste enlevoir les restes malheureux des Citoyens, qui languissoient dans les Villes. Les peuples découragés par tant de calamites, & las de souffrir pour des Maîrres injustes & barbares, ne connoissoient plus de patrie. Que de talens Héraclius ne dut-il pas réunir? Quelles ressources ne lui fallut-il pas trouver en lui-même, pour relever l'Etat du profond abaitlementoù il l'avoit trouvé, réparer les malheurs passés, & abattre ce sier Chosroès, qui ne se proposoit rien moins, que de porter jusques dans Constantinople le culte du foleil.

Cependant Héraclius parvint à exécuter tout cela, malgré les obstacles de tout genre qu'il eut à surmonter. Soncourage qui sembloit croître avec les disficultés, son activité qui le rendoit présent par-tout, son intrépidité qui ne connoil dence q événeme les hom capacité ger le ( de tout & lui pi La fortu céder à dans to forcée le & fon fi contre l donnée fait la p dit tout règne è auroit r lieu de il se f contre Mais 1 que lui néglige quirent devenu même

dans se

étoir s Peres les oient , mis t juf-. La & la pelte Ciilles. cala-Maîbient clius arces me, ille-

exés de Sondifpré-

mal-

oès,

e de

e le

connoissoit point les dangers, sa prudence qui sembloit le rendre maître des VII. événemens, & son habilité à conduire SIÈCLE, les hommes, à les employer fuivant leur capacité, à s'attacher le foldat, à ménager le Citoyen, l'éleverent au - dessus de tout ce qui s'opposoit à ses projets, & lui procurerent vingt ans de victoires. La fortune de Chofroes II fut obligée de céder à la sienne. Ce despote si redouté dans tout l'Orient, expia par une mort forcée les maux qu'il avoit faits à l'empire, & son fils aîné Siroès, qu'il avoir armé contre lui, par la préférence qu'il avoit donnée à Mardasane, son cadet, ayant fait la paix avec les Romains, leur rendit tout ce qu'ils avoient perdu fous ce règne & sous le précédent. Héraclius auroit mis le comble à sa gloire, si, au lieu de s'oublier au sein des voluptés, il se fût montré aussi grand homme contre les Sarrasins que contre les Perses. Mais l'amour du repos & la confiance que lui inspiroient ses lauriers, lui firent négliger ces nouveaux ennemis qui conquirent la Syrie & l'Egypte. Héraclius devenu presqu'aussi différent de luimême, qu'il l'avoit été de Phocas dans ses belles années, finit par être tributaire des Musulmans dont la puisse vii. fance, qu'il avoit vu naître, s'agrandisse siècle, foit tous les jours aux dépens de l'Empire. Ce Prince mourut d'hydropisse en 641, dans la soixante-sixième année de fon âge & la trente - unième de son

régne.

La Perse, l'Egypte, la Syrie, la Palestine & plusieurs autres contrées de l'Orient, qui avoient fait partie de l'Empire, étoient au pouvoir des Sarrasins, lorsque Constantin III parvint au Trône, conjointement avec son frere Héracléonas, suivant les derniéres dispositions d'Héraclius leur pere. Le premier de ces deux Princes vécut trop peu, pour qu'on puisse juger s'il étoit capable de foutenir le poids du sceptre ; il mourut environ trois mois après son avénement à l'Empire. Les pleurs que le peuple versa sur fon tombeau, annoncent on on auguroit bien de lui, & qu'on lui connoissoit des vertus. Héracléonas gouverné par l'Impératrice Martine, sa mere, perdit le cœur de ses sujets presqu'en commençant de règner, par la faute de sa tutrice, qui abusa du pouvoir, avant qu'il für afferni dans ses mains. Le mécontentement fut général. Le Sénat, le peuple & l'a tre le fil déposé; gue à M tant II, veu d'H été forc feul ma aucune e du Trôi fible aux des Sarr la Religi il oppru Eglises 1 Grands fon proj dre l'En liques p & fans foit de nouvelle rafins. I frique, de Rhoe rent jus voifines

naceren

Constan

453

ple & l'armée s'éleverent à la fois conpuiftre le fils & la mere. Héracléonas fut VII. ndifdéposé; on lui coupa le nez, & la lan-Siècle. Emgue à Martine, & on les exila. Confie en tant II, fils de Constantin III, & neée de veu d'Héracléonas, que celui-ci avoit fon été forcé de déclarer Auguste, resta seul maître de l'Empire. Il n'avoit Paaucune des qualités qui rendent digne es de du Trône. Foible, avare, cruel, insen-Em. sible aux pertes de l'Etat & aux progrés lins, des Sarrasins, il se livroit aux affaires de ône, la Religion, à la mollesse & aux plaisirs; léoil opprimoit les peuples, dépouilloit les ions Eglises par avarice, faisoit périr les e ces Grands dans les supplices, massacroit u'on son propre frere, dans la crainte de perenir dre l'Empire, & persécutoit les Cathoron liques par faux zèle. L'Etat sans ressort lm-& sans vigueur au-dedans, s'affoiblisfur soit de plus en plus au-dehors, par les reit nouvelles conquêtes des Arabes ou Sardes rasins. Ils acheverent de soumettre l'Amfrique, mirent les Isles de Chypre & t le de Rhodes sous leurs Loix, se répandienrent jusques dans les Provinces les plus tilvoisines du centre de l'Empire, & meu'il nacerent la Capitale même, sans tirer

Constant de sa lâche indolence. Il avoit

)neuvII. sa résidence à Rome. Mais il ne pa-Siècle. rut dans cette ancienne Métropole du monde, que pour en enlever tous les ornemens, qu'il sit transporter à Syracuse, où il résolut de s'établir. Odieux à tout le monde par ses extorsions & ses cruautés, il eut la sin des tyrans, comme il en avoit eu les vices. Il su assommé dans un bain en 668, à l'âge de trentehuit ans, dont il en avoit règné près de vingt-sept. Tout le monde apprit sa mort avec joie; ce trait acheve de le peindre.

Constantin, surnommé Pogonat ou le Barbu, prit les rênes de l'Empire, sitôt qu'il eut appris la mort de Constant son pere. Il marcha contre l'Arménien Mizizi que les conjurés avoient mis à leur tête, avec le titre d'Empereur. Il le joint en Sicile, l'attaque, le désait & le tue. Le calme sur rétabli, & Constantin affermit son autorité par cette victoire, qui lui gagna l'estime du peuple & l'attachement des troupes. Sans être habile, il étoit brave, & soutenoit avec patience les satigues de la guerre. Il sit tête aux Sarrasins pendant presque tout son règne; & s'il ne reprit pas sur eux ce que

leurs conquains, il leurs victoi da à l'Egli lui ont me Catholique été plus di dont nous d'exemples reau de fe fûreté. Caprès un refeize ans.

Le nou fomptueux que, com mença fon fur les en nua par de penfes rui & finit pa jets. Aveu remportée toutes les vant lui, fins, qui ditions avacomme un

leurs conquêtes avoient enlevé aux Romains, il apendit au moins le cours de VII. leurs victoires. La protection qu'il accorsité de la part des Ecrivains Catholiques, des éloge et auroit été plus digne, si une politique cruelle, dont nous verrons dans la suite tant d'exemples, ne eût pas rendu le bourreau de ses freres, qu'il immola à sa sûreté. Ce Prince mourut en 685, après un règne de dix-sept ans, & laissa l'Empire à Justinien II sa ils, âgé de seize ans.

Le nouvel Empereur, jeune, préfomptueux, sans génie & sans politique, comme sans expérience, commença son règne par quelques avantages sur les ennemis de l'Empire; il continua par des sautes sans nombre, des dépenses ruineuses, des cruautés inouies, & finit par être l'horreur de tous ses sujets. Aveuglé par la victoire qu'il avoit remportée sur les Sclavons, il crut que toutes les Nations ailoient tomber devant lui, & regarda les offres des Sarrasins, qui demandoient la paix à des conditions avantageuses pour les Romains, comme un effet de leur crainte. Mais sa

faire padu

les yraieux

fes .

imé nteprès

t sa

u le litôt fon

Mieur oint

ne.

re,

le,
nce

rè-

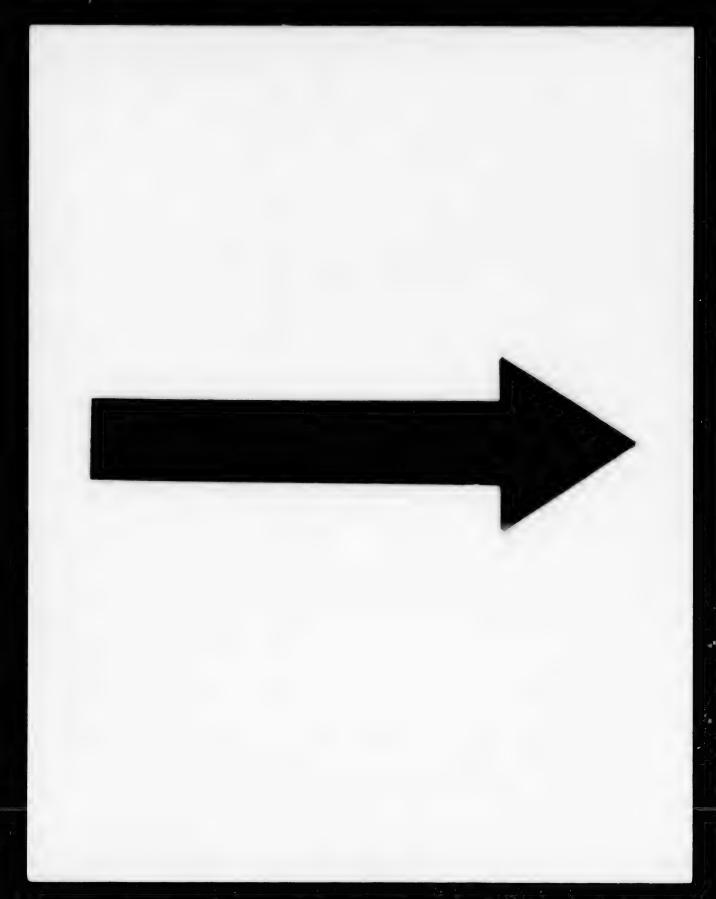

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM SELLE SERVER OF THE SERVER OF THE SERVER OF THE SERVER SERVER



présomption le perdit, & ces conquérans dont il avoir rejetté les avances Siècle avec tant de hauteur, resserrerent de plus en plus les bornes de l'Empire par de nouveaux succès. Abhorré comme les Néron, les Caligula, & même plus exécrable qu'eux, il conçut un projet horrible, qui n'éroit pas venu à l'esprit de ces monstres si inventifs dans le crime : ce fur de faire périr dans une seule nuit tout ce qu'il y avoit d'habitans à Constantinople; mais il fur prévenu. Léonce dont il meditoit la perte, souleva ce qu'il put trouver dans la Ville de gens propres à prendre les armes, marcha droit au Palais, s'empara de la personne du tyran dont on demandoit la mort à grands cris, lui fit couper la langue & le nez, le relegua à Chersone dans la Crimée, & monta sur le Trône, aux acclamations du peuple, le jour même que Justinien devoit exécuter son abominable dessein. L'eunuque Etienne & le Moine apostat Théodose, ministres, de ses exactions & de ses cruautés, surent abandonnés au peuple qui les fit brûler viss; juste punition de leurs brigandages & de leurs crimes.

Léonce avoit montré de grands talens

pour

pour l pire: Tuftin la réf défair huma fur le fermi Mais cipita fon re être m nouve progre rafins croissa H. Ou il fut

Dalma Si l calam cruelle de cris des sp manite guerre bards Exarqu

pour Tor

conquelayances erent de ipire par mme les is exécranorrible. de ces rime : ce eule nuit à Conf-Léonce uleva ce de gens marcha personne mort à ingue & dans la ne, aux u même on aboenne & ninistres ités, fui les fit eurs bri-

ds talens pour

pour la guerre, avant d'être élevé à l'Empire: c'étoit le motif de la jalousie que Justinien avoit conçue contre lui 3 & de S 1 è c 12. la résolution qu'il avoit prise de s'en défaire. Il passoit pour sage, doux & humain. Il porta ces qualités estimables sur le Trône, & peut-être l'eût-il raffermi, s'il y fûr resté plus long-tems. Mais une nouvelle révolution l'en precipita avant que la quatrième année de son regne fût accomplie. Il sembla n'y être monté que pour voir de plus près les nouveaux malheurs de l'Empire, & les progrès continuels que faisoient les Sarrasins, dont la puissance alloit toujours croissant. Léonce eut le sort de Justinien II. Outragé, mutilé, chargé de fers, il fut relègué dans le monastère de S. Dalmace.

Si l'Orient n'offroit qu'une suite de calamités, de révoltes, d'exécutions cruelles, de révolutions sanglantes, & de crimes, l'Occident ne présentoit pas des spectacles plus consolans pour l'humanité. L'Italie étoit déchirée par les guerres continuelles des Princes Lombards qui tendoient à s'agrandir, & des Exarques qui faisoient les derniers efforts pour conserver aux Empereurs le peu

Tome II.

VII.

qui leur restoit dans l'ancienne patrie des Romains. Les Souverains de Conftantinople étoient trop éloignés, trop occupés chez eux des intrigues de la Cour, des guerres étrangères & de leurs plaisirs, pour veiller sur des Ministres, qui se trouvoient dans des circonstances, où la fidélité eûr été un prodige de vertu. Aussi les Exarques, avec les dehors de la dépendance, étoient-ils des espéces de Souverains qui ne travailloient que pour leurs propres intérêts, & auxquels il ne manquoit que de tenir leur pouvoir de la naissance, & de transmettre l'Exarcat en héritage à leurs enfans, pour être de véritables Monarques. Si I'on juge d'eux par les traits sous lesquels S. Grégoire les a peints dans ses Lettres, ils étoient plutôt les tyrans que les défenseurs de l'Italie. Malgré leur autorité, ces Gouverneurs, qui réunissoient la puissance militaire à l'autorité politique, eurent beaucoup de peine à balancer la fortune des Lombards, qui seroient venu à bout de conquérir toute l'Italie, s'ils n'eussent pas euxmêmes suspendu leurs progrès, par les divisions qui s'éleverent entr'eux, & les révolutions qu'elles entraînerent. Ro-

tharis
non p
les Pla
Grecs
qu'à la
diger
mes i
bards
qui f
nérale

nir la

Ou ques i en Ita pondé partie netés quoiq neme **fidéra** nos jo forme quéro On vi éclat, de Bé nise,

la plu

Hortes

e patrie e Confs, trop s de la de leurs nistres, istances, de verdehors es espéailloient & auxnir leur ranfmetenfans, ques. Si ous lesdans ses rans que gré leur qui réuà l'autode peine mbards, conquérir pas euxés, par

r'eux, &

rent. Ro-

tharis fut le plus célébre de ces Princes, non parce qu'il fit la conquête de toutes les Places qui restoient aux Empereurs Siècle. Grecs, depuis les Alpes Cottiennes jusqu'à la Toscane; mais parce qu'il sit rédiger en un corps de Loix, les Coutumes informes & variables des Lombards, & qu'il en composa un Code, qui fut publié dans l'Assemblée générale de la Nation, pour être à l'ave-

nir la règle des Tribunaux. Outre les Rois Lombards & les Exarques qui avoient la plus grande autorité en Italie, & qui s'y disputoient la prépondérance, il y avoit de plus dans cerre partie de l'Europe, de petites Souverainetés, dont les noms subsistent encore, quoique leur territoire & leur Gouvernement ayent subi des variations considérables, depuis cette époque, jusqu'à nos jours. Elles avoient commencé de se former dans le siècle précédent, & acquéroient peu à peu de l'importance. On vit donc paroître alors avec quelque éclat, des Ducs de Frioul, de Spolette, de Bénévent ; & la Seigneurie de Venise, qui devoit être un jour la Puissance la plus redoutable de l'Italie, par ses Hottes, son commerce, & ses possessions

VII. Doge pour être le Chef de son admi-Stècle nistration politique dans la paix, & son

Général dans la guerre.

Au milieu de ces vicissitudes, qui modificient en tant de manières les intérêts publics & particuliers, la fituation des Pontifes de Rome étoit pleine d'embarras & de risques. Ils se trouvoient placés entre les Empereurs de Constantinople, Princes éloignés, presque inconnus, & qui n'étoient plus réduits qu'à de vaines prétentions sur l'ancien domaine de l'Empire en Italie; les Exarques de Ravenne, qui, sans consulter leurs Maîtres, ne songeoient qu'à étendre l'autorité de leur place, ou à jetter les fondemens de leur propre grandeur; & les Rois Lombards, qui suivoient sans relâche le plan de conquête qu'ils avoient formé dès les premiers tems de leur invasion. Il étoit difficile de garder un équilibre toujours parfait entre ce Puisfances rivales, d'autant plus que la confusion qui naissoit de cette même rivalité, obligeoit les Papes d'entrer dans les affaires temporelles plus qu'ils n'auroient fait sans doute, si les circonstances où ils se trouvoient, & l'intérêt

forcés. trouble de l'Ex pour que le l'un o leurs o qu'au les tré a paye des ho implo goire . II, qu qui ne relles gagéslaissoie ses à d la fage miers ce post compr facheu naître réunir féculiè

que le

mêmê

déjà un admi-& fon es, qui s les inituation e d'emuvoient Constan+ faue inréduits l'ancien es Exaronfulter à étenà jetter

andeur; ent fans avoient leur inrder un e Puife la conne rivarer dans ils n'aucirconfl'intérêt même de la Religion, ne les y enssent : forcés. Les élections étoient souvent troublées, & les embitieux s'étavoient Siècles de l'Exarque, ou du Prince Lombard pour s'emparer du Saint-Siège, selon que les conjonctures actuelles rendoient l'un ou l'autre plus propre à favoriser leurs desseins. Cela ne se pouvoit faire qu'au préjudice du bon ordre : & les trésors de l'Eglise étoient employés à payer la protection, que le desir des honneurs du Sanctuaire avoit fait implorer. Les Papes, tels que S. Grégoire, S. Martin, S. Agathon, S. Leon II, qui avoient l'esprit de leur état, & qui ne se méloient des choses temporelles qu'autant qu'ils s'y trouvoient engagés par les besoins de l'Eglise, ne laissoient pas d'avoir des affaires épineuses à discuter. Ils avoient besoin de toute la sagesse que doivent posséder les prémiers Pasteurs, pour se maintenir dans ce poste aussi glissant qu'élevé; sans se compromettre & s'attirer des démêles facheux. Ce fut sans doute ce qui fit naître aux Pontifes de Rome l'idée de réunir dans leurs mains la puissance séculière à l'autorité spirituelle, lorsque les tems devinrent propres au dé-

111.

VII.

veloppement & à l'exécution de ce projet.

L'Afrique étoit encore soumise aux Empereurs de Constantinople au commencement de ce siècle; ils la gouvernoient par un Exarque & un Préfet, elle dépendoit pour le spirituel du Pontise Romain, comme faisant partie du grand Patriarchat d'Occident. Nous avons déjà vu que les Sarrasins avoient porté leurs armes de ce côté-là, & qu'ils y avoient fait de grands progrès. D'abord ils paroissoient n'avoir d'autre dessein que d'amasser du butin & d'enlever des esclaves. Mais ensuite ils songerent à faire une conquête utile. Leurs victoires dans cette partie du Monde, furent plusieurs fois interrompues par des trèves avec les Empereurs, & reprises après de nouvelles ruptures. Ils y revinrent enfin fous le règne de Léonce, avec de si grandes forces, que les armées Romaines ne purent les empêcher de s'y établir pour toujours. Les Musulmans ont toujours posfédé depuis cette belle portion de l'Empire, d'où ils ont chassé la politesse, les Arts & les Sciences, avec le Christianisme. L'ignorance & la rudesse y ont jetté de si profondes racines, que le nom de E cette duisit meux céléb main

A tent ( fie & fe m quill On v goth PEur rité : règn qu'à adm douc le T nais forte foit fallo prer ou c lieu.

lorf

lorfe

de ce

nife aux u comgouveréfet, elle Pontife du grand ons déjà rté leurs avoient l ils paque d'aesclaves. aire une ians cette eurs fois les Emnonvelles ifin fous grandes es ne pupour touours pofde l'Emolitesse. Christia-

effe y ont

ie le nom

de Barbarie est aujourd'hui celui de = cette malheureuse Région, qui produisit autrefois tant de Guerriers fa-Sitches meux, d'Esprits cultivés, & d'Ecrivains célébres dans les Lettres divines & hu-

maines.

A quelques révolutions près, qui futent ordinairement causées par la jaloufie & l'ambition des Grands, l'Espagne fe maintint dans une situation assez tranquille, pendant tout le cours de ce siècle. On vit l'ordre successif des Princes Visigoths qui régnoient dans cette partie de l'Europe, marcher avec assez de régularité, depuis Récarède qui termina son règne paisible & glorieux en 601, jusqu'à Egica qui finit le sien, après une administration pleine de sagesse & de douceur, en 700. Ils montoient sur le Trône par le choix des Grands. La naissance étoit une recommandation forte auprès d'eux, mais elle ne suffifoit pas pour entraîner les suffrages. Il falloit qu'un fils de Roi joignit à ce premier titre, des talens & des vertus, ou du moins quelque chose qui en tînt lieu. S'il s'éleva quelques troubles, soit lorsque le Trône vint à vaquer, soit lorsque les Souverains exciterent contre

eux des mécontentemens dont les suites pouvoient être fâcheuses. Comme le pré-Siècle texte de la Religion encroit ordinairement pour beaucoup dans ces événemens, l'autorité des Evêques rétablissoit bientôt le calme. Ces orages passagers produisoient même un bien, en ce qu'ils étoient presque toujours suivis d'assemblées ecclésiastiques, où les Grands de l'Etat étoient admis, & où l'on faisoit des réglemens utiles à la fociété. Ils avoient la plupart pour objet la réformation des abus, la manutention du bon ordre, la sûreté des Souverains, & la conservation des droits & franchises, tant des Grands que du peuple. Sous l'un de ces Rois, nommé Suintila, qui monta sur le Trône en 621, les Romains achevèrent de perdre le peu qui leur restoit au-delà des Pyrénées, & ce Prince fut le premier qui réunit l'Espagne entière sous sa domination: audi son nom est-il un des plus célèbres, dans les Chroniques & autres anciens

monumens de la Nation. La France, partagée en plusieurs Royaumes, & ayant quelquefois jusqu'à trois & quatre Souverains, ne pouvoit jouir encore d'une administra-

rion Les Bou & n tinue dépo nuire la ve la fe uns tragi orgu VOIL hifor règle tems nem enco le pa la ca de to bitio fans s'inst depu s'étoi

tre,

acqui

On

les fuites e le prérdinaires événetabliffoit passagers ce qu'ils d'assemrands de n faisoit été. Ils a réfortion du verains, franchipeuple. duintila, er, les le peu rénées, i réunit nation: élèbres, anciens

lusieurs
ois jusis, ne
inistra-

tion régulière, & d'un fort tranquille. Les Rois de Neustrie, d'Austrasie, de Bourgogne, quoique proches parens, Siècis. & même souvent frères, étoient continuellement en guerre, pour s'entredépouiller, ou seulement pour s'entrenuire. Tantôt c'étoit l'ambition, tantôt la vengeance, & plus souvent encore la seule inquiétude, qui les armoit les uns contre les autres. Malgré la fin tragique de Brunéhaut, cette femme orgueilleuse & cruelle, coupable d'avoir fait périr dix Rois, l'esprit de trahison & de fausseté, qui avoit été la règle de toute sa conduite, fut longtems la seule politique de ces Gouvernemens encore barbares. On n'étoit pas encore assez éclairé, pour sentir que le partage des intérêts & des forces étoit la cause des jalousies, des invasions, & de tous les maux qu'entraînent une ambition fans frein, & une administration fans principes. Cependant on auroit dû s'instruire par les événemens. Deux fois, depuis la mort de Clovis, la France s'étoit trouvée réunie sous un seul Maître, & alors le Gouvernement avoit acquis plus de vigueur & d'uniformité. On y dût remarquer un mouvemens

VII. Siècle.

plus régulier, une marche plus égale & plus soutenue, en un mot, cet ensemble & cette harmonie, qui sont dans les Etats, comme dans les corps organisés, l'effet d'un seul & unique principe d'activité. Mais les esprits étoient trop grossiers, trop peu résléchis, pour consulter l'expérience & l'observation. Il étoit plus court d'obéir à la coutume. On la suivit, & les partages, malgré les maux qu'ils causèrent, eurent lieu pendant toute la seconde race, chaque sois qu'un Roi, en mourant, laissoit plusieurs sils.

Dans cette foule de Princes qui occupèrent les divers Trônes des François pendant tout le septième siècle, Dagobert I, qui commença de règner en 628, est le seul qui mérite de fixer les regards de la raison. Ce n'est pas qu'il sût plus grand homme & meilleur Roi que les autres, puisque l'Histoire lui reproche des cruautés, des débauches, des vexations & des pillages, qui le rendirent odieux à ses peuples; mais c'est que par un essort de l'esprit humain, qui semble au-dessus d'un siècle aussi barbare, il sentit la nécessité de mettre en ordre les Loix consuses & souvent constant dan Clober & Cer Rij

bea

où

éte

Fra per pal ma Rode fun foot ha

le

Ė

al

égale & enfemnt dans organiprincipe ent tropur contion. Il outume. malgré ent lieu chaque laissoit

qui ocs Franfiècle, règner de fixer n'est pas meilleur Histoire débaues, qui s; mais numain, cle aussi mettre souvent contradictoires, qui régissient les Francois. Il chargea de ce travail les plus VII.
savans hommes qui sussent alors. On Suècum.
savoit commencé sous Childebert II,
dans le siècle précédent, & continué sous
Clotaire II, dans celui-ci. Mais Dagobert le sit reprendre sur un meilleur plan,
& il eut la gloire de le voir terminé.
Cette compilation des Loix Saliques,
Ripuaires, Germaniques, est le plus
beau monument de ces tems grossiers,
où les vrais principes de la Légissation
étoient si peu connus.

Dès le milieu de ce siècle, les Princes François commençoient à laisser échapper une partie de leur puissance, qui passoit dans la main des Grands. mal augmenta de jour en jour, par l'indolence où tombèrent les derniers Rois de la première race. Le pouvoir des Maires du Palais croissoit, à mefure que l'autorité des Souverains s'affoiblissoit. Ces Ministres ambitieux & habiles, qui dûrent leur établissement & l'origine de leur puissance à Clctaire II, ne laissèrent bientôt plus à leurs Maîtres que le vain nom de Rois. Enfin ils se trouvèrent assez grands & assez redoutés pour s'asseoir sur le Trô-

V vj.

ne, dont ils soutenoient le poids & VII. remplissoient les devoirs. Nous verrons Siècle, cette révolution, préparée vers la fin du septième siècle, éclater & donner naissance à un nouveau système de politique, an commencement du huitième.

La confedération des Anglo-Saxons, conquérans de la Grande - Bretagne, sublistoit toujours dans cette Isle sous le nom d'Heptarchie : mais malgré les loix de l'union, il étoit impossible que sept petits Princes voisins vécussent toujours en paix les uns avec les autres. Il se formoit des jalousies, il s'slevoit des prétentions, il se faisoit des entreprises, on prenoit les armes, l'équilibre étoit troublé, l'harmonie étoit rompue, & l'on ne concluoit des traités, que dans l'intention de les rompre à la première occasion favorable qui viendroit à naître. D'ailleurs, la situation respective de ces Souverainetes foibles & circonscrites dans des bornes si ressersées, varioit souvent par la mort des Princes, par le caractère & les taiens de ceux qui gouvernoient, par le plus ou le moins d'influence qu'ils avoient dans les intérêts communs, & par d'autres causes, qu'il est facile d'entrevoir,

Ainfrense d'inc des indu tans de l'à tou nent tenir toier peu prese fucce

vert peut touc trifte

vern

oids &

verrons

la fin

donner

e poli-

itième.

axons,

tagne.

e sous

gré les

oflible

vécus-

ec les

es, il

faifoit

rmes,

nonie it des

rome qui

fitua-

s foines fi
mort
s taar le
oient
d'au-

& qu'il feroit trop long de détailler. Ains cette forme de gouvernement VII. renfermoit peu d'avantages, beaucoup Sitele. d'inconvéniens, & ne convenoit qu'à des peuples pauvres, sans arts, sans industrie, tels qu'étoient alors les habitans de l'Angleterre. Etrangers au reste de l'Europe, ne prenant aucune part à tout ce qui se passoit dans le Continent, & bornant leurs efforts à se maintenir dans les étroites limites qu'ils s'étoient données, tous ces perits Etats, peu dignes de notre curiosité, ne sont presque connus aujourd'hui que par la fuccession des Princes qui les ont gouvernés.

Le nord de l'Europe étoit encore couvert des plus épaisses ténèbres, & l'on ne peut rien dire d'intéressant ni de certain touchant les Nations qui habitoient ces tristes climats.



VII. Siècle.

#### ARTICLE II.

État de l'esprit humain par rapport aux Sciences & aux Lettres.

LA lumière des Sciences & des Lettres s'affoiblissoit de plus en plus, & l'esprit humain qui commençoit à dégénérer d'une manière si sensible dans le sixième siècle, tendoit visiblement à perdre toute élévation, toute fécondité, tout principe de chaleur & de vie. Quoique le goût du luxe & de la volupté règnât plus que jamais dans la Capitale de l'Empire Grec, & que les arts qui servent à la magnificence, au faste & à la mollesse sussent cultivés, la profession des Lettres étoit négligée, faute d'encouragement & d'émulation. raison, loin de faire des efforts pout s'étendre & se persectionner, perdoit la trace des vérités utiles & lumineuses que les Anciens avoient consignées dans leurs écrits, pour s'attacher à des idées frivoles & de vaines subtilités. Toute la Philosophie se réduisoit à quelque teinture superficielle de Métaphysique

& de ] prunté noit 1 encore timen voit p métho fonne prit e la just reile le pe Grecs penda & d mais n'avo physi carać

autre
Lo
& c
chale
& l'
natu
les f
de l

ranc

avec

& de Morale, à quelques opinions empruntées d'Aristote, qu'on ne se donnoit pas la peine d'approfondir, & SIÈCLE. encore moins de concilier avec les sentimens des autres Philosophes. On n'avoit pris de celui-ci que l'aridité de sa méthode, & quelques formules de raifonnemens plus propres à rétrécir l'efprit en le captivant, qu'à lui donner de la justesse & de la précision. La sécheresse & la médiocrité dominent dans le peu d'écrits philosophiques que les Grecs ont produit pendant ce siècle. Cependant les Ecoles célèbres d'Athènes & d'Alexandrie subsistoient encore, mais les hommes qu'elles formoient, n'avoient plus ces grands traits, cette physionomie noble & intéressante, qui caractérisèrent ceux qu'on en vit sortir autrefois.

Les genres qui dépendent du génie, & qui exigent de l'invention, de la chaleur, des images, tels que la Poésie & l'Eloquence, étolent encore plus dénaturés par les écarts de l'imagination, les fausses lueurs du bel-esprit, le goût de la singularité, le mépris ou l'ignorance des règles. On écrivoir encore avec politesse & avec pureté, mais

rt aux

s Letis, & à dédans nent à ndité, Quoiplupté pitale

ts qui e & à rofeffaute

pour loit la neufes dans

idées Foute elque

fique

on n'avoit que des pensées recherchées, fubriles, peu naturelles, ridicules même Siècle, par la peine qu'on prenoit pour leur donner un faux air de grandeur & de finesse. Si le style avoit des graces & de la douceur, c'étoient des graces affectées, minaudières, & une douceur fade, où il entroit plus de cette mollesse qui annonce une ame sans vigueur, que de cette élégance qui vient d'une manière de sentir vive & délicate.

L'Histoire sut traitée avec plus de fuccès, ou, pour mieux dire, elle fur moins infectée des vices qui déparoient les autres genres, jusqu'à les rendre méconnoissables; mais elle en avoit d'autres plus essentiels peut-être, parce qu'ils renversent la première de toutes les règles, & qu'ils vont directement contre la destination des Ouvrages faits pour transmettre à la postérité le tableau du passé, sans mêlange & sans altération. L'amour du merveilleux, les préventions passionnées & la partialité qui en est la suite inévitable, se glissèrent partout, & défigurèrent les récits, au point qu'il faut toute l'attention & toute la sévérité de la critique, pour discerner la vérité. C'est l'esprit de parti, l'adulation

ou le r des Hi qu'au les yeu est alte de paf che qu fous de il faut gés, jamais parce D'aille esprit peign mes; trent fes, c chaîne uns d ture aux r ni la tion dégér s'affoi

deur

l'escl:

che.

chées. même r leur & de & de affecfade. le qui que de anière

us de

lle fur roient e méd'auqu'ils es rècontre pour au du ation. évenui en t parpoint ite la ner la lation

473

ou le ressentiment qui conduit la plume = des Historiens. Ils ne voient les choses qu'au travers du voile qui feur couvre Sièces. les yeux, & tout ce qu'ils rapportent est altéré dans leur imagination, avant de passer sous leur plume. On ne marche qu'avec une défiance continuelle, sous de pareils guides. Avant de les lire, il faut savoir quels étoient leurs préjugés, leurs intérêts, leur parti, & ne jamais perdre cela de vue, en les lisant, parce que c'est la clef de leurs Ouvrages. D'ailleurs leur touche est comme leur esprit, sans force & sans énergie. Ils ne peignent ni les évènemens, ni les hommes; ils ne développent rien, & n'entrent jamais dans la recherche des causes, dans l'examen des motifs, & l'enchaînement des faits qui naissent les uns des autres. Cet état de la Littérature Bizantine tenoit au caractère & aux mœurs de la Nation, qui n'avoit ni la délicatesse des Grecs, ni l'élévation des Romains. Quand un peuple dégénère, quand son génie baisse & s'affoiblit, quand il passe de la grandeur à l'avilissement, de la noblesse à l'esclavage, de la volupté à la débauche, tout ce qu'il produit porte l'emVII. preinte de sa dégradation; & les Ecrivains ne peuvent être dans aucune classe, Siècle. que ce que sont les hommes de leur siècle.

Avant que de quitter l'Orient, il faut dire un mot de la perte irréparable que firent les Lettres, ou, pour mieux dire, toutes les Nations & tous les âges, par la ruine d'Alexandrie en 641. Amrou, Général du Calife Omar, entra dans cette Ville célèbre, après un siège de douze ans. Depuis Alexandre son fondateur, dont elle portoit le nom, elle avoit été le centre du commerce & le magasin de l'univers. La chûte de Tyr fut la première cause de sa prospérité; celle de Carthage fit dans la fuite refluer choz elle toutes les richesses que le négoce avoit attirées dans la Métropole de l'Afrique. Les Ptolomées ses Souverains s'étoient plû à l'embellir; mais le principal ornement qu'elle devoit à la magnificence de ces Princes, étoit sa fameuse Bibliothèque, le plus riche dépôt de Littérature que l'Antiquité ait jamais possedé, soit par le choix des Livres en tout genre, soit par leur nombre. On employa les prières & les offres les plus séduisantes pour

engage monui de l'e Le Pa chiens pour répon à ce si Il écri quelle mar i barba forme tiles . font i faut réplie de la l'une Bibli tant gypt en a breu chau blics

le fa

c'en

le p

es Ecrie classe, de leur

ent, il parable r mieux es âges, I. Am entra in siège dre son mom, mmerce hûte de a proflans la chesses lans la

lomées
bellir;
lle deinces,
e plus
l'Antipar le
, foit

prières pour engager Amrou à conserver ce précieux monument, où toutes les connoissances VII. de l'esprit humain étoient rassemblées. Siècié. Le Patriarche des Jacobites ou Eutychiens Monosophires sit tous ses essorts

chiens Monosophites fit tous ses efforts pour l'obtenir de lui : mais ce Général répondit qu'il ne pouvoit rien décider à ce sujet, sans avoir consulté le Calife. Il écrivit donc à son Maître, pour savoir quelle étoit sa volonté. La réponse d'Omar fut celle d'un enthousiaste & d'un barbare : Si ces Livres, dit-il, font conformes à l'Alcoran, ils deviennent inutiles; s'ils n'y sont pas conformes, ils font impies : dans l'un & l'autre cas, il faut les brûler. L'ordre fut exécuté sans réplique. Les Califes étoient alors chefs de la Religion & de l'Etat, absolus dans l'une & dans l'autre. Ainsi périt cette Bibliothèque immense, qui avoit coûté tant de dépenses aux Souverains de l'Egypte, & tant de soins aux Savans qu'ils en avoient chargés. Elle étoit si nombreuse, qu'il y eut des Livres de quoi chauffer pendant six mois les bains publics, au nombre de quatre mille. Quand le fanatisme n'auroit pas causé d'autre mal, c'en seroit assez, pour le regarder comme le plus grand ennemi de la raison & de l'humanité.

Le flambeau des Sciences qui avoit éclairé l'Italie & les Gaules d'une lu-SIÈCLE, mière si vive, ne jettoit plus qu'une lueur foible & mourante. Cependant les Ecoles qu'on avoit établies dans les Cathédrales, & celles qu'on ouvrit dans les principaux Monastères, que les enfans de S. Benoît & les disciples de S. Colomban avoient fondés, retardèrent la chûte des études. Sans cela, il est sûr que le goût des Sciences se seroit entiérement perdu, & avec lui tous les chef-d'œuvres de l'Antiquité, tous les monumens de l'Histoire. Ainsi quoique la Littérature de ce siécle mérite peuce nom, quoique ce qu'elle a produit de moins défectueux soit à peine supportable, & que l'ignorance, la crèdulité superstitiense & le mauvais goût eussent tout corrompu, il a néanmoins servi à continuer la chaîne des Sciences en conservant les Ouvrages où elles étoient comme en dépôt, & en les multipliant par la transcription. C'étoit une des principales occupations des Moines dans les heures de repos que la Règle leur accordoit après le travail des mains; plusieurs même n'en avoient pas d'autre, soit que le talent de transcrire ne

permît j ceux qui l trouvasse aux Mon à copier terre, à nuscrits, s'en proc

Quelo

ployé let

valte ér moindre & stérile breuses c guelques ces ténèt tant de idée moi heureux à la fin c cours di le zèle qu'ils se aux Let tés dans logistes o copales, dont l'ho

confervo

permît pas les opérations manuelles à ceux qui le possédoient, soit que les Abbés VII. trouvassent qu'il étoit plus avantageux Siècle. aux Monastères, d'appliquer les Moines à copier des Livres, qu'à labourer la terre, à cause du prix excessif des manuscrits, & de la difficulté extrême de

s'en procurer.

Quelques Ecrivains modernes ont employé leurs favantes recherches & leur vaste érudition, à déterrer jusqu'aux moindres productions de ces tems ingrats & stériles, & à former des listes nombreuses des prétendus Savans qui jettèrent quelques foibles étincelles au milieu de ces ténèbres épaisses. Mais en se donnant tant de peine, pour nous laisser une idée moins désavantageuse de l'état malheureux où l'esprit humain languissoit, à la fin du sixième siècle, & dans tout le cours du septième, il est évident que le zèle de leur profession, & l'opinion qu'ils se sont faite des services rendus aux Lettres par leurs pères, les a jettés dans l'exagération. Passons à ces Apologistes complaisans, que les Ecoles Episcopales, & encore plus les Monastiques, dont l'honneur paroît leur être plus cher, conservoient encore quelque lustre; ne

avoit ne luqu'une ant les es Cat dans

es ende S. derent il eft feroit us les is les oique peu. oduit

fupcrégoût oins nces

elles nulune ines

ègle ins;

aune

retranchons rien au catalogue si ensté des Littérateurs obscurs, qu'ils érigent SIÈCLE, si gratuitement en grands hommes; en sera-t-il moins vrai que la barbarie & l'ignorance étoient arrivées à leur comble: que la profession d'homme de Lettres étoit tombée dans le mépris, à force d'être facile, puisqu'il suffisoit de savoir lire & écrire, pour se donner le titre de Clerc ou Savant; que les hommes les plus distingués par la naissance & les emplois se faisoient gloire de leur ignorance; & que les Nobles, les gens même d'une condition honnête, regardoient comme une preuve de leur extraction, & un titre attaché à leur état, le privilége de ne pouvoir pas signer les actes les plus intéressans pour eux & pour leur famille.

Si nous venons ensuite à examiner les études dont on s'occupoit dans ces Ecoles, l'unique asyle des Sciences, que trouverons-nous? qu'on y étudioit une Grammaire sans principes; une Dialectique aride & pointilleuse; une Rhétorique sans goût. Les écrits qui nous restent de ces jours ténébreux, sont une preuve malheureusement trop certaine qu'il n'y a rien de hazardé ni d'outré dans cette

affertion. les term truction d'ordre point de les raison fes, peti jours étr des page triviales choses 1 plateme un trait sable, q qu'on a fante & milieu ronnée, pour la des lan bleffe d manifef yeux les par la n en fait descont & du facrés à Arts; CHRETIENS.

assertion. Le style en est barbare dans = les termes, & souvent même sans conftruction dans les phrases. Il n'y a point Siècle. d'ordre ni de liaison dans les idées, point de suite ni de conséquence dans les raisonnemens. Les pensées sont fausses, petites, alambiquées & presque toujours étrangères au sujet. Il faut dévorer des pages entières d'inepties, de maximes triviales, de digressions ennuyeuses, de choses mille fois redites, & toujours platement exprimées, avant de rencontrer un trait qui intéresse, un morceau passable, qui délasse un peu de la fatigue qu'on a prise. C'est une fleur languisfante & qui s'épanouit avec peine au milieu des épines dont elle est environnée, & qu'il faut écarter avec effort pour la faisir. Lorsqu'on trouve au milieu des landes un canton cultivé, la foiblesse des plantes qu'on y a semées, manifeste la maigreur du terrein aux yeux les moins attentifs. De même, c'est par la nature des productions d'un siécle, en fait de Littérature, qu'on doit juger des connoissances, des talens, des lumières & du goût de ceux qui s'y sont consacrés à la culture des Sciences & des

Arts; & si l'on voit que ces produc-

fi enflé érigent nes; en arie & omble;

Lettres
l force
l favoir
le titre
ommes
nce &
le leur
es gens
regarextrac-

figner ur eux

état,

coles, trou-Gramctique orique restent

oreuve l'il n'y s cette

tions marquées en général au plus mauvais coin, se réduisent à des narrations Siècle insipides, décousues, sans art, comme sans vraisemblance, on est en droit de conclure que les règles étoient méconnues, les esprits viciés, les Lettres sans gloire, & qu'on ignoroit jusqu'au nom

de goût & de génie.

La Littérature sacrée qui faisoit le principal objet des Ecoles épiscopales & monastiques, n'étoit ni plus riche, ni dirigée d'après un meilleur plan. On lisoit quelques Commentaires sur l'Ecriture, quelques Sermons des Pères & quelques recueils appellés Chaînes, formés de passages & de Canons sur les principaux objets du dogme & de la morale. On apprenoit l'Arithmétique & l'Astronomie, qui se bornoient au Comput ecclésiastique, les Pseaumes & le chant de l'Eglise, & avec cette légère provision de connoissances, on passoit pour savant. Qu'on lise toutes les vies de cetté foule d'Evêques, d'Abbés & de simples Moines, qui firent seuls l'honneur de ce siécle pour les Sciences & les Lettres, il n'en est aucun dont on ne vante le profond savoir, les progrès qu'ils avoient faits dans les Sciences fous

fous d'e reux poi l'instruct ensuite 1 féconde avoient ! la liste des vies racles, d de pieux dont pre à cause pagne. ridicules écrit, qu la curio

> la lectu Tels ture, or & d'abi nous av Sciences me siècl de le cal nous ver été notr de l'être qui pro

la lumi Tom us maurrations comme droit de méconres fans au nom

isoit le **s**copales s riche; lan. On fur l'E-Pères & es, forfur les c de la tique & u Coms & le e légère palloit les vies obés & ls l'honnces & iont on progrès

Sciences

fous

sous d'excellens Maîtres, le zèle généreux pour l'éducation de la jeunesse & l'instruction des peuples. Qu'on ramasse Siècle. ensuite tout ce qui est sorti de la plume féconde de ces Savans si vantés, qui avoient fait de si bonnes études, & dont la liste est si étendue, on n'aura que des vies de Saints, des relations de miracles, des visions, des légendes remplies de pieux mensonges, & des Chroniques dont presque tous les faits sont suspects, à cause du merveilleux qui les accompagne. Tout cela est si mal conçu, si ridiculement imaginé, si grossièrement écrit, qu'il faut tout le courage qu'inspire la curiosité, pour soutenir jusqu'au bout

la lecture d'une seule de ces pièces.

Tels sont les monumens de Littérature, ou pour mieux dire, de barbarie & d'absurde crédulité, d'après lesquels nous avons à prononcer sur l'état des Sciences en Occident pendant le septième siècle. Nous n'avons point eu dessein de le calomnier dans les observations que nous venons de faire. La vérité a toujours été notre guide, comme elle ne cessera de l'être dans tout cet Ouvrage; & ce qui prouve que nous avons marché à la lumière de ce slambeau, dans l'exa-

Tome II.

men des productions littéraires de ces tems d'obscurité, c'est que nos assertions sont SIÈCLE. confirmées par les aveux de ceux-là même qui ont vu & représenté les choses par préjugé d'état, sous un aspect moins rebutant. Ils conviennent avec nous, qu'il n'y a rien parmi les écrits de ce siècle ténébreux, qu'on puisse lire sans dégoût, soit pour le choix des sujets, soit pour les pensées ou le style; que le merveilleux le plus ridiculement imaginé en est le seul ornement; & que les meilleures pièces, celles dont ils parlent avec le plus d'estime, ne peuvent soutenir les regards de la critique, ni ceux du goût. Nous n'avons rien dit de plus, & nous sommes arrivés au même résultat, quoique nous ayons pris une route plus naturelle & plus courte. Nous devons aussi de notre côté convenir avec eux, que les Ecoles Episcopales & les Monastères, renfermoient toute la lumière qui subsistoit encore, au milieu des épaisses ténèbres dont l'Europe entière étoit couverte. C'étoit dans ces asyles de la piété, que le peu d'ardeur qu'on avoit encore pour l'étude des Sciences divines & humaines, conservoit quelqu'activité. Le

zèle des Evêques & des Abbes, qui

étoien Maîtr y entr il y a reux, favora vons c par et vrai o fortun repris dont i virent jours r qui se rencor propre coup s déplor aucune encore que si difgra moins s'ils eu des ra après e rope,

difposi

es tems étoient les Modérateurs, & souvent les ns font Maîtres de ces espèces de Collèges, VII. -là mêy entretenoit une sorte d'émulation, & Siècle. choses il y auroit produit des fruits plus heumoins reux, si les circonstances eussent été plus s, qu'il favorables à leurs vues. Nous leur dee siècle vons de la reconnoissance, puisque c'est, légoût, par eux que les sources du bon & du it pour vrai ont été transmises, jusqu'aux rems eilleux fortunés où les Lettres & les Arts ont est le repris une nouvelle vie. Si le siècle lleures dont nous parlons & ceux qui le fuivec le virent, n'eussent pas conservé, pour des nir les jours plus propices, ces germes précieux ı goût. qui se sont développés, lorsqu'ils ont z nous rencontré des principes de fécondité quoipropres à les ranimer, nous ferions à natucoup sûr dans un état d'ignorance aussi is aussi déplorable, & nous n'aurions peut-être , que aucune espérance d'en sortir. Disons stères, encore avec le même esprit d'équité, ii fubque si les Littérateurs de ces tems de les tédisgrace sussent nés sous une époque t coumoins contraire aux progrès de l'esprit, piété, s'ils eussent été favorisés par le concours encore des rapports qui se réunirent long-tems & huaprès eux pour rendre la lumière à l'Eué. Le

, qui

dispositions naturelles, leur amour pour

rope, plusieurs d'entre eux, par leurs

VII. à l'étude, auroient égalé, peut-être sur-Siècle passé, les Savans qui avoient paru avec le plus d'éclat avant eux, ou qui se sont formés depuis.

## ARTICLE III.

Etat du Christianisme'dans les diverses Régions du monde.

Nous avons vu les Perfes armés contre l'Empire, portant la désolation de tous côtés & s'emparant des Provinces Orientales sous le règne de Phocas, & dans les premières années d'Hérachus, Les ravages & les cruautés qu'ils commirent dans la Syrie, dans la Cappadoce, l'Egypte, & sur-tout la Palestine, passent tout ce qu'on raconte des peuples les plus féroces. Héraclius, par une suite de triomphes, abattit leur orgueil, & les renferma, comme on l'a raconté, dans leurs anciennes bornes. Outre la paix que ce Prince rendit à l'Empire, par le traité avantageux qu'il conclut avec Siroës, fils & successeur de ce Chosroès II, l'implacable ennemi des

Ron fes ' Cro Perf mên avoi le re poin boët char cont trou n'av dont ni l fasse facr vie pere mên char jour un j & d reçu & a

lem

& 1

lui-é

ication re furru avec fe font

liverses

s con-

ion de ovinces cas, & cachus, s comcappa-estine, euples e suite di , & conté, utre la npire, conclut de ce

ni des

Romains, un des plus beaux fruits de = ses victoires fut le recouvrement de la VII. Croix du Sauveur. Le nouveau Roi de Siècle. Perse la rendit à l'Empereur, dans le même état où elle étoit, lorsqu'elle avoit été enlevée de Jérusalem, sous le règne de son père. On ne l'avoit point tirée de l'espèce de châsse ou de boëte qui la renfermoit, ce que Zacharie, Patriarche de Jérusalem, reconnut à l'intégrité des sceaux qui se trouvèrent parfaitement conservés. Dieu n'avoit pas permis que ces idolâtres, dont la fureur n'épargna ni les Evêques; ni les Solitaires, ni les Vierges, poufsassent l'impiété jusqu'à profaner le boisfacré, sur lequel J. C. avoit facrifié sa vie pour le falut des hommes. L'Empereur Héraclius voulut recevoir luimême ce monument précieux, & se chargea de le rapporter à Jérusalem. Le jour qu'il exécuta ce pieux dessein, fut un jour de triomphe pour la Religion, & de joie pour les fidèles. Le Patriarche recut la Croix des mains d'Héraclius, & après l'avoir adorée, il l'exposa solemnellement à la vénération du peuple, & la replaça dans le lieu d'honneur qui lui étoit destiné. La mémoire de cet évé-

X iij

vII. des cérémonies, qui en retracent les cir-Siècle. constances les plus intéressantes pour la

piété.

Cependant la société chrétienne continuoit d'être agitée par les fectes diverses, qui se livroient depuis si long-tems une guerre cruelle dans le sein de l'Eglise. A ces maux, qui pour être anciens, n'en étoient que plus déplorables, par les racines profondes qu'ils avoient jettées, il s'en joignit encore de nouveaux, dont les effets ne furent pas moins funestes. Une erreur nouvelle, rejetton de celles qui avoient troublé l'Eglise dans les siècles précédens, vint répandre de nouveaux nuages sur les vérités qui avoient déjà coûté tant de combats. Nous l'examinerons en détail dans un article particulier, & nous y retrouverons, fous des couleurs différentes, les mêmes caractères que nous avons déjà remarqués dans les autres; parce que l'hérésie est toujours semblable à elle-même dans les traits essentiels, quelque habile qu'elle soit à varier les formes extérieures sous lesquelles elle se produit. Il suffit de dire ici que le Monothélisme mit, plus que jamais, le trouble & la division dans l'Egli de C Pyrrh buère erreu deux tant, fance une ordre rent temp nous étence

> pour pour éclate fiècle ligio plus lons & de méri articl pour

ache

l'état

lujet

t les cirpour la nne cones divering-tems de l'Eanciens, les, par ient jetouveaux, oins fuetton de life dans indre de ités qui its. Nous n article ons, fous êmes camarqués érésie est dans les qu'elle ires fous t de dire

plus que

on dans

ouis avec

l'Eglise d'Orient. Plusieurs Patriarches de Constantinople, entr'autres Sergius, VII. Pyrrhus, Paul II & Paul III, contrisurent aux progrès de la nouvelle erreur par le crédit de leur place, & deux Empereurs, Héraclius & Constant, l'appuyerent de toute leur puissance. Faut-il s'étonner après cela, si une foule de Catholiques, de tous les ordres & de toutes les classes, se laissèrent entraîner à la violence de cette tempête? Mais ne prévenons pas ce que nous devons dire bientôt, avec la juste étendue que demande l'importance du sujet.

Un événement non moins funeste pour le Christianisme en général, & pour l'Eglise d'Orient en particulier, éclata dans les premières années de ce siècle, & ses suites enlevèrent à la Religion tout le pays où elle avoit été le plus florissante. On voit que nous voulons parler de l'imposture de Mahomet & de ses pregrès étonnans: mais ce sujet mérite aussi d'être approfondi dans unarticle séparé. Nous n'er parlons ici que pour suivre l'ordre des matières, & achever de tracer une idée complette de l'état d'obscurcissement, où le Chris-

X iv

tianisme tomba presque tout-à-coup, dans ces belles contrées que les pre-SILLE miers siècles avoient vu briller d'une lumière si pure. Nous nous contenterons donc de remarquer, qu'en moins de cinq ans, trois des quatre grands Patriarchats de l'Orient tombérent sous les loix Musulmanes, & surent converts des ténèbres de l'Islamisme. Jérusalem, le berceau de la foi, céda la première aux armes des Califes en 636. Antioche eut le même fort en 638; & Alexandrie fut mise à son tour sous le joug de ces rapides Conquérans en 640. Ainsi Dieu punissoit les Orientaux de cet esprit raisonneur, inquiet & subtil à contre-tems, de cette curiosité téméraire, qui avoit donné naissance à tant d'hérésies, & de ces divisions cruelles, qui avoient rendu les Chrétiens plus nuisibles à leur Religion, plus destructeurs de leurs frères, que les payens & les barbares.

L'Eglise d'Afrique, qui avoit montré tant de courage & de patience dans les tems de perfécution, sous les Empereurs idolâtres & les Princes Ariens, tant de sagesse & de charité pendant le schisme des Donatistes, tant d'attachement à la

foi d l'affai duit genre d'illu célèb qui f austi tant. diver s'y e du v tout plus trace éclai

> Il d'Ita fous barc nifn cont avec éten des plus

> > exp

tant

prie

foi & de zèle pour sa défense dans l'affaire des Pélagiens, qui avoit produit tant de grands hommes en tout Siècie. genre, tant de faints Evêques, tant d'illustres Confesseurs, tant d'Ecrivains célèbres, entre autres un S. Augustin qui seul en vaut une multitude, perdit aussi tout son éclat, comme en un instant, vers la fin de ce siècle. Après diverses tentatives, le Mahométisme s'y établit enfin l'an 695, & le fer du vainqueur ayant immolé ou foumis, tout ce qui lui résistoit, on ne retrouve plus depuis cette époque funeste aucune traces des vives lumières qui avoient éclairé si long-tems la patrie des Cyprien & des Fulgence.

Il s'en fallut beaucoup que l'Eglise d'Italie sût dans une situation tranquille, sous la domination des Princes Lombards. Outre qu'ils professoient l'Arianisme, comme on le sait, ils étoient continuellement dans un état de guerre avec ce qui restoit de Romains, pour étendre leur puissance, & resserrer celle des Exarques dans des bornes toujours plus étroites. Comme on étoit sans cesse exposé à des incursions & à des ravages, tant d'une part que de l'autre, il falloit

 $X \cdot v'$ 

-à-coup; les preller d'une tenterons moins de rands Parent fous t converts rusalem, première . Antio-& Alefous le en 640. ntaux de & fubril osité té-

is cruelchrétiens plus que les

montré dans les pereurs tant de schifme ent à la VII. attaques subites auxquelles on étoit exposé

Siècle, tour-à-tour dans les deux partis.

Ces craintes, ces mouvemens, ces hostilités jourpalières, qui agitoient si violemment la Société civile, n'étoient pas moins contraires au repos de la Société chrétienne. Cependant les Papes, parmi lesquels on en vit plusieurs vraiment dignes d'occuper le Saint-Siège, travailloient avec un zèle prudent & fouvent heureux, à soutenir la gloire de la Religion. Leur follicitude ne se renfermoit pas dans les étroites limites de l'Italie, ni même des Gaules Chrétiennes; ils envoyoient des Missionnaires dans le nord de l'Europe, comme nous le dirons tout-à-l'heure, pour éclairer du flambeau de la foi, des Nations qui étoient encore adonnées au culte des idoles. Ainsi le Pape Sergius régénéra lui-même dans les eaux facrées un Roi des Saxons occidentaux d'Angleterre, qui avoit embrassé la foi, à la prédication des hommes apostoliques dont le Saint-Siège autorisoit les travaux. S'ils portoient leurs regards fur ces climats éloignés, ils ne négligeoient pas non plus de remédier aux maux qu'ils avoient

le Pa plus c que r nothé l'Egli foixar l'affair

en qu

naître Ma Franc d'abo Reine de fe des P fes pa fondé fainéa Mair contin de l'I Elle a prem s'y fa tres c les ho de sin fante

Chréi

isser les texposé

is, ces oient si étoient e la So-Papes, rs vrai--Siège, lent & gloire ne se limites Chrénnaires e nous clairer ons qui te des généra

in Roi terre, prédilont le S'ils limats

s non

voient

pient si detoient se la SoPapes, res vraiSiège, ent & gloire ne se la Sord par un reste d'auto d'abord par un reste d'auto Reine Brunéhaut conserva se la Sord par un reste d'auto Reine Brunéhaut conserva se la Sord par un reste d'auto Reine Brunéhaut conserva se la Sord par un reste d'auto Reine Brunéhaut conserva se la Sord par un reste d'auto Reine Brunéhaut conserva se la Sord par un reste d'auto Reine Brunéhaut conserva se la Sord par un reste d'auto Reine Brunéhaut conserva se la Sord par un reste d'auto de la Sord par un reste d'auto d'abord par un reste d'auto de la Sord par un reste d'auto de la Sord par un reste d'auto d'abord par un reste d'auto de la Sord par un reste d'auto d'abord par un reste d'auto de la Sord par un reste d'auto d'au

en quelque sorte sous leurs yeux. Ainsi le Pape Honorius, dont nous aurons VII. plus d'une sois occasion de parler, lors-Siècle, que nous en serons à l'histoire du Monothélisme, eut le mérite de réunir à l'Eglise toute l'Istrie, qui vivoit depuis soixante - dix ans dans le schisme que l'affaire des trois Chapitres avoit sait

Malgré les troubles intérieurs dont la France fut déchirée pendant ce siècle, d'abord par un reste d'autorité que la Reine Brunéhaut conserva sous le nome de ses petits-fils, ensuite par la rivalité des Princes qui règnoient sur les diverses parties du Royaume que Clovis avoit fondé, enfin par la foiblesse des Rois fainéans, & la puissance usurpée des Maires du Palais, l'Eglise Gallicane continuoit d'être la plus belle portion de l'Empire Chrétien, en Occident. Elle avoit perdu quelque chose de son premier lustre, & le déclin des lumières s'y faisoit sentir, comme dans les autres contrées soumises à l'Evangile, où les hommes n'avoient plus ce caractère de simplicité noble, de gravité impofante, qu'on admira chez les premiers Chrétiens de toutes les Nations. Néan-

X-vj

moins, elle possédoit encore un grand nombre de saints Evêques, qui remplis-SIECLE soient avec zèle & avec succès les devoirs de la charge pastorale. Plusieurs avoient occupé dans le monde des postes importans, & la confidération qu'ils s'y étoientacquise, le crédit qu'ils en avoient remporté, servoient à rehausser aux yeux du peuple la dignité fainte dont ils étoient revetus, & à rendre leur ministère plus essicace. Tels furent S. Eloi de Noyon, S. Ouën de Rouen, S. Arnoul de Metz, S. Dizier de Cahors, S. Léger d'Autun, & plusieurs autres. La plupart étoient instruits dans les Sciences ecclésiastiques, & hommes de Lettres, autant qu'on le pouvoit être dans les tems où ils vivoient. Le rang qu'ils avoient tenu à la Cour leur donnoit encore du crédit auprès des Rois, après leur élévation à l'épiscopat. Ces Princes les consultoient souvent sur les affaires de l'Etat, & ils en obtenoient fréquemment des graces en faveur des Eglises, des Monastères & des pauvres. Comme ils avoient été du nombre des Seigneurs les plus distingués & les plus opulens, ils disposèrent de leurs grands biens pour doter richement les Eglises dont

ils rem religieu l'avons d'Auxe dans le en part res titr pitres

jouisses Les quoiqu plupar montè & Da mentce qu ou leu fouver pour beauce du po dont confe comm de J. jamai toible de fu

àla

in grand remplifs les de-Plusieurs es postes qu'ils s'y avoient aux yeux s étoient ère plus Noyon, e Metz, d'Auplupart es ecclées, aues tems avoient core du eur éléces les ires de équem-Eglises, Comme igneurs

oulens,

s biens

s dont

religieuses qu'ils bâtirent, comme nous VII. l'avons déjà remarqué de S. Germain Siècle. d'Auxerre & de S. Remi de Rheims, dans le cinquième siècle. De-là vinrent, en partie, les vastes domaines & les terres titrées que les Evêques & les Chapitres possédèrent, & dont plusieurs jouissent encore.

Les Rois de cette première race, quoique presque tous vicienx, & la plupart indolens, fur - tout ceux qui montèrent sur le Trône après Clotaire II & Dagobert I, secondoient ordinairement ces vertueux Prélats, dans tout ce qui n'intéressoit pas leurs passions ou leurs plaisirs. Cet appui de l'autorité souveraine, jointe au zèle des Evêques pour la pureté de la foi, contribua beaucoup à préserver l'Eglise de France du poison de l'erreur. C'est une gloire dont elle jouissoit dès-lors, & qu'elle a conservée dans tous les tems. Exposée comme les autres portions de l'héritage de J. C. au souffle impur de l'hérésie; jamais la nouveauté n'y a fait que de toibles progrès, & quelque apparence de succès qu'elle ait eu pour un tems, à la faveur de certaines circonstances

VII. tôt les deux puissances unies dans les Siècles mêmes intérêts l'ont rejettée pour toujours de leur sein. On n'a vu d'autre disserence à cet égard entre les siècles ténébreux & les siècles éclairés, que le plus ou le moins d'activité dans les mesures qu'on prit, selon les tems, pour extirper l'erreur, & de solidité dans les motifs sur lesquels on appuya

les décrets que l'on porta contre elle. La piété des Rois & des Grands de l'Etat, étoit excitée par les conversions éclatantes qui se faisoient quelquesois à la Cour, & par les faits miraculeux qui n'étoient point rares, malgré les exagérations qu'on reproche avec raison aux Légendaires. Ces événemens, dont l'impression étoit fortisiée par les préjugés du tems, disposoient ceux qui participoient au Gouvernement, à protéger sa Religion contre tous les ennemis de ses dogmes & de son culte. Vers la fin du siècle, les descendans de Clovis étant tombés dans l'indolence & dans l'oubli total de leurs devoirs, les Grands qui tendoient à s'élever sur leurs ruines, eurent des motifs personnels de ménager les Evêques & de

fe les étoient influoi la Nat que d'tiroien l'ambi que ce ches, leurs a dans l'la dife ces ter confer

tuelle
En
avoit
règne
femer
étoit
des p
car l
toient
faire
les bi
Princ
été fa
fes ve

de co

ofiter, bienes dans les pour touvu d'autre les siècles rés, que vité dans les tems. le solidité on appuya itre elle. Grands de onversions relquefois iraculeux algré les ec raison ns, dont les préceux qui t, à proes ennen culte. ndans de idolence. levoirs, ever fur ifs per-

s & de

fe les rendre favorables, parce qu'ils étoient Grands eux - mêmes, & qu'ils VII. influoient à ce titre sur les destins de siècle. la Nation. Ce n'étoient-là cependant que des considérations politiques, qui tiroient toute leur force des vues de l'ambition, & il s'en falloit beaucoup que ceux dont elles dirigeoient les démarches, sussent des Chrétiens édissans par leurs actions, comme nous le verrons dans l'article des mœurs générales & de la discipline. Mais c'étoit beaucoup pour ces tems d'obscurcissement, que la foi se conservât pure, & que l'autorité spirituelle sût respectée.

En Espagne, le pieux Roi Récarède avoit travaillé pendant tout le cours d'un règne paisible & glorieux, au rétablissement de la Religion catholique. Il étoit libéral envers les Eglises, à cause des pauvres dont elles étoient chargées, car l'ignorance & la corruption n'étoient pas encore arrivées, au point de saire oublier le droit des indigens, sur les biens ecclésiastiques. La fin de ce bonderince fut aussi édistante que sa vie avoit été sainte. Ses successeurs, sans avoir ses vertus & sa piété, ne laissèrent pas de concourir, avec les Pasteurs, à l'ex-

= tinction de l'Arianisme, & à maintenir par leur autorité les décrets prononcés Sance les Contre l'erreur. On poussa même les précautions & le zèle à cet égard, jusqu'à décider solemnellement dans le sixième Concile de Tolède, qu'à l'avenir aucun Prince ne pourroit être élevé sur le Trône, qu'il n'eût promis en présence des Evêques & des Grands, de conserver la foi catholique. Ce sage réglement, & beaucoup d'autres non moins utiles, ont rendu célebres jusqu'à nos jours, les Conciles qui furent affemblés en Espagne pendant ce siècle, & principalement ceux de Tolède, Méropole-ecclésiastique des Provinces soumises à la domination des Visigothts, au-delà des Pyrénées. C'étoit l'ouvrage des saints Evêques qui remplissoient les principaux Sièges de l'Espagne, dans les tems dont nous parlons, & des autres Personnages illustres par leurs vettus, que cette Eglise possedoit. Saint Isidore de Séville, S. Eugène de Tolède, S. Hildéfonse & S. Fructueux en faisoient l'ornement, & leur, sainteté concilioit la vénération des peuples à une Religion qui en étoit le principe. Rien n'est plus propre à nous faire con-

noître Evêque avoient que la l'égard commi gu'il n l'en eû lade & état, l' pénitei nastiqu la fante de rest même la Co qu'on cendre

> La que de Dorov dans. vriers fon zè travail de cett faint

fut ur

jugem

maintenir prononcés même les gard, juft dans le qu'à l'aveêtre élevé oromis en Grands, Ce fage utres non es jusqu'à ent allenisiècle, & de, Ménces fouligothts', l'ouvrage soient les e, dans des aueurs vett. Saint de Totueux en fainteté euples à rincipe. ire con-

noître le haut degré d'autorité dont les Evêques y jouissoient, & l'empire qu'ils VII. avoient sur les esprits de leur Nation, Siècle. que la manière dont on se conduisit à l'égard du Roi Wamba. Ce Prince avoit commis plusieurs fautes scandaleuses qu'il n'avoit point réparées, quoiqu'on l'en eût averti souvent. Il tomba malade & perdit connoissance. Dans cet état, l'Evêque de Tolède lui imposa la pénitence & le revêtit de l'habit monastique. Il revint à lui, & recouvra la fanté; mais on jugea qu'il étoit obligé de rester dans cet état; il le crut luimême, & il renonça pour toujours à la Couronne. C'est la première fois qu'on voit dans l'Histoire un Roi defcendre du Trône, en exécution d'un jugement ecclésiastique.

La mission de S. Augustin Archevêque de Cantorbéri, qu'on appelloit alors Doroverne, avoit produit des fruits abondans. Son successeur & les autres ouvriers évangésiques qui avoient partagé son zèle pour la conversion des idolâtres, travaillerent avec succès à l'accroissement de cette Eglise naissante. Si la mort du saint Roi Ethelbert, arrivée l'an 616, sut une perte sensible pour elle; si le

retour d'Ebald son fils au culte des idoles, & la défection d'un grand nombre de Siècle, nouveaux Chrétiens qu'il entraîna dans sa chûte, sut un événement douloureux pour les hommes apostoliques, qui s'étoient consacrés à cette œuvre penible & glorieuse, la conversion de ce Prince, & son attachement plein de zèle pour la Religion qui lui ouvrit une seconde fois son sein, consolerent les Pasteurs & affermirent les peuples dans la foi qu'il venoit d'embrasser. Edvin, Roi de Northumbre, & le plus puissant des Princes qui régnoient alors en Angleterre, donna, quelques années après, un spectacle bien touchant, pour tous ceux qui s'intéressoient aux progrès du Christianisme. Sa conversion bientôt suivie de celle de presque tous ses sujets, fut accompagnée de circonstances qui en relevèrent l'éclat, & qui en sirent un vrai triomphe pour la vérité. Edelburge, sœur du Roi Ebald, Princesse d'une grande piété, & S. Paulin, depuis Evêque d'Yorc, en furent les instrumens. Edvin demanda Edelburge en mariage; la Princesse & le Roi son frère acceptèrent cette alliance, à condition que le Roi de Northumbre se feroit Chrétien; le Prince

y confen qu'on lui connue la Dieu, pa qui dispu fe fit, av cette grai les, qui s du Pagan par les ra faint Mi savouer mage à il déclara la vanité désiroit c venoit de cet aveu sa Noble fon peup

> La F avec une Royaumo obstacles côté des une fau Religion

pour la fe

est de l'a

des idoles, nombre de traîna dans douloureux s, qui s'ére pénible ce Prince, zèle pour e feconde Pasteurs Pasteurs a foi qu'il i de Nores Princes re, don**spectacle** qui s'inianisme. celle de npagnée rent l'ériomphe du Roi piété, orc, en emanda ceffe & allian-Nor-

Prince

onsentit, pourvu que la Religion : qu'on lui proposoit d'embrasser, fût reconnue la plus fainte, la plus digne de Siècle. Dieu, par des hommes sages & savans qui disputeroient avec Paulin. L'examen se fit, avec toute la maturité qu'exigeoit cette grande affaire. Le Pontife des idoles, qui soutenoit contre Paulin la cause du Paganisme, sut convaincu le premier par les raisons fortes & lumineuses du faint Missionnaire. Il se sit gloire de s'avouer vaincu, & en rendant hommage à la divinité du Christianisme. il déclara qu'il sentoit depuis long-tems la vanité des idoles, & que son cœur désiroit de trouver la vérité que Paulin venoit de lui montrer. Edvin frappé de cet aveu, reçut le baptême, avec toute sa Noblesse & la plus grande partie de son peuple. Cet événement si glorieux pour la foi, & si consolant pour l'Eglise, est de l'an 627.

La Religion chrétienne s'étendoit avec une égale rapidité dans les autres Royaumes de l'Heptarchie, malgré les obstacles qu'elle rencontroit, soit du côté des Princes, qui craignoient, par une fausse politique, de recevoir une Religion que leurs voisins, ennemis na-

VII.

turels & rivaux de leur puissance, avoient embraffée; soit du côté des peuples, qui Sircis, tenoient à leur ancien custe, par un attachement d'habitude & un préjugé d'éducation. Ainsi les Provinces orientales, les habitans du milieu des terres, les peuples dont Londres étoit la Capitale, & plusieurs cantons de l'Ecosse se soumirent au joug de l'Evangile. La Nation des Merciens, qui s'etoit montrée la plus opposée à sa vérité, suivit ces beaux exemples, & plusieurs Rois, tels que Oswald, Osowin, Ercombert, Penda, Sigebert, Ofwi, Edelwalt, Walfere, ne le cédoient pas aux Evêques même, par leur amour pour l'Eglise & leur zèle pour son accroissement. La plupart des Sièges d'Angleterre & d'Ecosse doivent leur origine à ces tems de grace & de fécondité. La Religion & la piété étoient florissantes en Irlande, & cette Isle fournissoit à ses voisins des hommes puissans en paroles & en œuvres, qui achevoient par leurs miracles, ce qu'ils avoient commencé par leurs discours.

Le Nord de l'Europe & la partie des Gaules, qui baignoient l'Escaut, la Meuse & le Rhin, étoient encore plon-

gés dans grand n dans les gleterre . vangile à n'étoit p tels que de Terre S. Livin coup d'ai lat. Leu gion les naut, de La Bavis & d'auti rent aus rent les

foit en

Mahome

ses secta

CHRÉTIENS.

cés dans les ténèbres du Paganisme. Un grand nombre de Missionnaires formés dans les Monastères de France & d'An-SIÈCLE. gleterre, portèrent le flambeau de l'Evangile à ces climats éloignés, où J. C. n'étoit pas encore connu. Des Evêques, tels que S. Wilfrid d'Yorc, S. Amand de Terrouane, S. Wulfrand de Sens, S. Livin & S. Kilien d'Irlande, & beaucoup d'autres se livrèrent à cet Apostolat. Leurs travaux conquirent à la Religion les peuples de la Frise, du Hainaut, de divers cantons de la Flandre. La Bavière, la Saxe, le Dannemarck, & d'autres contrées septentrionales, furent aussi appellées à la foi, & réparèrent les pertes que le Christianisme faisoit en Orient, par la séduction de Mahomet, & l'aveugle fanatisme de ses secrateurs.

oient par nt comartie des caut, la

re plon-

ice, avoient

euples, qui

e, par uh ih préjugé

ices orien-

u des ter-

es étoit la

ns de l'E-

l'Evangile.

qui s'etoit la vérité,

z plusieurs

owin, Er-

, Ofwi,

doient pas

ir amour

r fon ac-

ges d'An-

ir origine

idité. La

orissantes rnissoit 1 is en paVII. Siècle.

## ARTICLE IV.

Pontificat de S. Grégoire le Grand.

Quoique concelle intervertisse un peu l'ordre des ems, nous avons cru devoir le placer ici, par la raison que le pontificat de S. Grégoire fait en quelque sorte une époque distinguée dans l'Histoire de l'Eglise, & qu'il sépare les beaux siècles, dont il sur comme le dernier moment de lumière, d'avec les tems d'obscurité que nous serons bientôt forcés de parcourir.

S. Grégoire, à qui des talens supérieurs, des vertus éminentes, des travaux continuels & un Pontificat glorieux ont si justement mérité le surnom de Grand, naquit à Rome d'une famille illustre & opulente, vers le milieu du sixième siècle. Gordien son père, qui étoit Sénateur, renonça aux honneurs du monde & se consacra au service de Dieu. Il entra dans le Clergé. On croit qu'il sit un des sept Diacres Régionaires de l'Eglise Romaine. On les appelleit Régionaires parce que Rome étant di-

vifée e chacun pauvres Région fance at blique. & les jeunesse concept plicatio furpasse d'homn dans la adonné jet, pa nécessai la Mag progrès fances d'Etat, de ses 1

Lorfe les Loi publique teur de Magistre exerçoir lumière dit son

V.
Grand,

vertisse un avons cru son que le en quel-guée dans sépare les omme le d'avec les cons bien-

ens fupédes traglorieux mom de famille nilieu du ere, qui conneurs rvice de On croit ionaires ppelloit tant divisée en sept Régions ou quartiers, == chacun d'eux étoir chargé du soin des pauvres & des hôpitaux d'une de ces Siècle. Régions. Grégoire, destiné par sa naisfance aux premiers emplois de la République, fut instruit dans les Sciences & les Arts libéraux dès sa plus tendre jeunesse. La beauté de son génie, sa conception prompte & vive, & fon application à l'étude, lui firent bientôt surpasser tout ce qu'il y avoit à Rome d'hommes habiles dans la Littérature & dans la connoissance des Loix. Il s'étoit adonné finguliérement à ce dernier objet, parce que c'étoit l'étude la plus nécessaire à ceux qui se préparoient à la Magistrature. Il avoit fait de grands progrès dans cette branche des connoifsances qui conviennent à un homme d'Etat, comme on le voit par plusieurs de ses Lettres.

Lorsqu'il fut arrivé à l'âge fixé par les Loix pour entrer dans les charges publiques, il fut élevé à celle de Préteur de Rome. C'étoit le principal Magistrat pour les affaires civiles. Il exerçoit cette charge avec autant de lumières que d'intégrité, lorsqu'il perdit son père. Etant devenu par cette

mort, unique possesseur des biens immenses qui étoient dans sa famille, il Siècia forma le dessein de quitter les grandeurs du siècle, & de se dévouer à une vie pénitente & retirée. Il employa donc ses richetles à fonder six Monastères en Sicile, auxquels il donna des terres & des revenus pour la subsistance des Religieux qui s'y raffemblèrent. Il en fonda un septième à Rome dans sa propre maison. C'est le Monastère de S. Andié qui subsiste encore, occupé par les Camaldules. On y conferve fon portrait avec ceux de son père & de sa mère, qui furent peints de son tems. Il y choisit sa retraite, & y vécut dans la mortification, l'étude & la prière, jusqu'au tems où le Pape Benoît I l'en tira pour l'attacher au service de l'Eglise Romaine, en qualité de l'un des sept Diacres Régionaires.

> Pélage II, qui succéda à Benoît en 577, connoissoit trop le mérite de Grégoire, pour ne pas sentir combien il pouvoit se rendre utile à l'Eglise, & qu'on ne pouvoit mieux faire que de lui confier les intérêts les plus précieux du Saint-Siège. Il jetta donc les yeux sur lui pour l'envoyer à Constantinople, avec

le titre toliqu ce pof déploy duite douce l'estin: dans I mes le & pa l'Etat amis. lui ur tendre les pli avis, que p & les tice à Ceper gré li du m difcut avoit jours Mais

> facrifi de lui  $T_{0}$

> gnoit

biens im-

unille, il

les gran-

uer à une

loya done

astères en

terres &

e des Re-

en fonda

a propre

S. André

r les Ca-

portrait

la mère,

l y choisit

mortifi-

jusqu'au

ira pour

comaine.

cres Ré-

enoît en

de Gré-

nbien il

lise, &

que de

précieux

yeux fur

le, avec

505

le titre d'Apocrisiaire ou de Nonce apostolique auprès de l'Empereur. Dans VII. ce poste important & délicat, Grégoire Siècle. déploya les talens qu'il avoit pour la conduite des affaires. Sa capacité jointe à sa douceur & à son humilité, lui gagna l'estime & la consiance de tous les ordres dans la Capitale de l'Empire. Les hommes les plus distingués par leur mérite & par leur rang dans l'Eglise & dans l'Etat, devinrent ses admirateurs ou ses amis. L'Empereur Maurice conçut pour lui un attachement qui avoit toute la tendresse de l'amitié. Dans les affaires les plus épineuses, on se rangeoit à son avis, autant par respect pour sa piété, que par déférence pour ses lumières; & les Courtisans même rendirent justice à ses belles qualités & à ses vertus. Cependant il gémissoit de se voir malgré lui, replongé dans les agitations du monde qu'il avoit quitté, & dans la discussion des intérêts temporels dont il avoit cherché à se débarrasser pour toujours, en se dépouillant de ses richesses. Mais les soins multipliés dont il se plaignoit, n'étoient encore qu'une partie des facrifices que la Providence devoit exiger de lui.

Tome II.

VII.

Le Saint-Siège devint vacant en 590, par la mort de Pélage II. Le Clergé, le Sénat & le peuple assemblés pour lui donner un successeur, ne pouvoient choisir personne qui fût plus digne de ce rang sublime, que le Diacre Grégoire, Tous les suffrages se réunirent sur lui, Il eut beau rélister, en alléguant son indignité, invoquer l'autorité de l'Enpereur Maurice, dont il avoit tenu le fils sur les fonts du baptême, & prendre la fuite, pour se dérober aux honneurs du poste éminent dont il connoissoit les dangers, il fut contraint d'accepter le fardeau que lui seul pouvoit porter, dans les tems malheureux où l'on étoit. La peste ravageoit la Ville de Rome, & se reste de l'Italie étoit ravagé par les armées des Lombards & des Exarques, aussi funestes les unes que les autres aux peuples & aux Eglises, aussi infensibles aux malheurs publics dont elles étoient la cause. On ne peut lire, sans être attendri, le tubleau touchant que le saint Pape faisoit dans ses Lettres, des peines, des embarras renaissans qui l'accabloient, dans la désolation générale des Villes & des Campagnes. Il disoit à ses amis, qu'il ne

voyoit douleu tranqui pouvoi milieu tourbil faifoiei ceux q avec lu en par avoit t étoit c que fa tempor il ajout duite d de la te

> Quo fentît le attachée chrétier Sa vigi gards a & fon brassoit parties affaires plus m

le cond

en 590,

Clergé,

pour lui

uvoient

igne de

régoire.

fur lui,

ant fon

e l'Em-

tenu le

r pren-

ix hon-

onnoif-

it d'ac-

pouvoit

eux où

a Ville

e étoit

ards &

ies que

glises.

oublics.

e peut

u tou-

ans fes

as re-

a de-

Cam-

l'il ne

37

voyoit autour de lui que des objets de douleur, qu'il ne cessoit de regretter in tranquillité qu'il avoit perdue, qu'il ne SIÈCLE. pouvoit trop gémir de se voir jetté au milieu d'une mer orageuse, & dans un tourbillon d'affaires dissipantes, qui lui faisoient perdre la vue de Dieu; que ceux qui l'aimoient, devoient pleurer avec lui son élévation à l'épiscopat; & en parlant de l'état déplorable où il avoit trouvé Rome, dont le destin lui étoit confié en partie, par l'influence que sa dignité lui donnoit sur les affaires temporelles de cette Capitale du monde, il ajoutoit, qu'il étoit chargé de la conduite d'un vieux vaisseau si usé, si battu de la tempête, qu'il doutoit de pouvoir le conduire au port.

Quoiqu'il parlât de la forte, & qu'il fentît le poids immense des obligations attachées au premier Siège du monde chrétien, il ne s'en laissa pas accabler. Sa vigilance lui faisoit porter des regards attentifs sur les moindres objets, & son activité suffisoit à tout. Il embrassoit avec le même son toutes les parties de l'administration, depuis les affaires les plus importantes jusqu'aux plus minces détails. Il voyoit & régloit

Y ij

VII.

tout par lui-même, le temporel comme le spirituel. L'Eglise Romaine possédoit Siècle, en Italie, en Sicile & en Afrique, des terres considérables dont le soin étoit confié à des Clercs d'un rang inférieur. Il entroit avec eux dans l'examen des plus petits objets; il suivoit leur gestion de point en point, & se faisoit rendre compte de tout, comme s'il n'eût pas eu d'autres affaires. La distribution & l'usage de tous les revenus étoient réglés par lui, avec un ordre admirable, & son économie lui faisoit trouver des ressources, pour faire sublister des Villes & des Provinces entières que la guerre & les aurres fléaux avoient ruinées. Son défintéressement égaloit sa bienfaisance. Il n'acceptoit jamais de présent, surtout de ceux qui étoient sous sa dépendance, & il disoit que l'Eglise Romaine étant plus riche que les autres, devoit

donner beaucoup & ne rien recevoir. Mais l'attention qu'il donnoit aux affaires temporelles, malgré sa répugnance pour tout ce qui ne tendoit pas directement à la gloire de Dieu & au salut des ames, n'étoit que la moindre partie de ses occupations. Son zèle & la sollicitude embrassoient toute la Société c famille ne lui que li que fi tout, rien d' les clir les co formé étoien il rég befoir celles de lui infped maute la do & les ordin tenir Il éto ses re

> Ce unive digie tité (

& la

jours.

el comme possédoit que, des oin étoit inférieur. men des ir gestion it rendre n'eût paş oution & nt réglés able, & iver des les Villes a guerre ées. Son faisance. nt, furı dépen-Romaine devoit evoir. oit aux a répudoit pas u & au

moindre

zèle &

la So-

ciété chrétienne. Aucune branche de la famille immense, dont il étoit le père, VII. ne lui devenoit indifférente, dans quel-Siècié. que lieu qu'elle fût établie, & quels que fussent ses besoins. Il connoissoit tout, & pourvoyoit à tout. Il n'arrivoit rien d'intéressant pour la Religion, dans les climats les plus reculés, comme dans les contrées voisines, qu'il n'en fût informé. S'il s'agissoit des Eglises qui étoient sous sa jurisdiction immédiate, il régloit par son autorité ce qui avoit besoin de l'etre; s'il étoit question de celles qui ne relevoient pas directement de lui, & sur lesquelles il n'avoit qu'une inspection générale, à raison de sa primauté & de l'éminence de son Siège, la douceur & la charité, les conseils & les exhortations, étoient les moyens ordinaires qu'il employoit pour y maintenir le bon ordre & en bannir les abus: Il étoit rare qu'on ne déférât point à ses représentations, parce que la sagesse & la modération les assaisonnoient toujours.

Ce zèle infatigable, cette sollicitude universelle lui attiroient un nombre prodigieux de consultations, & une quantité de Lettres presqu'incroyable, de

Y iij

toutes les parties du monde. On s'adressoit à lui dans les cas nouveaux & dou-Siècle teux, non-seulement par une suite de l'usage établi dans tous les tems, de recourfr au Siège Apostolique, comme à la source des humières, & à l'oracle toujours subsissant de l'Eglise, mais encore par un effet de la confiance qu'on avoit en sa haute sagesse & sa grande érudition; & l'Orient pensoit en cela comme l'Occident. Il répondoit à toutes les Lettres, quel qu'en fût l'objet, & c'étoit toujours avec une clarté, un fonds de science, une discussion de toutes les difficultés, & une effusion de sentimens qui ne laissoit rien à desirer. Il profitoit de ces réponses pour ramener les Evêques à leur devoir, les avertir charitablement de leurs fautes, inculquer les bons principes, inspirer le goût de la vertu, & souvent les instruire de ce qui se passoit dans leurs Diocèses & qu'ils ignoroient eux-mêmes. On ne peut lire ses Lettres, sans avoir occasion de faire cette remarque à chaque page. Indépendamment de ses réponses, il en écrivoit encore une infinité de lui - même aux Souverains, aux Grands, aux Pasteurs des premiers Sièges, relativement aux

affaire jour e auxqu gleter ion œ d'occi s'y fer néglig

> portâ Pe pat, vue 1 réuni qu'ils & m lui r les a & la mod patif de la taire ou d le di plus à le gloir qui

> > liant

affaires particulières qui survenoient de = jour en jour, & aux saintes entreprises auxquelles il s'intéressoit. La mission d'An-SIÈCLE. gleterre dont nous avons parlé, qui étoit son œuvre chérie, lui donnoit seule tant d'occupations, que tout autre que lui s'y seroit borné: mais elle ne lui sit rien négliger de tout ce qui demandoit qu'il

portât ses regards ailleurs.

n s'adres-

ix & dou-

fuite de

ns, de re-

comme à

racle tou-

is encore

on avoit

le érudi-

a comme

les Let-

& c'étoit

onds de

s les dif-

ntimens

profitoit

les Evê-

charita-

quer les

t de la

ce qui

qu'ils

eut lire

le faire

dépen-

crivoit

ne aux

afteurs

nt aux

Pendant tout le cours de son épiscopat, ce grand Pape ne perdit jamais de vue la conversion des hérétiques, & la réunion des schismatiques à l'Eglise, qu'ils avoient quittée. Les moyens doux & modérés dont il se servit avec eux, lui réussirent toujours. Il vouloit qu'on les attirât par la persuasion, les égards & la bonté. Il donnoit l'exemple de la modération & de la charité la plus compatissante, envers ceux que le malheur de la naissance, ou des préjugés volontaires, avoient engagés dans l'erreur ou dans le schisme. Comme c'étoit par le desir de leur salut, par l'amour le plus pur de la vérité, qu'il travailloit à les éclairer, & non par la vaine gloire de triempher d'eux, son zèle, qui n'avoit rien d'amer, rien d'humiliant pour l'amour propre, savoit ména-

**FI2** 

ger leur délicatesse, & les amener au bur, comme s'ils y fussent allé d'eux-mêmes. Sitcit. Modèle admirable de prudence & de douceur, que ne doivent jamais perdre de vue ceux qui travaillent à détromper les hommes de leurs anciennes erreurs,

& à leur faire connoître la vérité.

Malgré sa modération & sa profonde humilité, S. Grégoire étois ferme quand il le falloit, & savoit défendre les droits de son Siège avec d'autant plus de force, qu'il n'exigeoit rien pour lui - même. C'est ce qu'il fit paroître dans son démêlé avec Jean le Jeuneur, Patriarche de Constantinople. Ce Prélat célèbre dans l'Histoire de son tems, par une abstinence & un jeune qu'il portoit à un point qui étonne, affectoit de prendre dans tous les actes, le titre fastueux d'Eveque universel. Quelques - uns de ses prédécesseurs s'étoient déjà signalés par la même ambition. Le saint Pape, après l'avoir fait avertir en secret, sans qu'il parut rabattre de ses prétentions, lui écrivit à lui-même, de la manière la plus propre à lui faire sentir qu'il ne souffriroit pas cette entreprise. Il lui disoit entre autres choses, que les Pontifes de Rome, quoique successeurs de

S. Pie fur le voien auroi torité lenrs des : fon 1 tinop qu'il qui fes in fuite si le auto: che. nien reur tent à l'a cont je r crai l'En d'ur

Pati

qui

resp

x-mêmes. ice & de is perdre étromper erreurs, ré. profonde ne quand les droits de force, - même. ı démêlé irche de bre dans ne abstiit à un prendre fastueux uns de fignalés Pape, t, fans ntions, nanière qu'il ne Il lui es Pon-

eurs de

er au bur,

S. Pierre, Prince des Apôtres, & placés = sur le premier Siège de l'Eglise, n'avoient jamais ofé s'attribuer un titre qui Siècle. auroit semblé concentrer en eux l'autorité de l'épiscopat, & en dépouiller leurs frères. Il donna en même tems des instructions au Diacre Sabinien, son Apocrisaire à la Cour de Constantinople, pour lui prescrire la conduite qu'il devoit tenir avec le Patriarche qui avoit su mettre l'Empereur dans ses intérêts. Le saint Pontife voyoit les fuites que pourroit avoir cette affaire si le Prince venoit à soutenir de son autorité les vues ambitienses du Patriarche. Jean, disoit-il au Nonce Sabinien, espère, en faisant agir l'Empereur pour lui, autoriser sa vaine prétention, si je me rends aux instances & à l'autorité du Souverain ; out l'irriter contre moi, si je ne l'écoute pas; mais je marche dans la droiture, & je ne crains que Dieu seul. Il répondit à l'Empereur Maurice, qui lui avoit écritd'une manière conforme aux desirs du Patriarche, sans s'écarter du respect qui est dû à la Majesté Souveraine, respect dont il donna toujours l'exemple. S. Grégoire, qui avoit pour ce Prince

les sentimens les plus tendres, lui parla en cette occasion avec la liberté d'un SI LCLE. Evêque & l'autorité d'un Chef de l'Eglise, L'ame intrépide & noble de ce grand Pape, se déploya toute entière dans cette Lettre. Les raisons les plus fortes, les traits les plus touchans, la fermeté la plus imposante, il y mit tout en œuvre pour faire sentir à Maurice que le titre dont le Patriarche aimoit tant à se parer, non-seulement ne convenoit point à son Siège, mais encore qu'il étoit injurieux à tout l'ordre épiscopal, & sur-tout aux anciens Patriarches, dont l'autorité étoit déjà généralement reconnue, lorsque les Pasteurs de Constantinople n'étoient encore que de simples Evêques. Jean le Jeuneur ne se rendit point, & tandis que le Pape ne se donnoit que l'humble titre de Serviteur des serviteurs de Dieu, l'ambitieux Patriarche continua jusqu'à fa mort à prendre le titre d'Evêque œcuménique. Saint Grégoire prévoyoit

les suites sunestes que l'ambition des

Patriarches de Constantinople auroit

un jour, & l'événement n'a que trop

justifié ses pressentimens. Il n'alla pas

plus loin, pour ne pas hâter des mal-

heurs

L cat d qu'il Îl le Géla FEgl ques On ' lique Padn res & gner les d dre des de l' Anti com duel nior Pufa tout fait du S

peut

obse

des

CHRÉTTENS. 515

heurs dont les siècles suivans furent VII.

Le plus beau monument du pontifi-Siècle. cat de S. Grégoire, est le Sacramentaire qu'il rédigea, & que nous avons encore-Il le fit sur le plan de celui que le Pape Gélafe, son modèle, avoit donné à l'Eglise de Rome. S. Grégoire y fit quelques changemens & quelques additions. On y voit, à la fatisfaction du Catholique & à la gloire de l'Eglise, que l'administration des Sacremens, les prières & les cérémonies qui les accompagnent, la célébration des SS. Mystères. les différentes parties de la Messe, l'ordre & la distribution des Oraisons & des Évangiles pour tous les Dimanches de l'année, enfin les paroles même des Antiennes que l'on appelle aujourd'huit comme dans ce tems-là, Introit, Graduel, Trair, Offertoire, Postcommunion, font encore actuellement dans l'usage de l'Eglise Romaine, ce que tout cela étoit alors. Nous avons déjà fait une remarque semblable à l'occasion du Sacramentaire de S. Gélase. On ne peut revenir trop souvent sur de pareilles observations; elles fournissent aux fidèles des motifs de respect pour les céréme-

f de l'Ee de ce
entière
les plus
ans, la
l y mit
à Mautriarche
alement
e, mais
out l'oranciens

lui parla

rté d'un

les Pafent enlean le tandis numble Dieu, jusqu'à

oit déjà

Evêque voyoit on des auroit

la pas

s mal-

VII.

nies du culte public de l'Eglise; cérémonies aussi anciennes dans leur insti-Siecle, tution, que saintes & respectables dans leur objet. Saint Grégoire ne se contenta pas de régler l'ordre des prières qu'on devoir employer dans la célébration des SS. Offices, & d'en choisir les paroles, il en composa le chant, dans ses momens de loisir, car il savoit s'en ménager au milieu de ses occupations multipliées; & pour former des sujets qui pussent remplir ses vues & les perpétuer, il établit une Ecole de chant ecclésiastique, à laquelle il présidoit souvent lui-même, & qui subsistoit encore dans le neuvième siècle, lorsque Jean, Diacre, écrivoit la vie du saint Pape.

S. Grégoire, considéré du côté de l'esprit & des talens, ne mérite pas moins nos éloges par ses écrits, que par les belles actions qui ont illustré son pontificat. C'est de tous les anciens Papes celui qui a le plus écrit. On faifoit une telle estime de ses Ouvrages, même de son tems, qu'on les lisoit publiquement dans les Fglises, comme les Homélies des anciens Pères, que les suffrages de la postérité avoient déjà consacrées. Sa modestie s'en affligeoit,

en au pour voit fon: la rép tems

Le divif comi Mor a to perfe c'est doit lui dont tion élevi Ezéc 80.0 foit les ence non en e ann

Sair

; céréar instiles dans se conprières célébraoisir les t, dans voit s'en pations s sujets les pere chant oit souencore Jean. Pape. côté de ite pas que par tré fon

anciens
On faivrages,
foit pucomme
s, que
nt déjà

igeoit,

& ces applaudissemens si mérités, qui en auroient slatté tant d'autres, étoient VII. pour lui un sujet de plainte. Il ne pou-Stècle. voit voir sans peine qu'on l'égalat de son vivant aux grands hommes, dont la réputation étoit scellée depuis si long-

tems par la vénération de toute l'Eglise: Les Onvrages de ce saint Pape sont, 10. son grand Commentaire sur Job, divisé en trente - cinq Livres; il est communément défigné sous le titre de Morales de S. Grégoire, parce qu'il y a tout rapporté à la conduite & à la perfection des mœurs. 20. Le Pastoral; c'est un traité complet des qualités que doit avoir un Pasteur, des devoirs qui lui sont imposés, & de la manière dont il doit remplir toutes les obligations du Ministère sublime auquel il est élevé. 3% Des Homélies sur le Prophète Ezéchiel, au nombre de vingt - deux, & quarante sur les Evangiles qu'on lisoit à Rome dans le cours de l'année, les mêmes à peu près que nous lisons encore aujourd'hui. 4°. Des Lettres au nombre de huit cent quarante, divisées en quatorze Livres, suivant l'ordre des années que ce grand Pape a tenu le Saint - Siège C'est la partie la plus

intéressante & la plus agréable de ses écrits, par la variété des choses, & par Siècle une infinité de traits importans sur la discipline qu'elles renferment. Il s'y est peint lui - même, & on y retrouve ce caractère sage & modéré, cette ame ferme & élevée que nous avons admirée dans tout le cours de sa vie. 50. L'Antiphonaire & le Sacramentaire, où l'on fait depuis lui quelques changemens, comme ces sortes d'Ouvrages en sont susceptibles. 6°. Enfin les Dialogues, que plusieurs critiques refusent d'attribuer au saint Docteur, parce qu'ils n'y reconnoissent point le discernement & l'esprit éclairé qu'il fait paroître dans tous les écrits qui sont véritablement de lui. Son style en général est négligé, diffus, peu correct, sans chaleur & sans élévation: mais ces défauts se trouvent compensés par la noblesse des pensées, la solidité des maximes, l'ordre & la clarté des raisonnemens. Dans l'explication du texte facré, il s'attache au sens spirituel, parce que d'autres avant lui avoient suffisamment éclairci le sens littéral. Il donne peut-être un peu trop dans les interprétations allégoriques & figurées; c'étoit son goût par-

ricul fon

infir vaux pus, nopl min 604 Si l' temp on a pu f de 1 d'éci est qu'o plac

fout

CHRETIENS. - 519

ticulier, & ce goût plaisoit beaucoup de VII.

le de ses

s, & par

ns fur la

Il s'y est

rouve ce

ette ame

admirée

. L'An-

où l'on

gemens,

en font

alogues,

d'attri-

u'ils n'y

ment &

re dans

ment de

égligé,

leur &

se trou-

les pen-

Dans attache d'autres éclairci etre un allégoût par-

Le faint Pontife, consumé par des Siècus. infirmités habituelles, & par des travaux qui n'avoient jamais été interrompus, depuis sa Nonciature à Constantinople jusqu'à la fin de ses jours, termina sa glorieuse carrière le 12 de Mars 604 : il étoit âgé de soixante-quatre ans. Si l'on considere la délicatesse de son tempérament, sa santé toujours foible, & ses maladies presque continuelles, on aura peine à comprendre qu'il ait pu soutenir tant de fatigues, s'occuper de tant d'affaires, & composer tant d'écrits. Sa vie laborieuse & féconde, est un exemple bien frappant de ce qu'on est capable de faire, dans les places éminentes, lorsqu'on joint à des talens distingués, un grand courage, beaucoup d'ordre, & une application fontenue.



VII. Saècle:

## ARTICLE V.

Hérésie des Monothélites; son origine; ses progrès; sa condamnation.

L'ERREUR des Monothélites qui troubla de nouveau l'Eglise & l'Empire dans ce siècle, étoit un rejetton de celle d'Eutychès. Cet hérésiarque avoit cru que, pour ne pas admettre deux personnes en J. G., unies seulement d'une union morale, comme l'enseignoir Nestorius, il falloit reconnoître que la nature divine & la nature humaine ne formoient plus qu'une seule & même chose, depuis l'Incarnation du Fils de Dieu. L'Église avoit également condamné ces deux hérésies; & leurs parcisans retranchés de la Société catholique, disputant, s'agitant sans cesse, avoient formé une infinité de sectes ennemies les unes des autres, qui ne se réunissoient que pour combattre la vérité. Leurs divisions entre elles, leur réunion contre l'Eglise, étoient également funestes à l'Etat, & à la Religion, par la cheleur qu'elles allumoient

dans l treten metto cherch calme déford ployo rité, paix, Les te ver. C des fo milieu s'exclu confid tières par la crut e ehoit. dogm une f fois o truire prom texte : tychès

décou

si l'or

rigine; tes qui Empire de celle oit cru x pert d'une it Nefla naine ne même Fils de t - conrs paratholicelle, fectes qui ne ttre la , leur égale-Reli-

noient

dans les esprits, les haines qu'elles entretenoient, & la confusion qu'elles mettoient dans la fociété. La politique STECLE. cherchoit les moyens de ramener le calme, en faisant cesser la cause des désordres, & le zèle des Pasteurs employoit toutes les ressources de la charité, de la modération, pour rétablir la paix, sans blesser les intérêts de la vérité. Les tempéramens étoient difficiles à trouver. Qu'imaginer en effet pour concilier des sentimens contradictoires, & quel milieu proposable entre des opinions qui s'excluent nécessairement? A force de considérer sous différentes faces ces matières si profondes, à force de les creuser par la méditation, par la dispute, on crut enfin avoir rencontré ce qu'on cherchoit. On vouloit une explication du dogme catholique des deux natures dans une seule hypostase, qui pût tout à la fois contenter les orthodoxes, & détruire les craintes spécieuses de compromettre la foi, qui servoient de prétexte aux disciples de Nestorius & d'Eutychès, pour rester dans l'erreur. La déconverte étoit impossible à faire, & si l'on eût bien réfléchi sur la nature de le foi, on se fût aisément convaincu que

ce qu'on desiroit, étoit une chimère en matière de dogme. La foi n'admet SIECLE, point de milieu entre le pour & le contre, point d'opinion intermédiaire qui ne soit ni contraire ni favorable à l'hérésie; & la lumière n'est pas plus inconciliable avec les ténèbres, que la

vérité avec l'erreur.

Ce système mitoyen qu'on croyoit si propre à rapprocher les divers sentimens, & à devenir le centre commun de toutes les sectes, consistoit à dire, qu'en vertu de l'union substantielle des deux natures dans la personne de l'homme-Dieu, il n'y a plus en J. C. qu'une seule opération & une seule volonté. Sergius qui monta sur le Siège de Constantinople le 18 Avril de l'an 610, prévenu de tout tems en faveur de l'Eurychianisme, sut auteur de cette nouvelle opinion. L'Histoire le représente comme un esprit subtil & délié, un caractère souple & artificieux, un homme de Cour qui savoir flatter le Prince & les Grands, & les conduire à son but en les prenant par leur foible; qui cachoit ses vues profondes sous l'apparence d'un vrai zèle pour la paix de l'Eglise, quoiqu'au fond il n'eût d'autre dessein que

de f men façor l'uni le C duite justif ce po fans Euty dues l'idée loit t qui 1 de la nière réfuli vinite foit c ce tei le do jamai On n adroi tratio de Se

propo

cupé ( des e chimère n'admet & le coniaire qui le à l'héplus inque la royoir fi

s senticommun à dire, elle des e l'homqu'une volonté. e Confo, prél'Euryouvelle comme ractère ne de & les but en achoit e d'un quoin que

de se faire un grand nom, soit en ramenant les différens partis à une même VII. façon de s'exprimer sur les essets de Siècie. l'union hypostatique, soit en devenant le Chef d'une secte nouvelle. Sa conduite dans l'affaire du Monothélisme justifie toutes les couleurs qui forment ce portrait. C'etoit pour faire adopter, sans qu'on s'en apperçût, la doctrine Eutychienne des deux natures confondues & identifiées, qu'il avoit imaginé l'idée d'une seule opération qu'il appelloit théandrique, en abusant d'un terme qui n'avoit été admis dans le langage de la foi, que pour exprimer d'une manière courte & précise, le composé qui résulte de l'union personnelle de la divinité avec l'humanité en J. C. Il pensoit que, s'il parvenoit à faire adopter ce terme dans le sens qu'il y attachoit, le dogme d'Eutychès seroit confacré à jamais, & deviendroit la foi de l'Eglise. On ne pouvoit pas dresser de piège plus adroit; car il falloit une grande pénétration pour découvrir les vues secrettes de Sergius, & la fin ultérieure qu'il se proposoit, tandis qu'il ne paroissoit occupé que du soin de procurer la réunion des esprits & de calmer le feu des dis-

= putes, par une expression déjà reçue, qui ne pouvoit causer d'inquiétude à Siècle, personne. Le moyen étoit simple, & paroissoit sans danger. C'étoit ce que l'esprit de nouveauté avoit jamais imaginé de plus insidieux & de plus rusé. Il n'étoit guère possible d'inventer une manière plus sûre de masquer l'erreur, & d'en imposer à la droiture des amis

sincères de la vérité.

Quand l'artificieux Patriarche eut dressé le plan de séduction qu'il avoit si profondément médité, il ne fongea plus qu'à le présenter à l'Empereur Héraclius sous des couleurs capables de le lui faire goûter. Ce Prince qui, comme plusieurs de ses prédécesseurs au Trône impérial, aimoit trop à s'appéfantir sur les matières théologiques, fut ébloui du projet de Sergius, Il ne s'agissoit de rien moins que de terminer toutes les disputes en un instant. Pour consommer un ouvrage aussi desirable, aussi glorieux au Prince qui l'appuieroit de son autorité, il sussissificit de sixer le langage de la foi, par des termes qui rendissent inutiles toutes les subtilités, dans lesquelles on s'étoit enveloppé jusques-là. Des que de part & d'autre on auroit

adop men tage maux roien l'Etai heure plus i bann Lautr place dogn troub conde de l'1 théan voit nissei le fe se ré qu'un lonté de l'I pouvo donne

me c

d'Eur

qu'on

avec

reçue', iétude à ple , & ce que nis imaus rufé, ter une erreur, es amis

ne eut avoit si ea plus raclius ui faire e plu-Trône itir fur ébloui loit de tes les mmer i gloe fon ngage liffent s lef-

uroit

adopté la même façon de parler, les memes idées, on verroit cesser le partage des opinions qui causoient tant de SIECLE. maux, & les sectes rivales ne formeroient plus qu'une société paisible dans l'Etat. Il étoit aisé de procurer cette heureuse révolution. Qu'on ne parlât plus ni d'une, ni de deux natures; qu'on bannît toute expression dont l'un ou l'autre parti s'offensoit; qu'on mît à la place de ces manières d'exprimer le dogme, qui avoient occasionné tant de troubles, des termes plus propres à faire condevoir sans équivoque, le résultat de l'Incarnation & l'essence du composé théandrique, toute difficulté se trouvoit levée, & tout le monde se réunisseit dans un point commun. Or tout le secret de cette théologie salutaire, se réduisoit à ne reconnoître en J. C. qu'une seule opération, une seule volonté, qui étoit l'opération, la volonté de l'Homme-Dieu. Le Catholique ne pouvoit s'alarmer d'un langage qui ne donnoit pas la moindre atteinte au dogme des deux natures; & le fectateur d'Eutychès ne pouvoit plus craindre qu'on admît l'erreur des deux Personnes avec les disciples de Nestorius. L'exVII. le seul qui pût satisfaire en apparence Siècie tous les partis, & les rappeller à la même voie.

Tels étoient les dehors spécieux sous lesquels Sergius enveloppoit ses desseins & sa doctrine. Quand l'Empereur Héraclius n'auroit pas eu le penchant qu'on lui connoissoit pour les questions théologiques, il auroit eu peine à ne pas envilager ce projet de conciliation sous le jour le plus favorable. Un Prince qui voit avec douleur les maux infinis que les querelles religieuses causent dans l'Etat, & qui en a sous les yeux dans sa Capitale, dans son propre Palais, mille preuves déplorables, peut-il s'empêcher d'accueillir l'homme de paix, qui lui offre un moyen court & naturel de faire tout rentrer dans l'ordre? Héraclius avoit l'esprit élevé, les vues grandes, il saissit la pensée du Patriarche du côté le plus féduisant. L'adroit Prélat avoit mis dans ses intérêts tous ceux qui conservoient de l'attachement pour les principes d'Eutichès, & qui le déguisoient comme lui, sous l'apparence d'un vrai zèle contre le Nestorianisme, & d'un grand desir de voir les prétextes

du sc étoit que le férer Colch gypte. ment par fa tection D'apre il trav des Eu dans u L'acte article Trinit veau d ment ( l'appât les sch tendoi Les E mettre c'étoit qu'une cune d

leur pr

voyans

plaudif

t donc parence er à la ux fous desseins

? Hégranche du Prélat ux qui ur les

léguie d'un

textes

du schisme anéantis. De ce nombre = étoit Cyrus, Patriarche d'Alexandrie, que le crédit de Sergius avoit fait trans- Stic L. férer de la petite Ville de Phacis en Colchide, sur le premier Siège de l'Egypte. Dès qu'il eut pris le gouvernement de sa nouvelle Eglise, il prouva par sa conduite qu'il méritoit la protection du Patriarche de Constantinople. D'après le plan dont on étoit convenu, il travailla sans relâche à la réunion. des Eutychiens. Elle parut conformée dans un Concile qu'il tint vers l'an 533. L'acte qu'on y dressa contenoit neuf articles en forme d'anathêmes sur la Trinité & l'Incarnation. Le dogme nouveau de l'unité d'opération étoit clairement exprimé dans le septième; c'étoit l'appât qu'on employoit pour attirer les schismatiques, & le piège qu'on tendoit à la bonne soi des Catholiques. Les Eutychiens qui favoient que n'admettre qu'une seule volonté en J. C., c'étoit ne reconnoître non plus en lui qu'une seule nature, ne faisoient aucune difficulté de signer tout ce qu'on leur proposoit. Les sidèles peu clairvoyans y étoient trompés. Héraclius applaudissoit à cette réunion frauduleuse,

qui sembloit promettre la fin des disputes; mais les Catholiques éclairés SIECLE. voyoient dans toute cette manœuvre, une conjuration tramée contre la vérité, qui alloit éclater par les plus triftes effets.

Ils en jugeoient en hommes pénétrans, qui ont étudié les ruses de l'erreur, & qui favent démêler dans sa marche tortueuse, le vrai but où tendent tous ses pas. A peine Sergius & ses adhérens virent-ils leurs espérances soutenues de quelques succès, qu'ils se montrèrent plus à découvert, & répandirent le Monothélisme avec moins de ménagement. Cette erreur qu'on n'avoit présentée d'abord que comme une opinion indifférente, dont le seul mérite étoit de pouvoir servir à la conciliation des esprits, fut bientôt prêchée comme un dogme certain, qui appartenoit essentiellement à la foi. L'Orient ne tarda pas à se voir infecté de cette nouveauté. Mais ce n'étoit pas assez pour remplir les vues de Sergius; il lui falloit dans l'Occident un suffrage qui fût propre à convaincre Héraclius & les Catholiques faciles à tromper, que cette moitié de l'Eglise pensoit comme lui sur l'unité d'opération & de volonté.

Ce

au Pa d'aut l'heu *schifi* que ! ployé Il se Cyru rigeo à Ho Patria le fec vaux | qu'à l'Orie phrôn & qu fervi p au se mond

> foule adroit défeni dans t

pu pro

qui co

lonté.

des difs éclairés nœuvre, la vérité, tes effets. énétrans, reur, & rche tortous ses adhérens enues de ontrèrent t le Mogement. ntée d'aindifféde pouesprits, dogme ellement à se voir s ce n'évues de ccident) avaincre aciles à l'Eglife

Ce fut dans cette intention qu'il écrivit = au Pape Honorius, sans qu'il parut avoir d'autre dessein que de lui apprendre SIECLE. l'heureuse nouvelle de la réunion des schismatiques, & le moyen innocent que la charité des Pasteurs avoit employé pour procurer cette bonne œuvre. Il se répandoir en éloges sur le zèle de Cyrus, & la prudence éclairée qui dirigeoit ses démarches; & pour donner à Honorius l'idée la plus favorable du Patriarche d'Alexandrie & de ceux qui le secondoient, il assuroit que leurs travaux étoient généralement applaudis, & qu'à peine s'étoit - il trouvé dans tout l'Orient un Moine obscur, nommé Sophrône, qui s'opposat à cette entreprise, & qui blâmât l'expédient dont on s'étoit servi pour ramener tant de schismatiques au sein de l'Eglise; mais que tout le monde étoit contre lui, & qu'il n'avoit pu produire aucun témoignage des Pères qui contredît la doctrine d'une seule volonté, tandis qu'on lui en montroit une foule qui l'établissoient.

C'étoit ainsi que Sergius prévenoit adroitement le Pape contre l'unique défenseur que la vérité eût rencontré dans toute l'Eglise Grecque, tandis que

Tome II.

VII.

pération

VII.

= tant de Pasteurs indolens ou séduits voyoient tranquillement l'hérésie s'éten-SIÈCLE dre en liberté. Honorius prit la Lettre de Sergius du bon côté. Le bien qui réfultoit de la réunion des errans, lui ferma les yeux fur le danger du moyen qu'on employoit. Il ne vit dans la réclamation de Sophrône, que l'entreprise d'un Moine inquiet ou prévenu, & dans la question d'une ou de deux volontés, qu'une dispute de mots, qu'il falloit renvoyer à l'oissveté des Grammairiens. Sa réponse à Sergius fut conçue d'après ces idées, de même qu'une seconde Lettre qu'il écrivit à ce Patriarche. Celle qu'il adressa quelque tems après à Cyrus d'Alexandrie, étoit dans les mêmes termes, avec cette seule différence, que dans sa seconde Lettre à Sergius, il blâme fortement ceux qui ont élevé les premiers, la question d'une ou de deux volontés, comme une dispute scandaleuse & propre à exciter de nouveaux troubles, & qu'il y déclare qu'on admet en J. C. une ou deux opérations, selon que l'on reconnoît en lui une ou deux natures. Cette remarque est importante, & fournit aux défenseurs d'Honorius un moyen

de ju entiéi les ar laver nothé

Qι erreu rent r assure de plu en le laquel tems. miner préser avoit tion c dant c toit 1 Hérac Loi; recevo donné Evêqu tion. ( de son thefe a que c'

chant!

u féduits

lie s'éten-

la Lettre

bien qui

rans, lui

lu moyen

ns la ré-

e l'entre-

prévenu,

de deux

ots, qu'il

es Gram-

fut con-

ne qu'une

Patriar-

que tems

toit dans

tte seule

le Lettre

ceux qui

question

comme

pre à ex-

e qu'il y

une ou

n recon-

s. Cette

fournit

1 moyer

de justification, qui, s'il ne l'excuse pas entiérement de s'être laissé tromper par VII. les artifices de Sergius, peut au moins Siècle. laver sa mémoire de l'accusation de Monothélisme.

Quand les partisans de la nouvelle erreur furent arrivés à ce point, ils crurent n'avoir plus qu'un pas à faire pour assurer leur triomphe. C'étoit d'engager de plus en plus l'Empereur Héraclius, en le portant à faire une démarche à laquelle on le préparoit depuis longtems. On n'eut pas de peine à l'y déterminer; elle étoit dans son goût: Sergius présenta donc à ce Prince un Edit qu'il avoit rédigé sur l'objet de la contestation qui s'étoit élevée, en lui perfuadant que tout seroit terminé, s'il y mettoit le sceau de l'autorité impériale. Héraclius ne refusa point d'adopter cette Loi; le Patriarche la confirma & la fit recevoir dans un Concile, où il fut ordonné qu'elle seroit souscrite par tous les Evêques, sous peine d'excommunication. Cyrus d'Alexandrie suivit les traces de son maître. On donna le nom d'Ecthèse à cet Edit publié en 639, parce que c'est une exposition de la foi touchant la Trinité, l'Incarnation, l'unité

Z ij

VII.

de personne, & la distinction des natures. Sur tous ces points, elle ne contient Siècle, rien que d'orthodoxe. Mais le but de Sergius, en la dressant, avoit été d'autoriser sa doctrine sur l'unité d'opération & de volonté; aussi l'Ecthèse enseignoit - elle clairement cette erreur. C'étoit en cela que consistoit le mal, & c'étoit aussi ce qui jettoit l'alarme & l'affliction parmi les Catholiques éclairés. Ils voyoient avec douleur que, sous prétexte de rappeller les errans au sein de l'Eglise, on introduisoit une erreur qui alloit causer de nouveaux malheurs, & enlever beaucoup d'ames à Dieu, par l'opiniâtreté, par le schisme, par l'intrigue & par la violence.

Cependant le Pape Jean IV, successeur d'Honorius, après Sévérin qui n'avoit siégé que deux mois, ayant appris le scandale que l'Ecthèse occasionnoit en Orient, & la plaie que ce dangereux Edit faisoit à la foi, assembla un Concile à Rome en 641, pour arrêter les progrès d'un mal dont il craignoit les suites. L'Ecthèse y sur condamnée, & le Pape eut le courage de faire part de cette décission à l'Empereur, Héraclius ouvrit les yeux, & connut tout le dang

de la écrivi pour entiéi de l'a la pu venin bord. de no racliu veu. du m foi, & 10 prime noien par l vérité cette décha pos c fense veau Mon gnoit volon

fomn

inter

qu'ils

n des natune contient le but de t été d'aué d'opéracthèse entte erreur. t le mal, t l'alarme atholiques ileur que, errans au uisoit une nouveaux up d'ames r le schisolence. , fuccesn qui n'aant appris calionnoit dangereux un Conrrêter les ignoit les mnée, & e part de

Héraclius

le dang

de la démarche où il s'étoit engagé. Il écrivit aussi-tôt au Souverain-Pontife, pour désavouer son Edit qu'il rejettoit SIÈGLE. entiérement sur Sergius, se repentant de l'avoir souscrit & d'en avoir permis la publication, puisqu'il renfermoit un venin qu'il n'y avoit point apperçu d'abord, & qu'il pouvoit devenir une source de nouvelles divisions dans l'Eglise. Héraclius survécut peu de tems à ce désaveu. Le Pape Jean IV, toujours animé du même zèle pour la défense de la foi, écrivit à Constantin III, son fils & son successeur, pour l'engager à supprimer l'Ecthèse, dont les effets devenoient de jour en jour plus dangereux, par l'avantage que les ennemis de la vérité ne cessoient d'en tirer. Il y a dans cette Lettre un endroit qui tend à la décharge d'Honorius, & qu'il est à propos de remarquer, parce que les défenseurs de ce Pape y trouvent un nouveau moyen de justifier sa mémoire. Mon prédécesseur, dit Jean IV, enseignoit qu'il n'y a point en J. C. deux volontés contraires, comme en nous qui fommes pécheurs : mais quelques-uns interprétant ses paroles dans le sens qu'ils avoient intérêt de leur donner,

Z 11j

VII. l'ont fait soupçonner d'avoir enseigné que la divinité & l'humanité dans l'hom-Siècle. me-Dieu n'ont qu'une seule & même opération, & par conséquent une seule & même volonté, ce qui est absolument

contraire à la vérité.

Constantin règna peu de tems, & ne put satisfaire aux instances du Pape. Ce jeune Prince laissa le Trône à son frère Héracléonas, qui fut bientôt contraint de l'abandonner à Constant II, troissème · fils d'Héraclius. D'un autre côté, le Pape Jean IV fut enlevé à l'Eglise, qui espéroit tout de son zèle contre le Monothélisme. Théodore qui lui succéda, montra le même attachement à la vérité, & rassura les orthodoxes sur le péril où ils voyoient la foi, par la violence d'une tempête qui sembloit s'irriter de plus en plus, à mesure qu'on travailloit à la calmer. Mais le pontificat de ce nouveau Pape ne dura qu'environ six ans, & malgré toute son application aux affaires de l'Eglise, il ne put empêcher la séduction de prendre sans cesse de nouveaux accroissemens. Il eut même la douleur de voir un autre Sergius dans la personne de Paul, successeur de Pyrrhus sur le Siège de Constantinople. Ce Préacquis Confitous d'Hér fans d l'Ech caufé un no thélif route

fon 1

lat, l

me,
d'opé
entre
à qui
matie
été li
Loi.
tant,
fimp
qu'un
les r
augn
poin
racli

Pobi

ni l

enfeigné uns l'hom-& même une feule solument

ns, & ne Pape. Ce son frère contraint troisième côté, le ife, qui e le Mofuccéda, a vérité. peril où ce d'une plus en oit à la ce noufix ans, aux afêcher la de noula doudans la Pyrrhus

Ce Pré-

lat, Monorhélite déclaré, s'étoit encore acquis sur l'esprit du jeune Empereur VII. Constant, plus de crédit que Sergius avec sui cu s. tous ses artifices n'en avoit en sur celui d'Héraclius. Il y parut bien, puisque, sans être arrêré par la fâcheuse issue de l'Ecthèse, & les troubles qu'elle avoit causés, il parvint à obtenir de ce Prince un nouvel Edit sur l'affaire du Monothélisme. Mais il lui sit prendre une autre route que celle où Sergius avoit engagé son père.

L'Ecthèse avoit prononcé sur le dogme, en enseignant ouvertement l'unité d'opération & de volonté. C'étoit une entreprise sur l'autorité des Pasteurs, à qui seuls il appartient de décider en matière de foi, & peut-être avoit-ce été la cause des mauvais effets de cette Loi. Celle que Paul fit adopter à Conftant, se présentoit sous des dehors plus simples & plus modestes. Ce n'étoit qu'une loi de précaution, pour arrêter les maux, que la chaleur des disputes augmentoit de jour en jour. Elle n'étoit point dogmati que « comme l'Edit d'Héraclius, elle ne prononçoit rien sur l'objet contesté, ne favorisoit ni l'un ni l'autre parti, & se contentoit d'im-

poser silence à tous deux. On nomma ce nouvel Edit impérial Type, c'est-Siècle d'- dire, forme ou formulaire, parce qu'on y prescrit la règle de conduite qu'il paroissoit convenable de tenir dans un tems d'agitation, où les espritsétoient trop échaussés, pour qu'on pût discerner de quel côté se trouvoit la vérité. Le Type ne contenoit aucune disposition qui sût positivement contraire à la foi; néanmoins il avoit un vice essentiel, & ce vice qu'on ne tarda pas à relever, consistoit en ce qu'il ne faisoit point de différence entre l'erreur & la vérité, les mettant l'une & l'autre de niveau, & les couvrant en quelque sorte du même voile, par la défense égale de parler pour ou contre l'unité ou la dualité d'opération & de volonté en J. C. Cette Loi eut le même sort que l'Ecthèse d'Héraclius, elle ne contenta personne. Les zélés partisans du Monothélisme, qui vouloient faire règner l'erreur, ne pouvoient se soumettre à garder le silence; & les défenseurs de la foi auroient cru trahir ses intérêts les plus chers, en demeurant indifférens sur un dogme qu'on ne pouvoit abandonner, sans dépouiller l'homme-Dieu d'une moitié de ion être.

esprirans tous abso parû Mon perso

chale
M
l'Egl
prop
gran
prép
dans
dign
fes
& la
orag
hom
le c
Con
Mo

dans

& c

vage

mie

fut

Constant qui avoit l'opiniâtreté des esprits bornés, avec la cruauté des ty-VII. rans, résolut de maintenir son Edit par Siecle. tous les moyens violens, que le pouvoir absolu mettoit dans sa main. Quoiqu'il parût indécis pour le sonds entre les Monothélistes & les Orthodoxes, il persécuta ceux-ci, comme s'il eût embrassé l'erreur avec la persuasion & la chaleur qui accompagnent le fanatisme.

Mais Dieu qui n'abandonne jamais l'Eglise au plus fort de l'orage, & qui proportionne toujours le remède à la grandeur du mal qu'il permet, s'étoit préparé un généreux défenseur de la foi dans le faint Pape Martin I. Il étoit digne du premier Siège de l'Eglise, par ses vertus, par l'activité de son zèle, & la fermeté de son caractère. Les tems orageux où il parut, demandoient un homme tel que lui. S'il n'eût pas eu le courage de résister à la puissance de Constant, & à ses volontés injustes, le Monothélisme auroit bientôt prévalu dans l'Occident, comme dans l'Orient, & cette hérésie auroit fait autant de ravages que l'Arianisme même. Le premier soin du saint Pontife, dès qu'il sut monté sur le Saint-Siège, après la

n nomma

e, c'este, parce
conduite
enir dans
itsétoient
discerner
Le Type
1 qui fût
; néan1, & ce

er, conpoint de rité, les eau, & a même e parler

lité d'o-Cette Ecthèse rsonne. Élisme,

ur, ne le filenuroient chers,

dogme

itié de

VII.

mort de Théodore, fut d'assembler un Concile nombreux à Rome, pour dé-SIÈCLE. libérer sur les moyens les plus prompts & les plus efficaces de s'opposer aux progrès de l'erreur. Il s'y trouva plus de cent Evêques d'Italie, de Sicile, de Sardaigne & d'Afrique. Ce Concile eut cinq sessions depuis le 5 Octobre 649, que s'en fit l'ouverture, jusqu'au dernier jour du même mois, qu'il fut terminé. Après un examen sérieux, on y condamna la mémoire de Théodore de Pharan, de Cyrus d'Alexandrie, de Sergius de Constantinople, de Pyrrhus & de Paul ses successeurs, principaux sectateurs du Monothélisme, de même que l'Ecthèse & le Type, avec la note d'impiété.

Le Pape envoya dans toute l'Eglise les actes de ce Concile, qui furent traduits en grec pour l'usage des Evêques d'Orient. Constant ne put voir sans colère qu'on eût flétri son Edit. C'étoit un affront d'autant plus fensible pour lui, qu'on sembloit attaquer tout à la fois son discernement & son autorité. Pour s'en venger, il donna ordre à son Exarque d'enlever S. Martin. Ce chef de l'Eglise, h digne de son rang, fut donc arrêté

comi ainli Naxe ganti graite fron arge dans col, où i la p ne i plus par fair dév Paft gui qui mai qui

> 80 do lor tan Co pa

> > dé

VII.

embler un pour dés prompts poser aux ouva plus Sicile, de oncile eut bre 649, u dernier t terminé. n y conodore de , de Seryrrhus & paux sece même c la note

traduits l'Orient. re qu'on affront , 'qu'on fon difour s'en Exarque l'Eglise,

c arrêté

Eglise les

comme un coupable, abandonné, pour ainti dire, fans secours dans l'ille de Naxe pendant un an, transféré à Conf-Siècle. rantinople, enfermé dans une prison, reaité en criminel d'Etat, interrogé, confronté avec des témoins subornés par argent, maltraité avec barbarie, traîné dans les rues avec un carcan de fer au col, enfin relegué dans le Chersonêse, où il confomma dans les souffrances & la privation de tout, ce long martyre qui ne servit qu'à rendre son témoignage plus éclatant. C'étoit ainsi que Constant, par une vengeance qui n'étoit propre qu'à faire mieux sentir la foiblesse de sa cause, déployoit toute sa puissance contre un Pasteur qu'il auroit dû prendre pour guide dans les choses de la foi, tandis qu'il voyoit avec indifférence les Musulmans enlever les plus belles Provinces qui restoient à l'Empire.

L'épreuve étoit portée à son comble, & l'erreur triomphante ne voyoit plus d'obstacle qui pût retarder ses progrès, lorsque Dieu mit dans le cœur de Constantin Pogonat, fils & successeur de Constant, le desir sincère de rétablir la paix dans l'Eglise & dans l'Etat, par une décision solemnelle. Il fut secondé avec

Z vi

toute l'ardeur du vrai zèle, par le Pape Agathon qui avoit été placé sur le Saint-Siècle. Siège, vers le milieu de l'an 679. Ce Pontife, doué des belles qualités qu'on avoit admirées dans S. Martin, & animé du même esprit que lui, avoit fait part à toutes les Eglises d'Occident du jugement qui avoit déjà été prononcé à Rome contre le Monothélisme, de sorte que la soi se trouvoit sans nuages dans cette vaste portion de la Société Chrétienne. Le feu de l'hérésie n'avoit embrasé que l'Orient. Ce sut donc dans cette partie de l'Eglise, que l'Empereur jugea convenable d'assembler le Concile général, qui devoit fixer à jamais . la doctrine & le langage de la foi, sur

fous tant de formes différentes.

Lorsque les Légats du Pape Agathon & les Evêques d'Orient furent arrivés à Constantinople, on sit l'ouverture du Concile le 7 Novembre 680. Le lieu de l'assemblée étoit un sallon du Palais impérial, nommé en latin Trullus, c'est-à-dire le Dôme. L'Empereur voulut y assister avec plusieurs grands Officiers de la Cour, pour y maintenir l'ordre

les questions qu'une subtilité malheu-

reuse ne cessoit d'élever & de reproduire,

& la fions fiége dans les L le pl poien étoies fuiva couve vron 3 point rappe porta s'agif yeux tions occu qu'ils Pexad quan nonc eût : lité,

un dequ

texte

leur

e Pape Saint-79. Ce ro'up & anioit fait ent du ononcé ie, de nuages ociété n'avoit c dans pereur Conamais , fur ilheuluire,

athon
ivés à
le du
lieu
Palais
c'estlut y
ciers

& la liberté. Les onze premières sesfions furent tenues en sa présence. Son VII. siège étoit placé au fond de la salle, Siècim dans l'endroit le plus distingué. Il avoit les Légats à sa gauche; (c'étoir le côté le plus honorable) les Patriarches occupoient la droite, & les saints Evangiles étoient placés au milieu de l'assemblée, suivant l'usage, sur une espèce d'autel couvert d'un riche tapis. Nous ne suivron; pas l'ordre des sessions, pour ne point trop allonger ce récit. Il suffit de rappeller tout ce qui s'y passa de plus important, à l'objet principal sur lequel il s'agissoit de statuer, & de mettre sous les yeux du Lecteur le résultat des opérations dont les Peres de ce Concile furent occupés, pendant les dix-huit sessions qu'ils tinrent. On y procéda selon toute l'exactitude des règles canoniques; & quand le jugement définitif eut été prononcé, personne ne put se plaindre qu'on eût manqué d'observer aucune formalité, dont l'omission pût servir de prétexte aux esprits indociles, pour colorer leur opiniâtreté dans l'erreur.

Les Légats ouvrirent la féance par un discours adressé à l'Empereur, dans lequel ils exposèrent la naissance & les

= progrès de la nouvelle hérésie, ce qu'on avoit fait pour & contre à Constanti-SIECLE nople, sous les Patriarches Sergius, Pyrrhus & Paul; à Alexandrie, sous l'Evêque Cyrus; à Rome, sous le Pape S. Martin, & fous Agathon. Ensuite on engagea les partifans du Monothélisme à rendre compte eux-mêmes de leur doctrine, & à proposer les raisons sur lesquelles ils s'appuyoient pour n'admettre en J. C. qu'une seule volonté. Après les avoir entendus, on entra dans l'examen des autorités qu'ils alléguoient; on discuta les passages qu'ils citoient; on rétablit ceux qu'ils avoient falsissés pour en tirer avantage; on analyfa leurs raifonnemens; on démela les équivoques, les sophismes; & on fut en état de prononcer la décisson authentique dans la treizième session. Les écrits favorables au Monothélisme y surent unanimement condamnés, savoir, les Lettres de Sergius & celles d'Honorius, comme renfermant une doctrine contraire à celle des Apôtres, des Conciles & des Pères, impies & propres à corrompre les ames. Leur mémoire y fut également flétrie, avec celle des autres partisans de l'erreur, & leurs noms bannis des Tables

ecclé
confi
l'Em
cent
reur
nitio
volor
défer
fous
& d'
fut r
tions
éclat
pher

ple. les lang repr dépe dans & r peu hâta

fes

org

un c

T

confirmé dans la dernière session, cù VII. l'Empereur sut présent, & où plus de Stèctt. cent soixante Evêques assistèrent. L'erreur étant proscrite, on proposa la désinition du dogme catholique des deux volontés & des deux opérations, avec désense d'enseigner une autre doctrine, sous peine de déposition pour les clercs, & d'anathême pour les laïcs. Tout cela sut ratisé de nouveau par les acclamations générales des Pères, qui faisoient éclater leur joie, en voyant la foi triompher d'une manière si glorieuse, après un combat si périlleux & si long.

Telle fut l'issue du sixième Concile œcuménique, troisième de Constantinople. Après cette décision qui levoit tous les doutes & fixoit irrévocablement le langage de la foi, la vérité victorieuse reprit bientôt son ancien éclat. L'erreur dépouillée de l'appui qu'elle avoit trouvé dans la protection de deux Empereurs, & réduite à elle-même, tomba peu-àpeu dans l'oubli. Constantin Pogonat hâta sa chûte, en révoquant les Edits de ses prédécesseurs, auxquels elle devoit les succès passagers dont elle s'étoit enorgueils. Ce Prince en publia un nou-

e qu'on onftantiergius, e, fous

le Pape fuite on hélitime aur docfur lefdmettre près les

examen on difon rétaour en raisonles, les

la treibles au nement de Serne ron-

Pères, sames. létrie, e l'er-

Tables

veau, pour autoriser le sixième Concile, & procurer l'exécution de ses décrets. Siècle. Le Pape Léon II, qui avoit remplacé Agathon sur le Siège de S. Pierre, reçut les actes du Concile par le retour des Légats. Après les avoir examinés, il en confirma la définition par une Lettre à l'Empereur, dans laquelle il dit anathême aux auteurs du Monothélisme, & à leurs adhérens. L'impartialité qui doit régner dans tout ouvrage historique, & principalement dans celui-ci, dont la vérité est l'unique objet, nous oblige de remarquer que dans cette Lettre dogmatique, Léon ne fait pas difficulté de joindre Honorius aux autres partisans de l'erreur qu'il anathématise. Rapportons les propres termes de Léon II, & laissons aux critiques la discussion du fait particulier d'Honorius, qui n'est point de notre sujet. Ce Pontise, dit le Pape Léon, au lieu d'illustrer ce Siège apostolique par une doctrine conforme à la tradition des Apôtres, a souffert que son éclat sût souillé par une trahison profane... Qui Apostolicam Ecclesiam, non Apostolica traditionis doctrină illustravit, sed profană proditione, immaculatam, maculari permissis.

un de toire i fiècles ne fav condit la fort avanta réuffir me fe nouve Polith & de culte . de la Il ent Sa fer miers félites fonne

foixar

re, il il me

VII. Siècle.

## ARTICLE VI.

Mahomet & sa Religion.

L'Evénement qui va nous occuper, est un des plus grands spectacles que l'hiftoire nous présente, dans tout le cours des siècles. Un homme ignorant, jusqu'à ne favoir ni lire ni écrire, né dans une condition médiocre, n'ayant du côté de la fortune & de l'extraction, aucun des avantages qui donnent l'espérance de réussir dans les grandes entreprises, forme seul le hardi dessein d'établir une nouvelle Religion, fur les ruines du Polithéisme qui domine dans sa patrie, & de soumettre par l'épée au nouveau culte qu'il a imaginé, toutes les Nations de la terre, à commencer par la sienne. Il entame son projet à quarante ans. Sa femme & son esclave sont ses premiers disciples; le nombre de ses profélites est long-tems réduit à neuf personnes; la carrière de sa vie n'est que de soixante & trois ans, & avant qu'il meure, il a subjugué une partie de l'Orient, il menace le reste d'une conquête pro-

décrets, décrets, emplacé e , reçue our des

our des s, il en lettre à it analifme, ité qui historielui-ci, nous

ait pas autres matife. Léon liscuss, qui

cette

ntife, trer ce e cones, a ar une olicam

tionis prodimilis. VII. Prophête, Monarque, Chef de la Reli-Stric L. B. gion & de l Etat. Tel fut Mahomet ou Mohamed, comme prononcent les Orientaux, le prodige du septième siècle, &

peut-être de tous les âges.

Cet homme extraordinaire, que la Providence avoit destiné à changer la face de l'univers, vit le jour à la Mecque, Ville de l'Arabie Pétrée, le 5 Mai de l'an 571, suivant l'opinion la mieux fondée. Sa famille, quoique pauvre, étoit l'une des plus distinguées de la Tribu des Coriséhites ou Corisiens, qui prétendoient descendre en droiture d'Ismaël, par Cédar, l'aîné de ses enfans. Mahomet n'avoit que deux ans, lorsqu'il perdit son père nommé Abdalla. Sa mère étant morte six ans après, il se trouva sans appui & réduit à une grande pauvreté. Aboutaleb, l'un de ses oncles paternels, qui avoit la principale autorité dans la Mecque, le retira chez lui, & prit soin de son éducation. Le commerce étoit l'unique occupation des habitans de la Mecque & de toute l'Arabie Pétrée. Le terrein aride & maigre de cette contrée, se resusoit à toute espèce de culture, & le peuple devoit

**fuppl** que Abou me la fon n voyag à la i jeune trant lui d avec féren avec desir eût d fortu d'aut procu geux entra Cadi cond fait, dans gue . sinfi

lités

me

il ne

reconnu la Reliomet ou s Orienècle, & que la r la face lecque, Mai de mieux oauvre, de la isiens, roiture fes enx ans, bdalla.

fes enx ans, bdalla. rès, il à une un de prine retira cation. pation toute

toute devoit

z mai-

suppléer par l'industrie à la subsistance que la nature ne lui accordoit pas. VII. Aboutaleb qui étoit commerçant, com-Siècie. me la plupart de ses compatriotes, mit son neveu dans sa profession, & le sit voyager de bonne-heure dans la Syrie, à la fuite de ses chameaux. L'esprit du jeune Mahomet, qui étoit vif & pénétrant, se développa dans ces voyages, qui lui donnérent occasion de s'entretenir avec des Juifs & des Chrétiens de différentes sectes. Mais quoiqu'il fût né avec beaucoup d'ambition, & que le desir de se distinguer parmi les siens, eût déjà germé dans son cœur, étant sans fortune, il ne pouvoit encore former d'autre projet, que de travailler à se procurer quelque établissement avantageux. Etant âgé de vingt-cinq ans, il entra chez une riche veuve, nommée Cadigha, en qualité de facteur, pour conduire son commerce. Il étoit bien fait, d'une physionomie agréable, aisé dans ses manières, parlant bien sa langue, & doué du talent de plaire & de s'infinuer dans les cœurs. Avec ces qualités naturelles, qu'il favoit diriger comme son intérêt & ses vues l'exigeoient, il ne tarda pas à se faire aimer de CadiVI. gha, qui l'épousa & le rendit maître de toute sa fortune.

Mahomet se livra aux pensées ambitienses qui fermentoient depuis long-tems dans son

ame, mais d'une manière vague & confuse, qu'il n'avoit encore pu démêler.

De tous les moyens de se rendre fameux, celui de se faire Chef de secte, en imaginant un nouveau plan de Religion, lui parut le plus propre à le conduire, par une voie sûre & prompte, à cette célébrité, qui étoit l'objet de ses vœux. Les circonstances étoient favorables à ce dessein. L'Orient étoit rempli de Nestoriens, d'Eutychiens & d'autres sectaires persécutés par les Empereurs & bannis de l'Empire, qui avoient emporté dans leurs cœurs une haine égale pour l'Eglise Catholique, & pour le nom Romain. Tous ces hommes que le ressentiment animoit, & contre la société religiouse qui les avoit rejettés de fon fein, & contre les Souverains de Constantinople qui les avoient privés des droits de Citoyens, divisés sur le dogme particulier de chaque secte, étoient d'accord sur deux points généraux, l'unité de Dieu, & l'état éternel de

bonhe mes a loit fe toutes capita qu'il pre à Juifs. les au en A des fo se réd dogm & en fante pas d plus i intéré

> relatifoins tes cl Si M tions profe prit; penfi Juif

> mêm

aître de

Mahouses qui lans son & conémêler. dre fafecte. le Relile conompte, de ses favorarempli l'autres bereurs nt emégale our le que le la fotés de ins de rés des dogtoient aux,

el de

bonheur ou de malheur réfervé aux hommes après la mort. Mahomet qui vouloit former sa secte de la réunion de SIÈCLE toutes le autres, fit de ces deux points capitaux la base de la no Religion qu'il méditoit, comme egalement propre à rassembler sous ses drapeaux les Juifs, les Nesto: ns, les Eutychiens & les autres Chrétiens réfugiés en Perse, en Arabie, en Syrie, qui composoient des sociétés nombreuses. Il espéroit qu'en se réduisant à la croyance deux seuls dogmes essentiels qu'ils professoient tous, & en leur offrant une protection puisfante, un état sûr, ils ne manqueroient pas de se réunir autour de lui, pour ne plus former qu'un seul corps, dont les intérêts, comme la foi, seroient les mêmes.

Ce plan étoit simple & bien conçu, relativement aux dispositions & aux besoins où se trouvoient la plupart des sectes chrétiennes répandues dans l'Orient, Si Mahomet ne le dut qu'à ses méditations, on doit convenir qu'il joignoit la 
prosondeur du génie à la justesse de l'esprit; & s'il sut aidé, comme on le 
pense, par un Moine Nestorien & un 
Juif, dans le développement de ses prin-



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER THE SECTION OF THE SECTION OF

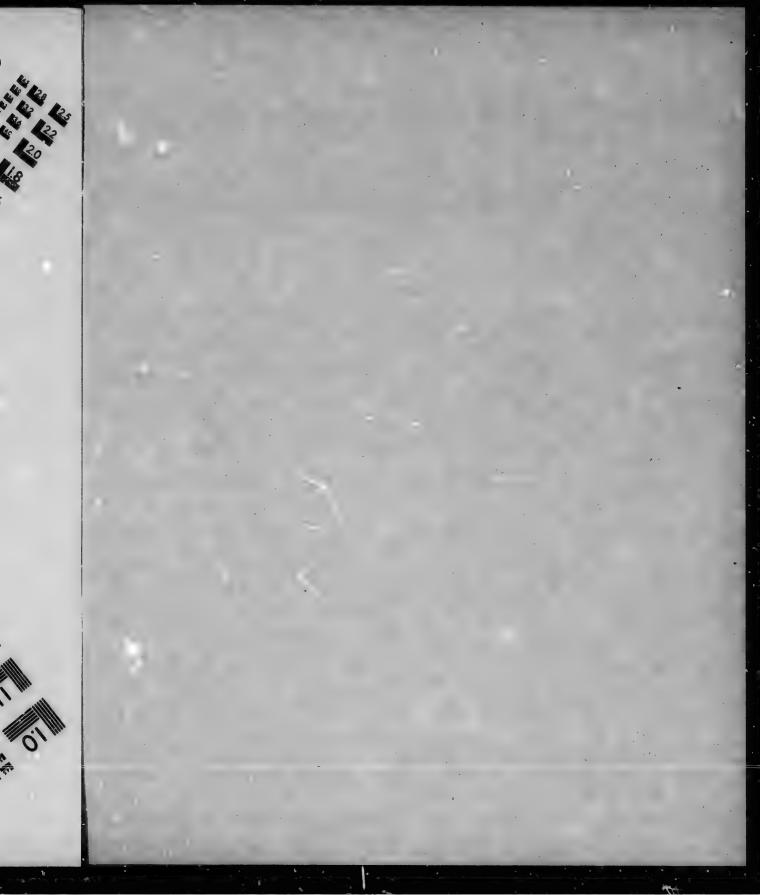

VII. pour en avoir eu les premières idées.

Siegle. On voit par-là que dans l'origine.

On voit par-là que dans l'origine, & avant le mêlange des opinions accessoires que cet imposteur fit entrer à diverses reprises dans son système, sa Religion n'étoir autre chose qu'un Théisme pur, ancienne Théologie des Sages de l'Egypte & de l'Orient. Dans la suite, Mahomet, pour rendre ses disciples plus prompts à exécuter ses volontés absolues, plus hardis dans les combats, & plus soumis aux événemens, adopta le dogme du fatalisme, dogme absurde, mais commode, qui épargne à la raison des recherches pénibles, des prévoyances accablantes, & au cœur des craintes qui arrêtent quelquefois, qui ralentissent du moins l'essor des grandes passions. Cette opinion, combattue par le sentiment de la liberté, fut cependant commune à presque tous les anciens Philosophes du Paganisme : c'est que le cours des événemens semble la justifier aux yeux de ceux qui ne font attention qu'à la suprême indépendance, à la force invincible de la première cause, sans considérer les loix que la just ce & la bonté de Dieu lui ont prescrites,

dans
déter
tellig
traire
s'il es
divin
philo
utile
home
preso
jours
la ré
Mah

men L met voul furé parti veill Aral dès der Die

tion

**fent** 

pab

mérite,

es idées.

igine, &

ns accef-

trer à di-

, fa Reli-

Théisme

Sages de

la fuite,

ples plus

bsolues,

& plus

le dog-

de, mais

es pré-

œur des

ois, qui

es gran-

mbattue

fut ce-

tous les

ne : c'est

mble la

font at-

lance, a

cause,

stice &

scrites,

raison

dans l'application de sa puissance, aux = déterminations libres des créatures intelligentes. Mais si ce principe est con-Sièc L B. traire aux droits de la liberté humaine, s'il est injurieux à la justice & à la bonté divine, & par conséquent s'il est peu philosophique, il est au moins trèsutile aux despotes qui commandent à des hommes ignorans; il donne un poids presqu'infini à l'autorité, & leve tous les obstacles de l'obéissance, qui a toujours plus à perdre qu'à gagner avec la réflexion. C'en étoit assez pour que Mahomet en fît un des points fondamentaux de sa doctrine.

La tête remplie de son projet, Mahomet se prépara sérieusement au rôle qu'il vouloit jouer, comme un homme afsuré du succès. Il connoissoit le goût particulier de sa Nation pour le merveilleux, & le penchant naturel des Arabes vers le fanatisme. Il crut que, dès qu'il seroit parvenu à leur persuader que sa mission venoit du ciel, que Dieu l'avoit choisi pour son Prophête, il seroit aisé d'échauffer leur imagination, & de leur inspirer à la fois deux sentimens qui devoient les rendre capables des plus grandes choses, le zèle

de sa Loi, & l'ardeur des conquêtes. Il falloit d'abord établir l'opinion de sa SIÈCLE propre sainteté & de ses communications avec le ciel. Pour cela, il rompit toutes ses anciennes liaisons, & se retira dans une caverne près de la Mecque, où il faisoit croire qu'il jouissoit de la vue & de l'entretien de l'Ange Gabriël, envoyé de Dieu pour l'inftruire, & le disposer aux fonctions sublimes dont il alloit être chargé. Sa femme Cadigha, son esclave & sept autres personnes, parmi lesquelles étoient Ali, son cousin, & Aboubècre, riche habitant de la Mecque, qui jouissoit d'une grande considération parmi ses concitoyens, furent ses premiers disciples.

Avec de si soibles commencemens d'une secte, qui devoit être bientôt si nombreuse, Mahomet se livra sans délai à l'exécution de son dessein. Il se déclara ouvertement Prophête du vrai Dieu, & son Envoyé sur la terre, pour rappeller les hommes à la Religion primitive, qu'Adam, Sem, Abraham & les autres Patriarches avoient professée, que Moyse & J. C. avoient enseignée, mais qui avoit été désigurée, corrompue

26

par 1 matif les 1 peup s'attro purer ces & eu c noble fes d homi vive, traits les e Dieu tur de vie, ceffit

Qualification faculte fiers, tems-fage prem phête fit-il cette

To

aux d

quêtes. Il on de fa nmunicai! romns, & fe la Mecjouissoit le l'Ange our l'instions funargé. Sa c fept aues étoient re, riche jouissoit parmi ses ers disci-

cincemens bientôt si fans déin. Il se du vrai cre, pour gion pricaham & rofessée, sfeignée, rrompue par les Juifs & les Chrétiens. Il dogmatisoit en public, comme sont tous les Prédicans qui veulent attirer le Siècle. peuple & répandre leur doctrine. On s'attroupoit pour l'entendre; il parloit purement sa langue, l'une des plus douces & des plus expressives qui aient eu cours dans l'Orient. Son extérieur noble & gracieux venoit à l'appui de ses discours. Il avoit l'air & le ton d'un homme persuadé, son éloquence étoit vive, hardie, pleine de figures & de traits propres à remuer les ames, & à les enflammer. Il annonçoit l'unité de Dieu, l'immortalité des ames, un état futur de bonheur ou de malheur après cette vie, une prédestination absolue, & la nécessité d'un abandon total de nous-mêmes aux décrets éternels de la divine sagesse.

Quoique ces dogmes fussent aisés à saisir, & qu'ils présentassent peu de difficultés à des esprits ignorans & grossiers, tels qu'étoient les Arabes de ce tems-là, qui n'avoient pas encore l'usage des Lettres & de l'écriture, les premières exhortations du prétendu Prophête eurent peu de succès. A peine sit-il quelques nouveaux prosélytes, dans cette soule d'auditeurs qui se pressoient

Tome II. Aa

VII.

autour de lui, attirés par la nouveauté. Les autres le regarderent comme un SIÈCLE extravagant ou un fourbe, & traiterent ses révélations de visions & de chimères. Ceper dant il ne se rebutoit pas, ses déclamations contre l'idolâtrie étoient toujours aussi vives, & ses promesses aussi magnifiques. La peinture qu'il faisoit du Paradis, des plaisirs réservés dans l'autre vie aux vrais croyans, c'est-àdire à ses disciples, étoit bien propre à exciter les desirs des hommes sensuels & voluptueux qui l'écoutoient. C'étoient des jardins délicieux, des bosquets, des ruisseaux, des lits de fleurs, des femmes célestes & d'une merveilleuse beauté, l'abondance de tous les biens sensibles; & pour en jouir sans cesse, des sens perfectionnés, incapables de s'émousser & de s'éteindre; d'un autre côté, il peignoit l'Enfer, & les maux destinés à ceux qui refuseroient d'embrasser sa Religion, sous des Juleurs si effrayantes, & il en parloit avec des expressions si fortes, si exagérées, qu'il remplissoit les cœurs de trouble & de terreur. Chaque jour il répétoit les mêmes promesses & les mêmes menaces, accompagnant toujours ses discours du

réc por tie env foi sa. nou doi fior env mai inu

été

par

étoi larn fit c pou rent tout toit de 1 met cette prév enné

dans

cher

nouveauté. omme un traiterent de chimèit pas, fes ie étoient promeffes qu'il faiservés dans s, c'est-àn propre à es sensuels C'étoient quets, des es femmes e beauté, fensibles; des fens s'émousser té, il peidestinés à braffer fa i effrayanes expresqu'il rem-& de teres mêmes aces, ac-

scours du

récit merveilleux de ses révélations, ou, = pour parler comme lui, de ses entretiens avec l'Ange Gabriel, que Dieu lui Siècle. envoyoit, toutes les fois qu'il avoit besoin d'ajouter quelque nouvelle pièce à sa machine, & de faire jouer quelque nouveau ressort. Lorsqu'on lui demandoit des miracles pour autoriser sa mission, il répondoit que les Prophêtes envoyés avant lui, en avoient fait affez, mais que les hommes les ayant rendus inutiles par leur incrédulité, il lui avoit été ordonné de contraindre les infidèles par la force & par le fer.

Cette manière d'annoncer la vérité étoit si fière & si menaçante, quelle allarma les habitans de la Mecque, & les sit craindre autant pour leur liberté, que pour leur Religion. Ils rendirent & firent afficher un décret, qui défendoit toute société avec cet imposteur : c'étoit en quelque sorte le déclarer ennemi de la Religion & de la patrie. Mahomet sentit les suites que pouvoit avoir cette excommunication, & pour les prévenir, il se déroba secretément à ses ennémis. On le poursuivir; il se cacha dans une caverne; & quand ceux qui le cherchoient furent passés, il prit le che-

Aa ij

min d'Yatreb, Ville d'Arabie, à foixante lieues de la Mecque, entre l'Egypte & Siècle la Syrie. Il y avoit envoyé devant lui douze de ses disciples, pour disposer les habitans à le recevoir. Les Yatrébites lui firent un accueil favorable, & embrasserent sa Religion, Par reconnoisfance, il choisit leur Ville pour y faire son séjour, & changea son ancien nom en celui de Medina-al-nabi, que nous rendons par Médine, c'est-à-dire Ville du Prophête. C'est à cette fuite de Mahomet que commence l'Ere des Musulmans, qu'ils appellent Hégire, c'est-àdire fuite ou persécution. Cette époque répond à l'an 622 de J. C., & commence le 16 de Juillet. Mahomet étoit alors dans la cinquantième année de son âge, & la dixième de sa prétendue mission.

Reconnu pour Envoyé de Dieu par les citoyens de Médine, & assuré de leur dévouement, il forma une petite armée, prit un étendart, & mena ses disciples à la rencontre des Caravanes qui passoient dans les contrées voisines, Ses commencemens, assez semblables à ceux des Romains, n'étoient que des courses, des attaques subites, des com-

bat pill une d'A hor don ne : au prei com la N & fe des en 6 com disci moi de la temp dans bâti & q1 dres la pie tique

accor

domi

lever progr

, à foixante l'Egypte & devant lui ur disposer s Yatrébites le, & emreconnois our y faire ncien nom , que nous -dire Ville e de Mahoes Musulre, c'est-àtte époque , & comomet étoit née de son udue mif-

Dieu par assuré de une petite mena ses Caravanes s voisines. nblables à que des des com-

357 bats vifs & rapides, qui finissoient par le pillage & la captivité des vaincus. Dans une de ses expéditions, il désit une troupe STE & LE d'Arabes qui montoit à plus de mille hommes, avec trois cent dix-neuf, dont il n'en perdit que quarante, qu'il ne manqua pas de placer dans le Ciel, au rang des Martyrs. Enhardi par ce premier succès, il osa conduire ses compagnons de fortune sous les murs de la Mecque, pour en faire la conquête, & se venger de l'affront qu'il avoit reçudes Coraschites. Il s'en rendir maître en 630, & pour se réconcilier avec ses compatriotes, il prescrivit à tous ses disciples le pélerinage de cette Ville, au moins une fois en la vie, avec la visite de la Caaba, ou maison quarrée, perir temple qui étoit en grande vénération dans toute l'Arabie, parce qu'on le disoit bâti par Adam, réparé par Abraham, & que l'on croyoit y conserver les cendres d'Ismaël, dont un tombeau appellé la pierre noire. Ce fut un trait de politique de la part de Mahomet. Il savoit accommoder sa Religion aux préjugés. dominans, pour ménager les esprits & lever les obstacles qui s'opposoient à sesprogrès, en adoptant les pratiques &

A a mi

les usages auxquels toute la Nation des Arabes étoit attachée, & fur-tout les Sike L. R. habitans de la Mecque, qui tiroient un grand revenu de l'affluence des pélerins, que la dévotion conduisoit dans leur Ville, pour visiter le temple de la Caaba.

Du moment que Mahomet fut devenu maître de la Mecque, il crut que rien ne pouvoir plus retarder ses conquêtes. Il prit le titre de Roi des Musulmans ou vrais croyans, c'est le nom qu'il donna aux fectateurs de sa Religion. Après avoir sonmis toutes les tribus des Arabes, il entreprit de subjuguer les Perses & même les Romains. S'il n'en vint pas à bout, il vit du moins que rien ne réliftoit à ses armes, & que le vaste plan de domination qu'il s'étoit formé, depuis que la fortune avoit commencé de répondre à ses desirs ambitieux, seroit bientôt rempli par ses successeurs. Il emporta cette idée dans le tombeau. Sa mort fut l'effet d'un poison qu'une jeune fille avoit glissé deux jours auparavant, dans une épaule de mouton qu'on lui fervit. Un de fes compagnons, qui en avala avidement quelques morceaux, mourut fur le champ. Mahomet en avoit autil dans la bouche, mais soit

qu'i qu'i rire rive que mar Mu & 0 rôti zien la ans. prir dev déc pré y fa core urn à ci luiion

que

ton

cere

me

être

559

Varion des r-tout les iroient un pélerins, dans leur la Caaba. fut devenu que rien conquètes. lufulmans iom qu'il Religion. ribus des uguer les S'il n'en oins que & que le 'il s'étoit me avoir efirs ami par fes ée dans le an poison eux jours e mouton pagnons, ues mor-Mahomet

mais foit

qu'il le trouvât de mauvais goût, foit qu'il eut affez de présence d'esprit pour rirer parti de l'accident qui venoit d'ar-Sikels, river, il referra le morceau, en difant, que co mouton: l'avertifloit de n'en point manger. C'est un des miracles que les Mululmans ont attribut à leur Prophète, & ce qui leur a fait dire qu'un monton rôri lui a parlé. Sa mort arriva la onzième année de l'Egire, qui repond à la fix cont trente - troifième de l'Ero Chrétienne. Il étoit âgé de soixante-trois ans. Après beaucoup de débats entre ses principaux disciples, sur le lieu qu'on devoit choifir pour sa sépulture, il sur décidé que ce seroit Médine, qu'il avoit préférée à la Mecque, sa patrie, pour y faire sa demeure. On y conserve encore ses cendres renfermées dans une urne, & dépofées dans une Chapelle, à côté de la Mosquée qu'il avoit bâtie lui-même. Ce qui détruit la fable si long-tems accréditée fur la parole de quelques voyageurs infidèles, que son tombeau est à la Mecque, & que son cercueil, qu'on suppose de fer, demeure suspendu à la voûte, qu'on dit être de pierre d'aimant.

La doctrine de Mahomet & ses pré-

A a iv

= tendues révélations, sont consignées dans un livre connu sous le nom d'Al-Siècle coran, mot Arabe, qui signifie lecture ou écriture. Ceux qui ont étudié la Langue Arabe, & qui sont en état d'en apprécier les beautés, difent que ce livre, quant au style, est un chef-d'œuvre de délicatesse & de pureté. On peut ajouter que, quant aux choses, c'est anssi un chef-d'œuvre, mais d'extravagances & d'absurdités. S'il s'y rencontre quelques endroits qu'on a l'indulgence d'appeller grands & sublimes, in voit au premier coup-d'œil, sans être bien versé dans les écrits sacrés des Chrériens, que ce sont de foibles imitations des pensées vraiment grandes & sublimes de Moyse & des Prophetes, presque toujours énervées & rétrécies. Du reste, l'Alcoran n'est qu'un assemblage de contes grossièrement tissus, de puérilités ridicules, de contradictions palpables, d'idées bisarres, absurdes, incohérentes, de discours sans ordre & sans liaison. L'imposteur qui avoit sait les premiers pas dans la carrière qu'il s'étoit ouverte, sans savoir où ils le conduisoient, enfanta les dissérentes parties de ce livre monstrueux, suivant ses

he foi on qu aussi-t l'Alco le Ci furde fcand lubric veaux der la mes c vilège ceste. posé. n'étoi taché les re un co l'état prétei dans nistre tie au que c Dieu

> Ot tappo

> & qu

mêm

onfignées m d'Alecture ou la Lantat d'en ue ce lid'œuvre On peut s, c'est extravaencontre ulgence II VOIT re bien Chréitations c fublis, prefes. Du mblage le puéns pales, indre & out fait e qu'il

le con-

es par-

ant fes

befoins & sou intérêt. Lui reprochoiton qu'il ne faisoit point de miracles? VII. aussi-tôt il produisoit le Chapitre de Si to LE. l'Alcoran, où il raconte son voyage dans le Ciel, la plus grossière & la plus absurde de toutes les sictions. Etoit - onscandalisé de ses débauches & de sa lubricité? on voyoir paroître de nouveaux Chapitres, où il se faisoit accorder la liberté de prendre autant de femmes qu'il lui plairoit, & même le privilège exclusif de l'adultère & de l'inceste. C'est ainsi que l'Alcoran fur composé. Lorsque Mahomet mourut, ce n'étoient que des feuilles volantes & détachées. Aboubècre, son successeur, les revit, les rassembla, pour en former un corps d'Ouvrage, & le publia dans l'état où nous l'avons. Les Musulmans prétendent que l'original de ce livre est dans le Ciel, d'où l'Ange Gabriel, Ministre du Très-Haut, l'apporta par partie au Prophete; plusieurs même croient. que ce divin original est incréé, que Dieu seul & Mahomet peuvent le lire, & que cette grace est refusée aux Anges mêmes. -

Outre les dogmes que nous avons tapportés, Mahomet donna encore de

A:a W

ceux qui embrassoient sa Religion, des préceptes moraux & des pratiques reli-Sit cra. gieuses, dont il prescrivit l'observation, fous peine d'être privé dans cette vie & dans l'autre, des biens qu'il promettoit à ceux qui s'y rendroient fidèles. Sa morale, qui paroît clairement puisée dans les livres inspirés de l'Ancien & du Nouveau Testament, est assez pure, quoiqu'elle n'embrasse pas tous les devoirs. Elle ordonne la justice, la charité, la bienfaisance, la concorde & la paix. Les pratiques dont il impose l'obligation font la prière cinq fois le jour, des purifications & abiutions fréquentes, le jeûne pendant un mois, l'abstinence de porc, de viande étouffée, de vin & de toute liqueur forte, la célébration du Vendredi, le pélerinage de la Mecque, & la circoncisson. On ne doit pas faire beaucoup d'attention à ce qu'elles paroissent avoir de gênant à la première vue, d'abord, parce que la plupart étoient en usage de tems immémorial parmi les Arabes & les Nations voisines, & ensuite, parce que les sectateurs de l'Islamisme sont bien dédommagés de cette contrainte, par la licence que la loi Musulmane accorde

aux. hipti futu

l'on Mal faci! répa Poly tian nos n'on étab celu men de p a pa piér tion qu'e avec lieu relle hon d'un

touc

Cor

huptueuse qu'elle promet dans la vie VII.

On est queiquefois étonné, lorsque l'on considére sa rapidité singulière du Mahométisme, dans ses progrés, & la facilité prodigieuse avec laquelle il so répandit en Orient, sur les débris du Polythéisine, du Magisme & du Christianisme. Il s'est même rencontré de nos jours des Ecrivains hardis, qui n'ont pas craint d'opposer ce prompt établissement de la Loi Musulmane, à celui de la foi de J. C. Mais l'étonnement cesse quand on examine les thoses de plus près, & l'on fent alors qu'il n'y a pas moins de mauvaise foi que d'impiété, à mettre en parallèle la propagation de l'Alcoran, quelque surprenante qu'elle paroisse au premier coup-dœil, avec l'établissement divin de l'Evangile, & ses progrès miraculeux. Plusieurs causes, toutes également naturelles, concoururent aux succès de Mahomet, considéré comme fondateur d'une Religion nouvelle, & comme Conquérant.

La première, dont nous avons déjàtouché quelque chose au commence-

P vj

gion, des ques reliervation, cette vie l prometnt fidèles. ent puisée

Ancien &
Ancien &
Ancien &
Ancien &
Is les deIs la chaorde & la
Apofe l'ois le jour,

fréquens, l'abstiuffée, de la céléinage de

i. On ne ntion à ce nant à la e que la

os immés Nations e les fec-

oien dé-, par la : accorde 364

ment de cet artele, fut la multitude des sectes également proscrites par les SIECLE. Pasteurs de l'Eglise, & les Souverains de l'Empire / qui s'étoient dispersées dans les différentes contrées de l'Arabie & dans les pays voisins, pour y trouver la liberté de conscience & l'impunité. Elles avoient toutes dans le cœur, une haine irréconciliable pour les Romains \* qui les avoient forcés de quitter leur patrie, afin de conserver leurs opinions, & dans l'esprit , une disposition au fanatisme, qui n'avoit besoin que d'être mise en mouvement pour éclater. Le choc violent que les exhortations pathétiques & éloquentes de Mahomet donnerent aux esprits, ses promesses brillantes, ses menaces terribles, le ton d'enthousiaste qui animoit ses discours, étoient des amorces propres à exciter le feu de toute part. Les opinions que la foule des Chrétiens de toutes sectes répandus en Orient, y avoit portées, étoient des matières combustibles, mêlées depuis long-tems les unes aux autres, dont il sussissi d'approcher le flambeau pour causer un incendie, aussi vaste que subir. Toutes ces sectes isol'es, malheureuses, irritées par le

resser casion en se leur ceux mone natur se ra les ti

duisc

La du A rence vrés tout laisTo d'eux puiss leur [ étoie l'Ori lorfq ple q peine crain rabie thes o foum

Pales

multitude s par les ouverains dispersées l'Arabie y trouver impunité. eur , une Romains . r leur papinions . on au faque d'être later. Le ns pathémet donffes bril-, le ton discours, à exciter nions que es sectes portées, les, mêaux auocher le lie, aussi ctes ifo-

par le

ressentiment, saissient avec ardeur l'occasson de se venger. On les vit courir VII.
en soule au nouveau Législateur, qui Siècle.
leur mettoit le ser à la main, contre
ceux qu'ils haissoient le plus dans le
monde. C'étoit donc par une impulsion
naturelle, que tous ces sugitifs couroient
se rassembler autour d'un homme, qui
les tiroit de l'avilissement, & les conduisoit à la victoire.

La seconde cause des rapides progrès du Mahométisme, se tire de l'indissérence des Empereurs Chrétiens, qui livrés aux subrilités métaphysiques, & tout occupés des affaires de l'Eglise, laissoient tranquillement se former près d'eux, se fortifier & s'étendre, une puissance qui devoit un jour renverser leur Trône. Mahomet & ses successeurs étoient déjà des Princes célébres dans l'Orient, des Conquérans redoutables, lorsque les Souverains de Constantinople qu'ils oserent menacer, songoient à peine qu'ils eussent quelque chose à craindre de ces nouveaux ennemis. L'Arabie, qui avoit toujours résisté aux armes des Perses & des Romains, étoit soumise, la Syrie avoit reçu le joug, la Palestine étoit attaquée, l'Egypte voyoit

les troupes Musulmanes dans son sein ; & l'on disputoit à la Cour d'Héraclius, SIECLE de Constant, de Constantin Pogonat sur les effets de l'incarnation, on faisoit des Edits pour ou contre les deux volontés, on tenoit des Conciles. Ainsi le feu des disputes théologiques, allumé dans le sein de l'Empire, attisé par les mains qui auroient dû l'étousser, paroissoit à ces Princes plus important, plus digne de leur attention, que cet autre seu, non moins actif, qui dévo-

roit les plus belles Provinces.

La troisième cause du prompt établissement de la Religion Mahométane, est la simplicité de ses dogmes, faciles à faisir, & sans Mystères. Un Dieu unique, éternel, immuable, absolu, créateur du monde, rémunérateur de la vertu & vengeur du crime ; tel est le Symbole de Mahomer. S'il y ajouta l'opinion du fatalisme, & de l'entier abandon aux décrets irrévocables de la volonté divine, ce fut plutôt par raison de politique, que par d'autres vues plus élevées. D'ailleurs nous avons remarqué que, si cette opinion qui faisoit partie du Sabéissine, ancienne Religion des Arabes, a ses difficultés &

des d espri & la elle grof est : pour prév de l & le

> fible L éton prof lui , dité relig fect jetti nou auto qu'e traf moi Liv tien tive tim

> > nes

fon fein ;. Téraclius ,

gonat sur

portant, que cet qui dévo-

mpt étaométane,
s, faciles
Un Dieu
abfolu,
rateur de
s; tel est
l'entier
oles de la
ar raison
vues plus
remarui faisoil
ne Reli-

cultés &

des conséquences révoltantes pour des esprits qui réséchissent sur le principe VII. & la moralité des actions humaines, Siècle, elle est commode pour des hommes grossiers, peu éclairés, dont la raison est aisée à satisfaire, & encore plus pour ceux qui les commandent. Elle prévient tout à la fois les inquiétudes de la curiosité si naturelles à l'homme, & les résistances de la volonté, si nui-

fibles à l'obéissance. La quatrième cause de la propagazion étonnante de l'Islamisme, qui sit tant de prosélytes, & attira tant de peuples à lui, en si peu de tems, est la commodité de sa morale. Si les pratiques religieuses que Mahomet prescrit à ses fectateurs, ont quelque chose d'assujettissant, outre qu'elles n'étoient point nouvelles, & que l'usage ancien les autorisoit presque toutes, il est évident qu'elles n'ont rien de sévère, ni de contrariant pour les passions. Ses préceptes moraux, évidemment puisés dans les Livres facrés des Juifs & des Chrétiens, sont conformes aux idées primitives du juste & de l'injuste, aux sentimens naturels & aux notions communes de la raison, utiles à la société,

propres à y maintenir l'harmonie & la concorde, & à procurer l'avantage du Strett. public, sans nuire à l'intérêt des particuliers. Mais ce qui caractérise principalement la Loi Musulmane, relativement aux mœurs, c'est son indulgence pour les penchans corrompus de la nature, la liberté presque sans frein qu'elle accorde aux sens, les images voluptueuses dont elle les enivre, & les satisfactions de tout genre qu'elle leur permet, sans autre règle que l'inconstance naturelle du cœur ; & la variété continuelle de ses désirs. Mahomet donna lui-même à ses disciples l'exemple de cette vie licentieuse, & cet exemple étoit trop doux à suivre, pour ne pas attirer la foule des hommes après lui. C'est une méthode bien sure de se faire en peu de tems un grand nombre de partisans, que d'autoriser les vices auxquels on est également porté par la nature & par le climat, & de proposer les voluptés sensuelles, comme des actes de Religion & des moyens de falut. Le Paganisme dans toute sa corruption, n'avoit rien de plus favorable aux pafsions & aux déréglemens du cœur.

Enfin la cinquième cause des grands

fuccè: tredit des a Un e qui, de so en cr ou la quer piré : gnon fous 1 comn de tr faire Prop fulma s'expo avec ' d'exe perfu mom décre & s'i Relig

pour

des v

pas e

nie & la ntage du les partiprincirelativedulgence' s de la ns frein images vre , & qu'elle que l'in-& la rs. Madisciples .& cet , pour es après re de se nombre es vices é par la ropofer les actes e falut. iption, ux paf-

grands

fuccès du Mahométisme, & sans contredit la plus efficace, fut la terreur des armes & la rapidité des conquêtes. Stècle. Un enthousiaste qui prend le fer, & qui, suivi d'une armée toute composée de soldats fanatiques, parcourt la terre en criant : Choisissez entre ma Religion, ou la mort & l'esclavage, peut-il manquer de réussir ? Mahomet avoit inspiré son enthousiasme à tous ses compagnons. Il n'y avoit pas un seul homme fous ses drapeaux, qui ne se regardat comme un Apôtre, chargé par le Ciel de travailler à soumettre la terre, & à faire recevoir en tous lieux la Loi du Prophète, au péril de sa vie. Le Musulman se lançoit dans les combats s'exposoit aux plus grands dangers, avec une intrépidité dont il n'y a point d'exemple, même parmi les Romains; persuadé qu'il ne pouvoit mourir qu'au moment & au lieu marqué par les décrets éternels, il ne craignoit rien; & s'il périssoit en combattant pour sa Religion, il étoit Martyr, & passoit pour toujours au sein du bonheur & des voluptés. Quelles conquêtes n'est-onpas en état de faire avec des armées dont chaque Officier , chaque soldat

VII.

est poussé par de pareils ressorts? Il n'y a rien que d'humain, disons mieux, Siècle, rien que de violent & d'atroce, dans ce moyen d'établir une Religion ; & quand le Mahométisme n'auroit pas d'autres caractères de fausseté, celui-là suffiroit pour démontrer qu'il n'est après tout, que l'ouvrage de l'imposture, de l'ambition & de la force. Un Législateur qui désole la terre, qui massacre ou enchaîne tous ceux dont il ne peut faire des prosélytes, ne peut être l'Envoyé du Ciel & le Ministre de Dieu. Quand Dieu se communique aux hommes, c'est toujours par des moyens qui portent les marques sensibles de sa puissance & de sa bonté. Telles ont été la révélation de Moyse & celle de J. C. Les incrédules eux-mêmes sont forcés d'en convenir.

## ARTICLE VII.

Auteurs Ecclésiastiques.

Nous n'avons fait que nommer S. Colomban, parmi les saints Personnages qui édifierent l'Eglise, tandis que

S. G nous plus Nous ecclési fes P & fes Style : parmi tems; goût ces te d'écri. Color magé rendu dont fiècle doit celui haute mêm vers l nelle en co fous !

qui li

voies

dans

orts? II s mieux, e, dans ion; & roit pas celui-là est après fure, de Législamaffacre ne peut re. l'Ene Dieu. ux homyens qui de sa s ont été de J. C. t forcés

mer S. Personidis que S. Grégoire le Grand la gouvernoit, nous réservant de le faire connoître. VII. plus particuliérement dans cet article. Siècis. Nous le plaçons à la tête des Ecrivains ecclésiastiques de ce siècle, parce que ses Poëlies, quoique très-médiocres, & ses Traités de piété, quoique d'un style incorrect & dur, sont comptés parmi les monumens littéraires de son tems; preuve trop fensible du mauvais goût & de la stérilité qui caractérisent ces tems malheureux. Mais si le talent d'écrire avec pureté manquoit à saint Colomban, il en étoit bien dédommagé par les vertus éminentes qui l'ont rendu célèbre. A la place de ce mérite, dont on n'eut pas même l'idée dans le siècle barbare où il vécut, il en possédoit un plus solide & plus précieux, celui de conduire les autres à la plus haute perfection, en se sanctifiant luimême. Ce saint homme, né en Irlande vers l'an 540, quitta la maison paternelle, & renonça au monde, dès qu'il en connut les dangers. Il se mit d'abord sous la conduite d'un vertueux Solitaire, qui lui fit faire les premiers pas dans les voies de Dieu. Il se présenta ensuite dans le Monastère de Banchor, le plus

célèbre de l'Irlande, où il fut reçu & passa quelques années, dans la pratique Siècle. d'une vie très-austère. Au bout d'un certain tems, il se sentit inspiré de passer dans les Gaules, avec quelques compagnons, pour y travailler à la conversion des ames. Il le sit avec tant de succès, que sa réputation ayant pénétré jusques dans la Bourgogne, le Roi Gontran le pria de venir dans ses Etats, & d'y choisir tel lieu qu'il lui plairoit pour s'y fixer.

Le Saint préféra le désert des Vosges, & bâtit un Monastère sur les ruines d'un vieux Château qu'il trouva au milieu des rochers, dans un endroit nommé alors Anagrates, & anjourd'hui Anagrai. Le nombre des disciples que le bruit de ses miracles & de sa sainteré attiroit auprès de lui, ayant considérablement augmenté, il construisit un second Monastère, à trois lieues du premier, dans un lieu appellé Luxeu, & bientôt un troisième, qui fut nommé Fontaines, à cause des sources d'eau vive qu'on y trouvoit en abondance. Chacun de ces. Monastères étoit gouverné par un Supérieur du choix de S. Colomban, qui les visitoit tour-à-tour. La Règle

qu'il chco fuivi de S. de d fuite cider plus du N vreté teté, intér cles le pli un P de C faute puni pline un si la Re

> patri le que que cen fu un C

> prem

it reçu & a pratique t d'un cerde pailer es compaconvertion le fuccès, ré jusques ontran le , & d'y roit pour

des Vosles ruines. a au mioit nomourd'hui ples que fainteré onfidérait un sedu prexeu, & nommé. eau vive Chacun rné par

mban,

Règle.

qu'il leur donna, & que nous avons = encore, fut long-tems la seule qu'on suivit dans les Gaules, avant que celle SIECLE. de S. Benoît s'y fût répandue, au point de devenir, comme il arriva dans la suite, la loi universelle des Moines d'Occident. Cette Règle de S. Colomban est plus courte que celle dont le fondateur du Mont-Cassin fut l'auteur. La pauvreté, l'obéissance, l'humilité, la chasteté, le silence & la mortification tant intérieure qu'extérieure, sont les articles principaux fur lesquels elle insiste le plus. S. Colomban joignit à sa Règle un Pénitenciel, c'est-à-dire, une espèce de Code pénal, pour la correction des fautes commises par les Moines. Les punitions qu'il prescrit, sont la discipline, des jeunes extraordinaires, & un silence plus rigoureux que celui de la Règle.

S. Colomban suivoit l'usage de sa patrie pour la célébration de la Pâque, le quatorze de la Lune de Mars, lorsque ce jour n'étoit pas un Dimanche. Il en fut repris par les Evêques qui tinrent un Concile à ce sujet; mais quoiqu'il fût rempli d'un grand respect pour les premiers Pasteurs de l'Eglise, il ne vou-

lut se soumettre qu'à l'autorité du Saint-Siège, & il écrivit à ce sujet une Lettre Siècle à S. Grégoire le Grand, & une autre à Boniface IV, troisième successeur de ce Pontife. Il y expose ses raisons avec beaucoup de force & de liberté. On y voit qu'il connoissoit l'antiquité ecclésiastique, & qu'il étoit instruit de la contestation qui s'étoit élevée sur ce point de discipline, dans le second siècle, entre les Eglises d'Asie & celle de Rome. Ce faint Fondateur étoit dans une autre erreur de fait touchant l'affaire des trois Chapitres & le cinquième Concile où elle avoit été décidée. Sa lettre au Pape Boniface IV porte en plusieurs endroits l'empreinte de ce préjugé, qui lui étoit commun avec une grande partie de l'Occident.

Malgré la réputation de fainteté dont il jouissoit universellement, il devint suspect à Thierry, Roi de Bourgogne. Ce Prince l'exila, à la persuasion de la Reine Brunéhaut, qui craignoit l'effet de ses avertissemens & de ses conseils sur le cœur de son petit-fils, qu'il reprenoit librement de ses désordres. Cette persécution obligea S. Colomban à mener plusieurs années une vie errante

& pén pays p occide jusqu'd Trône fes ve par-to fe fixa où il s devint ban y quinz un ob le gra

Jean Palest Sophis moniedes Estation est un & d'a massé avoit verturients

Chap

leuses

du Saintne Lettre ine autre esseur de lons avec té. On v té eccléit de la fur ce cond siècelle de oit dans ant l'afnquième Sa lettre plusieurs ngé, qui de partie

teté dont l devint argogne. afion de noit l'effes conils, qu'il éfordres. olomban errante pays par où il passa. Depuis la France VII. occidentale, où règnoit Clotaire II, Stiele.

jusqu'en Italie, où Agilusse occupoit le Trône des Lombards, ses exhortations, ses vertus & ses miracles produssirent par-tout les plus grands biens. Ensin il se sixa dans une solitude de l'Apennin, où il sonda le Monastère de Bobio, qui devint célèbre dans la suite. S. Colomban y mourut en 615, âgé de soixantequinze ans. Son tombeau sut long-tems un objet de vénération & de piété, par le grand nombre de guérisons miraculeuses que Dieu y opéra.

Jean, surnommé Mosch, Moine de Palestine, contemporain & ami de S. Sophrône de Jérusalem, & de Jean l'Aumonier, Patriarche d'Alexandrie, est un des Ecrivains les plus renommés de ce siècle. L'Ouvrage auquel il dut sa réputation, & qu'il intitula le Pré spirituel, est un recueil de traits, de sentences & d'anecdotes édisiantes, qu'il avoit ramassées dans les dissérens voyages qu'il avoit fait, pour étudier les mœurs & les vertus des plus illustres Solitaires de l'Orient. Il contient deux cent dix-neus Chapitres, divisés suivant l'ordre des

VII.

matières. Il est écrit d'un style simple & peu soigné; mais sa narration atta-Siècis, che & plait, par l'agrément & la naiveté qui la rendent intéressante, quoique les faits qu'il rapporte ne soient pas toujours appuyés sur les règles de la critique. Indépendamment de ces taches légères, le Pré spirituel est un Ouvrage véritablement précieux, par un grand nombre de passages qu'il fournit aux Theologiens, en faveur des principaux dogmes de la foi, & particuliérement de l'Eucharistie. On y trouve aussi beaucoup de traits relatifs à l'ancienne difcipline de l'Eglife, qui ne sont pas moins importans aux yeux de ceux qui aiment à connoître l'esprit & les usages de l'antiquité ecclésiastique. Jean Mosch

mourut en 659. Un autre Moine de Palestine, qui s'appelloit Antiochus, & qui servoit Dieu, dans la Laure de S. Sabas, a laissé un Abrégé de toutes les saintes Ecritures, réduites en trente Chapitres. Il entreprit cet Ouvrage à la prière d'un faint Abbé, nommé Eustathe, qui avoit été oblige d'abandonner son Monastère, avec tous ses disciples, pour éviter de tomber entre les mains des Perses, qui

ravageoient

ravage l'emp une v que 1 pieux Ouvra dans Livre tiel, leur a pofa. fainte mit a lation rante-Sabas quelq fin de longu d'appa

> dont i S. ] famil des S tingu fon e fance

tenir

le simple tion attak la naïe, quoioient pas de la cries taches Ouvrage in grand rnit aux incipaux iérement ıfli beaunne diffont pas ceux qui s usages 1 Mosch

ne, qui fervoit, a laissé Ecritus. Il enun faint avoit été nastère, viter de les, qui geoient ravageoient le pays vers l'an 620, sous l'empire d'Héraclius. Réduits à mener une vie errante, sans Livres, & pres-Sikcis. que sans autres secours spirituels, ces pieux Solitaires desirèrent d'avoir un Ouvrage court & portatif, qui contînt dans un seul volume, tout ce que les Livres facrés renferment de plus elsentiel, pour la nourriture des ames, & leur avancement dans les voies du falut. C'est le but qu'Antiochus se proposa, dans l'extrait méthodique des faintes Ecritures qu'il fit pour eux. Il mit à la tête de cet Ouvrage une relation intéressante du martyre de quarante-quatre Moines de la Laure de S. Sabas, que les Arabes avoient massacrés quelque tems auparavant. On voit à la fin de cette compilation, une prière longue & touchante, dont l'objet est d'appaiser la colère de Dieu, & d'obtenir le recouvrement des Lieux faints, dont les Mahométans s'étoient emparés.

S. Maxime, né à Constantinople d'une famille illustre, sur élevé dans l'étude des Sciences & des Lettres, & se distingua dès sa jeunesse, par la beauté de son esprit & la variété de ses connoisfances. L'Empereur Héraclius, qui sa-

Tome II. Bb

voit quelquefois honorer le mérite & les talens, se l'attacha en qualité de SIÈCLE premier Secrétaire. Ce Prince le consultoit dans les affaires délicates, & souvent il éprouva que ses conseils étoient dictés par la sagesse & le désintéressement. Dégoûté du monde, & trop verrueux pour la Cour, Maxime se retira dans le Monastère de Chrysopolis, près de Chalcédoine. Il s'y exerçoit depuis quelques années dans les pratiques de la vie la plus austère, lorsqu'il fut choisi pour Abbé, par le suffrage des Solitaires qui habitoient cette retraite, & qui le regardoient tous comme leur Maître dans la science du salut. Il parloit des choses spirituelles avec autant d'éloquence que de facilité, par le grand usage qu'il avoit de l'Ecriture & des Pères. Ses exhortations étoient animées de cette dévotion qui vient du cœur, & qui ne manque jamais son but. C'étoit le fruit d'une méditation profonde & d'un amour sincère pour la vérité.

> Il le fit bien paroître, cet amour, lorsqu'il vit la foi catholique attaquée par le Monothélisme. Cette nouvelle doctrine, favorisée par le Prince, & foutenue avec tout l'artifice que le talent

& la faifoi de tre d'aille conti prit le pour de l'E Il s'ai Patria nothé intrig Siège ce Pre la que opérat l'évide la forc & par propre jura so Maxin rétract: Pontife Heureu bons f Siège d

cédé de

Cour!

& fouétoient téresserop verse retira is, près depuis ies de la t choisi olitaires e qui le ître dans s choses nce que ge qu'il Ses exte dévomanque it d'une our sinamour, attaquée nouvelle nce, &

le talent

érite &

alité de

le con-

& la subtilité puissent prêter à l'erreur, faisoit tant de progrès & causoit tant de troubles, que S. Maxime, inquiété SIÈGLE. d'ailleurs dans sa solitude par les courses continuelles des Perses & des Arabes, prit le parti de se réfugier en Occident, pour ne pas voir de si près les maux de l'Eglise & la désolation de sa patrie. Il s'arrêta en Afrique, où il trouva le Patriarche Pyrrhus, qui, quoique Monothélite, avoit été contraint, par des intrigues de Cour, d'abandonner le Siège de Constantinople. Il eut avec ce Prélat une conférence publique sur la question des deux volontés & des deux opérations, & il le convainquit, par l'évidence des Textes qu'il allégua, par la force des raisonnemens qu'il en tira, & par les aveux qu'il arracha de sa propre bouche. Pyrrhus détrompé, abjura son erreur, & accompagna saint Maxime à Rome, pour y renouveller sa rétractation en présence du Souverain-Pontife, Chef de l'unité catholique. Heureux, s'il eût persévéré dans ces bons sentimens, & si, rétabli sur le Siège de Constantinople, il n'eût pas cédé de nouveau aux influences de la Cour! Cette démarche de S. Maxime Bb ij

VII.

déplut à l'Empereur. C'étoit Constant II qui occupoit alors le Trône des Césars, Prince plus favorable au Monothélisme, & plus déclaré contre les défenseurs de la foi, qu'aucun de ses prédécesseurs, quoiqu'il affectât la neutralité. S. Maxime enlevé de Rome par ses ordres, conduit à Constantinople, enfermé dans une prison, traîné en exil, ramené dans la Capitale, soumis à plusieurs interrogatoires, condamné au fouet & à perdre la langue & la main, promené ignominieusement en cet état dans toute la Ville, & enfin relégué de nouveau dans un pays barbare où il manquoit de tout, termina ce long martyre par une mort glorieuse, le 13 d'Août 662. Ce généreux défenseur de la vérité a laissé un grand nombre d'Ouvrages sur toutes les parties du dogme catholique, & sur tous les objets de la Morale chrétienne. On les trouve écrits d'un style dur, négligé, diffus & obscur. Il se livre presque toujours aux allégories & aux interprétations mystiques, dans lefquelles il entre nécessairement beaucoup d'idées arbitraires, & souvent forcées. Ce qu'il a écrit sur l'ordre de la Lisurgie Grecque dans sa Mystagogie,

toute qu'e moir les Core quoi forte est cl'exit la p

& poudu Siège cette ans. pat fes inft fa cinningne

arri plei

que

onstant II s Césars, thélisme, nfeurs de cesseurs, S. Maordres, rmé dans ené dans interro-& à perené ignotoute la reau dans de tout, ne mort Ce génélaissé un ir toutes que, & ile chrél'un style r. Il se gories & dans lefbeaucoup forcées. le la Li+

stagogie,

où il donne l'explication détailiée de toutes les cérémonies de la Messe, quoi- vis. qu'exécuté dans le même goût, est néan- Siècle. moins très-utile, en ce qu'on y voit que les Grecs d'aujourd'hui, pratiquent encore les mêmes rits que leur Eglise pratiquoit dans le septième siècle: preuve bien forte en faveur de l'ancienne foi, qui est celle de l'Eglise Romaine, touchant l'existence du Sacrisice non sanglant, & la présence réelle du Corps de J. C. qu'on y offre à Dieu, pour les vivans

& pour les morts.

S. Isidore étoit frère de S. Léandre, dont nous avons fait connoître le zèle pour la foi, en parlant de la conversion du Roi Récarède. Il lui succéda sur le Siège de Séville en 597, & gouverna cette Eglise pendant près de quarante ans. Durant le cours de ce long épiscopat, il ne cessa d'édifier son peuple par ses exemples, & de l'éclairer par ses instructions. Son zèle étoit infatigable, sa charité sans bornes, & ses aumônes immenses. Il fut la lumière de l'Espagne, & l'ame de ses Conciles. Sa mort arrivée en 636, fut digne d'une vie si pleine de bonnes œuvres. Ce saint Evêque a laitse plusieurs Ouvrages, dont B b iii

quelques-uns ne sont en partie que des

extraits & des compilations, d'après les Siècle. Anciens. Il y montre une grande érudition tant profane que sacrée, mais peu de goût dans le choix des morceaux qu'il rassemble, & dans l'usage qu'il en fait. Le plus important de ses écrits est son Traité des Offices ecclésiastiques & de la Messe Mosarabique, par les connoissances qu'il fournit sur l'ancienne Liturgie, & sur divers points de la discipline. On y voit que toutes les Heures, & toutes les parties de l'Office divin, étoient alors ce qu'elles sont encore aujourd'hui. La Liturgie Mosarabique expose les diverses parties de la Messe, telle qu'elle se célébroit dans les Eglises d'Espagne, au tems de S. Isidore, & même avant lui. Elle est divisée en deux parties principales, comme toutes les autres Liturgies plus anciennes, que nous connoissions. La première partie est la Messe des Catéchumènes, depuis l'Introit jusqu'à l'Offertoire; la seconde, depuis l'Offertoire jusqu'à la fin ; c'est la Messe des fidèles. Elle renferme quelques cérémonies parsiculières, telles que la récitation du Symbole de Constantinople pendant la

confe de l' facré me ( dicti fomi des prati Egli Ouv étoit d'off de c ne f

> d'au De teur Hile en é ou qui que ies

ce

jusc

publ

que des près les érudiais peu orceaux e qu'il s écrits ultiques par les cienne de la tes les 'Office ont en-Iofarade la t dans de S. Elle est pales, es plus ns. La Catéà l'Of-

ertoire

fidèles.

es par-

on du

ant la

confécration, l'adoration & la fraction de l'Hostie; la division de l'Hostie confacrée, en neuf parties, rangées en for-Siècle. me de Croix sur la patêne; la Bénédiction donnée au peuple avant la confommation des espèces; & la mémoire des Morts faite dans le même tenis. Le reste se rapporte assez à ce qui se pratiquoit à Rome & dans les autres Eglises. On remarque encore dans cer Ouvrage précieux, que l'ufage universel étoit de recevoir l'Eucharistie à jeun, d'offrir le Sacrifice pour les Morts, & de communier souvent, à moins qu'on ne fût dans les exercices de la pénitence publique ou secrète.

Saint Isidore avoit encore entrepris d'autres Ouvrages qu'il laissa imparsaits. De ce nombre étoit un Traité des Auteurs ecclésiastiques, continué par saint Hildesonse, Evêque de Tolède, mort en 667, & vingt Livres sur les origines ou étymologies des Sciences prosanes; qui furent continués par Braulion, Evêque de Saragosse, à la prière duquel il les avoit commencés. Il parcourt dans ce Traité toutes les Sciences & tous les Arts libéraux, depuis la Grammaire jusqu'à la Géométrie; il donne de cha-

Bb iv

que chose de courtes définitions, avec des étymologies qui ne sont pas tou-Siècle, jours exactes, mais elles servent à fixer le vrais sens d'un grand nombre de mots grecs & latins, dont la propriété n'étoit pas encore totalement ignorée. Il avoit encore écrit une Règle monastique pour l'usage des Religieux qui vivoient dans le Monastère d'Honori. Elle a beaucoup de rapport avec celle de S. Benoît, & peut lui servir de commentaire en divers points. Ce qu'on y trouve de plus remarquable, c'est qu'elle prescrit aux Moines six heures de travail, & trois heures de lecture par jour.

S. Théodore, Moine Grec du Monastère de Tarse, sut ordonné Evêque en 668, & envoyé en Angleterre par le Pape Vitalien, pour gouverner l'Eglise de Cantorbéry. Arrivé au lieu de sa mission, il travailla avec un grand succès au rétablissement de la discipline parmi les Clercs & les Moines. Il se servit utilement pour cet effet des connoissances qu'il avoit acquises dans sa patrie, touchant les usages de l'Eglise Grecque, en les rapprochant de ce qu'il avoit vu pratiquer à Rome & dans les

autre vatic nite qu'il dans altér gem y 01 le p nou obse Lati con Evê bles de 4 fidè tene on tion

jeû de ent for usa

as touas touà fixer bre de copriété gnorée. monafux qui Honori. c celle vir de e qu'on , c'est heures lecture

Mo-Evêque re par l'Eieu de grand cipline
Il fe s conans fa Eglife

qu'il ns les autres Eglises d'Occident. Ces observations ont donné maissance à fon Pé- VII. nitenciel, monument précieux, quoi-Siècle. qu'il ne soir pas parvenu jusqu'à nous dans toute son intégrité, sensiblement altéré, par les additions & les changemens que plusieurs mains étrangères y ont fait dans la suite. Tel que nous le possédons, il est très - utile, pour nous faire connoître la discipline qu'on observoit alors chez les Grecs & les Latins. Elle est contenue en abrégé dans les vingt - six articles qu'on regarde comme étant certainement de ce saint Evêque. Entre autres choses remarquables, on y voit que la Communion de tous les Dimanches étoit prescrite aux fidèles, de sorte que ceux qui s'en abstenoient trois fois de fuite, étoient exclus de la célébration des SS. Mystères; on y voit aussi que l'on faisoit des oblations pour les Morts, accompagnées de jeûnes.

Nous finirons cet article par la Notice de deux Compilateurs, dont les travaux entrepris pour l'utilité de leur siècle, sont encore d'un grand secours à ceux qui veulent connoître la discipline & les usages de ces tems reculés. Le premier

Bby

fut Cresconius, Evêque Africain, on ne sait de quel Siège, qui vivoir en 695.

Siècre, Il est Auteur d'une Collection de Canons, divisée en deux parties, dont la première contient l'idée fommaire des principes canoniques, suivant l'ordre des matières, avec la citation des Canons relatifs à chaque titre; & la seconde présente le texte même des Canons dans toute leur étendue. Ce recueil, le plus ample & le plus méthodique qu'on eût encore publié en Occident, est connu sous le nom de Concordance des Canons.

Le fecond Compilateur dont nous avons à parler, est Marculfe, Moine François, qui vivoit à la fin de ce septième siècle. Son Recueil de Formules est d'une grande utilité pour connoître l'ancienne Jurisprudence des François, la forme des Jugemens, & le style usité dans les actes publics & les conventions civiles, sous la première Race de nos Rois. Cette collection est divisée en deux parties; la première renferme les modèles ou protocoles d'actes émanés de l'autorité royale, qu'on désignoit sous la dénomination générale de Praceptiones regales; la seconde a pour objet les actes passés entre particuliers, qu'on

appel fente ajout d'act dans de g tion rigir les 1 judi man On gran fiast ting 80 : Egl

> M da

> > pe

Mé

in, on

en 695.

de Ca-

dont la

ire des

l'ordre

Canons

econde

ns dans

le plus

on eût

connu

anons.

t nous

Moine

e sep-

rmules nnoître

nçois , le ulité

entions de nos

n deux modè-

le l'au-

ous la

tiones

et les

qu'on

587

appelloit C'.arta pagenses, dont elle présente également les formules. Marculfe VII. ajouta à son recueil plusieurs modèles Siècie. d'actes de sa façon, pour être employés dans les cas où l'usage ne pouvoit servir de guide. Ce qui rend cette compilation précieuse, c'est qu'on y trouve l'origine de nos anciennes coutumes, & les rapports de nos premières formes judiciaires avec les Loix Saliques, Germaniques, Saxones, Bavaroises, &c. On peut aussi tirer de cette source, de grandes lumières sur les antiquités ecclésiastiques de France. On y apprend à disringuer les vrais caractères des Chartres & autres monumens qui intéressent les Eglises & les Monastères, sous les Rois Mérovingiens.

## ARTICLE VIII.

Mœurs générales. Usages. Discipline.

Les mœurs ont un rapport général dans chaque siècle avec l'état actuel des Nations; c'est le caractère dominant qui les détermine. Basses & viles chez les peuples esclaves, qui plient sous le joug Bb vi VII.

du despotisme; sières & cruelles chez les Nations guerrières & voitines de la Siècle, barbarie, que les Arts, les Sciences & l'esprit de société n'ont point encore humanisées; elles offrent un mêlange de grandeur, de mollesse & de férocité parmi les hommes dont le fanatisme est le principe d'activité, & qui sont tout à la fois religieux, corrompus & sanguinaires. Ce tableau est celui de l'univers pendant le septième siècle. On ne vit dans l'Orient que bassesse & avilissement; les crimes mêmes que l'ambition, la vengeance & la cupidité y rendirent si communs, portèrent l'empreinte de la foiblesse & de la timidité. La ruse & la perfidie y tenoient lieu de politique. Le grand art des Souverains étoit de tenir les sujets dans la dépendance, en les chargeant d'impôts, en les dépouillant de tous les privilèges dont ils avoient joui comme Citoyens, dans le tems où l'on connoissoit encore une patrie, & en les rendant misérables, afin qu'ils n'eussent d'autre fentiment que celui de leurs maux. On appelloit cela savoir règner, & on croyoit le Trône d'autant plus affermi, que le peuple étoit plus indifférent au sort de

mal inq 8c que 8c fier COL pri jou du s'él de mo Gr CO

da

pa

pu

les chez es de la ences & encore nêlange férocité natisme ui font ipus & elui de cle. On & avie l'amidité y t l'emmidité. lieu de verains dépents, en vilèges oyens, encore niférafenti-On aproyoit que le

ort de

VII.

589

ses Maîtres. Le peuple de son côté, malgré ces précautions barbare, étoit inquiet, féditieux, infolent, funs respect Siècle. & sans attachement pour des Princes que la force ou l'intrigue lui donnoient, & qui ne lui faisoient sentir le poids de l'autorité que pour l'écraser; sans amour & sans intérêt pour l'Etat, dont la prospérité n'étoit plus liée avec la sienne; sans règle dans son obéissance, comme le Gouvernement étoit sans principes dans fa conduite; enfin toujours prêt à se ranger sous les drapeaux du premier ambitieux qui s'avançoit pour s'élever au rang suprême, tant par amour de la nouveauté, que par l'espérance si naturelle aux malheureux, de l'être moins sous un nouveau maître. Les Grands, plus vils encore & plus inconftans que la populace, se plioient tourà-tour à toutes les circonstances, & ne consultoient que leurs intérêts propres dans tous les événemens, pour compasser leurs démarches de la manière qui pouvoit leur devenir plus utile. Quand il n'y a plus ni amour du bien public, ni grandeur d'ame, ni vertu, on ne voit que soi-même, on ne travaille que dans les vues de l'égoisme

le plus exclusif, & l'on n'étudie dans les variations de la fociété, que les SIÈCLE, moyens de conserver ce qu'on possède, ou d'acquérirce qu'on desire, aux dépens de tous les autres. Les classes moyennes qui remplissent l'intervalle depuis les Grands jusqu'au peuple, participoient à la cupidité rafinée des uns, & à la corruption grossière de l'autre, comme c'est l'ordinaire, selon qu'elles s'en trouvoient plus ou moins rapprochées par la naissance, la fortune, les emplois & les fonctions journalières. Mais tous les ordres avoient cela de commun, qu'on n'y connoissoit plus ni le véritable honneur, ni les devoirs de l'état focial, ni la décence & la modération dans l'usage du pouvoir, des richesses & des autres choses qui font le bonheur ou le malheur de la vie.

On voyoit dans le Clergé les mêmes vices dont les autres conditions étoient fouillées; l'envie, la dissimulation, l'artistice, la soif des honneurs & des richesses, le desir d'être en crédit à la Cour, pour dominer sur ses égaux, opprimer ses adversaires, élever ses partisans, & faire prévaloir le parti en faveur duquel on s'étoit déclaré. Souvent ces désauts,

f contr & d la étoient dans S grande Jeûner tagieu quelqu maux comm nothéi des b

erat de Grecce fut l'a les Punive térêts de to Les l'aloin veno & te s'éleviours

avoi

texte Ma ie dans f contraires à la simplicité de l'Evangile = & à la paix de la Société chrétierne, étoient joints à de grands talens, comme SIECLE dans Sergius de Constantinople, & à de grandes vertus, comme dans Jean le Jeûneur, & alors ils étoient plus contagieux & plus funestes. Il en résultoit quelquefois des scandales éclatans, des comme maux dont toute l'Eglise étoit insectée, comme on le vit dans l'affaire du Mon troupar la nothélisme, & toujours des rivalités, lois & des brigues, des ressentimens qui serous les voient aux ennemis de l'Eglise de prétexte pour la décrier.

Mais l'effer le plus déplorable de cet état de trouble & d'agitation, où l'Eglise Grecque se trouvoit depuis si long-tems, fut l'affoiblissement du vrai zèle parmi les Pasteurs, & l'indifférence presque universelle des Chrétiens pour les intérêts de la Religion. Elle étoit attaquée de toute part au-dedans & au-dehors. Les hérésies, les schismes, les disputes, loin de s'éteindre ou de se calmer, devenoient tous les jours plus animées, & toutes les questions litigieuses qui s'élevoient sur le dogme, étoient toujours suivies d'une secre nouvelle qui avoit ses chefs, ses partifans, ses pro-

que les ossède, dépens yennes uis les ipoient e à la

qu'on e honal, ni ulage autres alheur

nêmes toient , l'ariches-Cour, rimer s, & nquel auts,

tecteurs à la Cour & dans le Clergé; ses prétentions & ses vues, qu'elle sui-Si à c LE. voit avec l'ardeur qu'inspirent ordinairement les opinions récentes & singulières, sur-tout quand elles sont contredites. Il arrivoit de-là, que la Société chrétienne se démembroit, & se divisoit en une infinité de petites sociétés particulières qui avoient leurs intérêts à part, & n'étoient plus gouvernées par cet esprit commun, qui apprend aux hommes à tout sacrifier pour le corps dont

ils font membres.

Les choses en étoient à ce point, lorsque le Mahométisme vint à paroître dans le monde. Personne ne lui résista, & de même qu'on vit le Gouvernement qui pouvoit le réprimer par les armes, lui abandonner les plus belles Provinces de l'Etat, on vit aussi les Pasteurs qui pouvoient le combattre par le raisonnement & la prédication, lui laisser envahir les plus riches portions du troupeau. Cependant le fanatisme règnoit plus que jamais à Constantinople & dans les autres parties de l'Empire; mais c'étoit un fanatisme de secte, un fanatisme destructeur, qui tend moins à s'agrandir & à développer son activité, qu'à resserrer & à

fuppla fanati tre ge néceff tems fanati pour à lui, détru de ce de fe difpo périt une

> divir d'Oi viva tures arme fend man si ar de 1 par

> > pou atta

Clergé ;
velle suiordinaise singuont cona Société
se divisociétés
atérêts à
s par cet
ux homps dont

t, lorfparoître résista, nement ies, lui nces de n pouement hir les Cepenjamais s pari fanacteur, déver & à

supplanter ceux qui lui font obstacle. Le = fanatisme des Musulmans étoit d'un autre genre, & l'esprit qui l'animoit devoit Stècle. nécessairement le conduire en peu de tems aux plus grands succès. C'étoit un fanatisme créateur, qui n'agissoit que pour s'étendre, qui vouloit amener tout à lui, règner seul sur la terre, & qui ne détruisoit que pour s'élever sur les ruines de ceux qu'il avoit anéantis. Le bonheur de ses premières entreprises fortifia ces dispositions; & la continuité de ses prospérités les entretint, de manière, que les Califes donnoient leurs victoires & la rapidité de leurs conquêtes, comme une preuve sans réplique de la mission divine de Mahomet.

On ne voit pas que parmi les Evêques d'Orient, qui avoient montré tant de vivacité dans les disputes des deux natures & des deux volontés, aucun se soit armé du glaive de la parole pour défendre la Religion contre les Musulmans; on ne voit pas que ces Pasteurs si ardens & si subtils dans les questions de pure métaphysique, aient rien fait par des motifs de zèle & de charité, pour prémunir les sidèles contre les attaques de ces nouveaux ennemis, ou

VII.

pour convertir à la foi chrétienne, des hommes dont le Symbole comprenoit SIECLE un des points fondamentaux du Christianisme. Ainsi l'Islamisme, protégé par la force, soutenu par l'enthousiasme, & ne trouvant point d'obstacle, se répandit bientôt en Afrique, & passa même en Europe, après avoir subjugué la plupart des vastes contrées de l'Asie, où la foi de l'Evangile avoit été si florissante pendant plus de six siècles, & où tant de Martyrs l'avoient scellée de

leur fang.

Dans l'Occident où le zèle des Pafteurs ne s'étoit point ralenti par rapport aux objets essentiels, & où l'ignorance même, toute contraire qu'elle est aux lumières qui rendent l'esprit serme dans sa croyance, n'avoit point détruit la piété, la Religion n'éprouvoit pas des pertes si affligeantes. Ses Ministres avoient conquis à la foi les Nations qui, après avoir fait la guerre sans dessein, à la manière des aventuriers & des brigands, s'éroient enfin fixées dans les pays qu'elles avoient soumis, vivant sous des Loix grossières, mais uniformes, ayant un droit commun, un ordre judiciaire, & formant un corps de société. Les chefs de l'Empire a domai par l'i face e les ch leur fa gnère enfeig déjà barba affoib par l' mœui desce avec e proté noré: d'avo les d beau bus d publi

> L avec chréi chan rable s'éto

fans

mne, des mprenoit Christiaotégé par usiasme, e, se ré-& passa subjugué e l'Asie, té si slocles, & cellée de

même, umières croyan-, la Refi affliconquis coir fait cere des ceroient dières, comormant l'Em-

Pafteurs

pire ayant cessé de défendre leur ancien = domaine contre ces peuples barbares, par l'impuissance où ils étoient de faire Siècle. face en même tems à tant d'ennemis, les chefs de la Religion travaillèrent à leur faire quitter leurs idoles, & les gagnèrent au culte spirituel dont ils leur enseignèrent les pratiques. Nous avons déjà remarqué que cette entrée des barbares dans l'Eglise, avoit beaucoup affoibli l'ancien esprit du Christianisme, par l'effet naturel des préjugés & des mœurs qu'ils y portèrent, & par la condescendance dont on fut obligé d'user avec eux. Mais d'un autre côté l'Eglise fut protégée, le Ministère ecclésiastique honoré; & la part que le Clergé commença d'avoir dans le Gouvernement civil & les délibérations nationales, contribua beaucoup à corriger insensiblement l'abus du pouvoir, & à diriger la puissance publique vers le bien.

Le mêlange de ces nouveaux convertis avec les anciens membres de la Société chrétienne, n'auroit pas apporté des changemens si prompts & si considérables dans les mœurs générales, si on s'étoit contenté de les initier à la foi, sans les admettre aux Prélatures & aux

autres degrés du Ministère spirituel. Mais cela étoit impossible, parce que SIÈCLE. les nouveaux peuples qui dominoient par la force, & qui exerçoient le droit de conquête, étoient redoutables à l'Eglise qui leur avoit ouvert son sein, & parce que 🛴 Pasteurs, en invoquant l'autorité des Princes barbares, leur avoient fourni, sans le vouloir, un moyen d'influer dans les élections, & d'élever aux dignités ecclésiastiques ceux qui leur étoient agréables. Il arriva de-là, que les Clercs tirés d'entre les barbares, étant la plupart ignorans & grossiers, devinrent scandaleux, indociles, & communiquèrent leurs vices au reste du Clergé. Le mal ne faisoit qu'augmenter, lorsque des rangs inférieurs ils montoient aux Prélatures qui leur fournissoient les deux choses les plus propres à fervir d'aliment aux passions, les honneurs & les richesses. Faut-il donc s'étonner si l'on vit des Prêtres débauchés, sanguinaires, sans mœurs & sans retenue; des Evêques guerriers, chafseurs, adonnés au luxe & à la bonne chère; des Abbés infectés des mêmes vices; & la dissolution, le mépris des règles, marcher à la suite de ces dé-

fordre
clamo
& em
nerf
mais
corrup
est au
& qu

limpu II 1 que n du Cl dans plus l y voy yertu. que la cette gueur de di dans l bons ] coup gleter avoie pour l'Egli mais ;

règles

fordres? Les Conciles, il est vrai, réclamoient sans cesse contre ces abus, VII. & employoient tout ce qui restoit de Siècle. ners à la discipline pour y remédier : mais que peuvent les Loix contre la corruption devenue générale, quand elle est autorisée par l'exemple des chess. & que les plus coupables jouissent de l'impunité, à l'abri de leur rang?

Il ne s'ensuit pas cependant de ce que nous venons de dire, que les mœurs du Clergé fussent entiérement dépravées dans l'Occident. Si l'on n'y admiroit plus la ferveur des premiers tems, on y voyoit encore de grands exemples de vertu. Le plus grand mal venoit de ce que la piété n'etoit pas accompagnée de cette lumière de l'esprit, & de cette vigueur de sentiment qui donnoient tant de dignité aux actions des Chrétiens dans les beaux siècles de la Religion. Les bons Eyêques & il y en avoit alors beaucoup en France, en Espagne, en Angleterre, & dans le reste de l'Europe, avoient encore un zèle plein de feu pour la pureté de la foi, la gloire de l'Eglise & la conversion des infidéles; mais, soit faute de connoître les vraies règles, &, ce qui est encore plus im-

fpirituel.

urce que
minoient
le droit
s à l'Elein, &
voquant

, leur

ons, & les ceux a de-la, rbares, offiers, & comfte du gmen-

urs ils r fourpropres , les donc

lébau-& fans chafbonne nêmes

is des

VII. Stècle.

portant, l'esprit dans lequel elles ont été faites, soit faute de les savoir appliquer avec prudence selon les tems, les personnes & la nature des affaires, il arrivoit souvent que les remédes employés par ces hommes si estimables d'ailleurs, causoient de plus grands maux que ceux dont ils gémissoient, par l'indocilité des coupables & le scandale de leur rébellion.

Tel fut en particulier l'effet des pénitences forcées, dont l'usage s'introduisit en Espagne & en France. On les imposoit d'autorité, & on prononçoit excommunication contre les pécheurs qui refusoient de s'y soumettre. Ce second point étoit conforme à l'ancienne discipline & à la nature des peines canoniques; mais le premier excédoit visiblement les bornes de la puissance spirituelle, & ne pouvoit manquer de la faire tomber dans le mépris, à force de la compromettre, comme il arriva dans la suite. Un autre abus plus blâmable encore de la même puissance, fur celui dont le douzième Concile de Tolède, tenu l'an 681, donna l'exemple dangereux. Les Evêques de cette Assemblée interdirent au Roi Wamba tout exercice de fes fuje jurée, en péni il étoit tions de le cinqu même o avoit Théodo me; c & les b qu'on p en parti reusem genre, agirent Grands & que faux pr tems té les sièc

> Une tie ce si les mêr Monass point p mièges

la pein

elles ont favoir apes tems, affaires, édes emftimables grands affoient, te scan-

les pénintroduiles imçoit exeurs qui fecond ne dises canooit visice spir de la orce de va dans âmable t celui olède, dange-

emblée

exer-

cice de la souveraineté, & dispenserent ses sujets de l'obéissance qu'ils lui avoient jurée, sous prétexte qu'ayant été mis Siècle. en pénitence par l'Evêque de Tolède, il étoit incapable de remplir les fonctions de la Royauté. S. Ambroise, dans le cinquième siècle, n'avoit pas tiré la même conféquence de la sentence qu'il prononcée contre l'Empereur Théodose, coupable d'un grand crime; c'est qu'il connoissoit la nature & les bornes de l'autorité pastorale. Ce qu'on peut dire de mieux pour excuser en partie cette entreprise, qui malheureusement n'a pas été la seuse du même genre, c'est que les Prélats d'Espagne agirent plutôt en cette occasion comme Grands de l'Etat, que comme Evêques, & que leur conduite eut pour règle un faux préjugé, que l'ignorance de ces tems ténébreux avoit fait naître, & que les siècles de lumières ont eu bien de la peine à détruire.

Une dévotion qui caractérise en partie ce siècle, & qui eut sa source dans les mêmes ténébres, sur la fondation des Monastères, qui se multiplierent à un point presque incroyable. Luxeu, Jumièges, Fécam, Fleury-sur Loire, S. VII.

Bertin, S. Vandrille, en un mot la plupart des grands établissemens de ce genre, qui subsistent encore, doivent leur origine aux tems dont nous parlons. Il sembloit qu'on ne pouvoit faire une œuvre plus agréable à Dieu, ni donner une preuve plus certaine d'attachement à la Religion, que de consacrer sa fortune à élever de toute part de ces pieux asyles, & à les doter richement. Les Princes & les Grands ne connoissoient pas de meilleur usage de leur puissance & de leurs richesses, & les hommes de toutes les conditions ne croyoient avoir rien de mieux à faire dans ce monde, que d'aller vivre & mourir fous l'habit monastique. Ce goût étoit devenu si général, qu'il n'étoit point rare de voir jusqu'à trois ou quatre cens Moines rassemblés dans plusieurs de ces retraites: de sorte qu'on a peine à concevoir comment la société civile pouvoit subsister, malgré cette désertion prodigieuse d'hommes de tout état, qui abandonnoient le monde pour peupler les solitudes.

Des domaines immenses, des terres de la plus vaste étendue, devinrent ainsi le patrimoine des Abbayes, lesquelles

revenu. dans l'1 grander l'opuler Vallaux affaires la gueri entre le délibéra blées n armés, gîte au impossi filence i niulte, l'esprit de simp vreté 8 fondem doit cer neur de pectable les vaste chie da toujours la piété i

Tom

lesquell

fervice

tieuse &

ot la plude ce genivent leur arlons. Il e une œui donner achement er sa forces pieux ent. Les noissoient puissance mmes de ent avoir monde, us l'habit enu si géde voir ines rafetraites: oir comt fubsifodigieuse bandonles soli-

des ter-, devinbbayes, esquelles

lesquelles se trouvant par-là chargées du ≕ service militaire, de la Justice contentieuse & de l'administration d'un riche SIÈCLE. revenu, donnoient aux Abbés un rang dans l'Etat, avec tout l'appareil de la grandeur & toutes les commodités de l'opulence. Les Monastères avant des Vassaux, des Officiers de Justice, des affaires de toute espèce; prenant part à la guerre, aux querelles qui s'élevoient entre les Princes & les Seigneurs, aux délibérations publiques & aux assemblées nationales ; étant remplis de gens armés, de valets, de chevaux; donnant gîte aux Rois & à leur suite, il étoit impossible que ces asyles de la paix & du silence ne devinssent pas des lieux de tumulte, de luxe, de dépense, & que l'esprit de recueillement, de prière & de simplicité n'en fût banni avec la pauvreté & l'humilité, qui sont les deux fondemens de la vie monastique. On doit cependant remarquer pour l'houneur de cette profession, d'ailleurs si respectable, que les dons magnifiques & les vastes possessions dont elle s'est enrichie dans ce siècle & les suivans, ont toujours été des concessions libres, dont la piété seule sut le motif. Si elles ont passé Tome II.

VII. SILCIE.

les bornes que l'esprit de la Religion des voit prescrire à des hommes séparés du monde, cet excès de libéralité de la part des Fondateurs n'a point eu pour principe la cupidité de ceux qui profiterent de leurs bienfaits, mais plutôt l'ignorance, & même la bonne-foi groffière des uns & des autres.

La richesse des Monastères, la considération dont ils jouissoient, & le grand respect qu'on avoit pour la profession sainte de ceux qui les habitoient, donna encore naissance à une autre nouveauté, dont ce siècle est l'époque principale. Il s'agit des exemptions accordées aux Maisons religieuses & à ceux qui les habitoient, contre l'ordre commun qui s'étoit toujours observé. Les Princes & les Evêques concouroient ordinairement à la concession de ces priviléges, qui consistoient dans le droit de se gouverner sans dépendance, pour le spirituel & le temporel, & de n'être soumis à l'inspection d'aucune autorité étrangère, pas même à la Jurisdiction naturelle & primitive de l'Evêque. D'abord les exemptions ne furent accordées que postérieurement à la fondation des Monastères, & par des motifs particuliers; ensuite

elles fi mbliffe Papes: corder droit o conful tement ner à c qu'illi plus d me au dres e monde Nous d'abus contra verner préten fur ce les pro dre d autori dont l faut ef & gui des vé

> les ch Par

s'acco

gion des parés du e la part ur prinofiterent t l'ignogrossière

la consile grand rofession donna, iveauté, incipale. dées aux qui les mun qui rinces & airement qui conouverner mel & le s à l'infère, pas e & pris exempostérieunastères,

ensuite

elles firent partie du titre même de l'établissement & de la dotation. Enfin les Papes s'attribuerent le pouvoir de les ac-SIEELE. corder arbitrairement, au préjudice du droit originaire des Evêques, & sans les consulter, ni avoir obtenu leur consentement. L'on en vint même jusqu'à donner à ces priviléges une étendue prefqu'illimitée, & l'on en fit jouir, non plus des Monastères particuliers, comme au commencement, mais des Ordres entiers, dans quelque portion du monde chrétien qu'ils fussent établis. Nous verrons dans la fuite combien d'abus ont résulté d'une discipline si contraire aux principes de l'ancien gouvernement de l'Eglise; combien de prétentions ambitieuses se sont élevées fur ce fondement, & combien de fois les premiers Pasteurs ont eu à se plaindre des entreprises faites contre leur autorité, & des révoltes scandaleuses. dont les privilèges ont été la source. Il faut espérer, qu'éclairés par l'expérience, & guidés par une connoissance plus sûre des véritables règles, les deux puissances s'accorderont enfin pour faire rentrer les choses dans l'ordre naturel.

Parmi les Conciles de ce siècle qui

Ccij

VII.

se sont occupés de la discipline, nous devons fur + tout remarquer celui qui Stèczy, fur tenu à Constantinople l'an 692, & que les Grecs ont appellé Quinifexte, pour faire entendre que c'étoit comme le fupplément du cinquième & du sixième, qui n'avoient point fait de eanons fur les mœurs. Il porte aussi le nom de Concile in Trullo, parce qu'il fut assemblé dans une Chapelle dont le toît étoit construit en forme de dôme. Ce Concile, convoqué par l'empereur Justinien II, comme nous l'avons dit, fut composé de deux cent onze Evêques, tous Orientaux; on s'y proposa pour objet de former un corps de discipline qui pût servir de règle à toute l'Eglise. Cette idée avoit quelque chose d'imposant, & l'exécution en pouvoit être utile, si effectivement toute l'Eglise y eût concouru. Cent cinq canons furent employés à exprimer les réglemens que ce Code universel devoit renfermer. Il en est dans ce nombre qui méritent une attention particulière; tels font entre autres ceux qui concernent la continence des Clercs, & qui servent de règle à toute l'Eglise Grecque sur cette marière, depuis près

de onz Clercs peuven ques c faite . non; & les promu avec e s'en a Saints gu'à b l'Eglif libat d en de fon ut si étra encor avec . Occio du C reçus les m ciden

voit

dreffe

l'Ord

autre

e, nous lui qui 1 692, Quinic'étoit ième & fait de te auffi parce Chapelle orme de ar l'emous l'aux cent ; on sy in corps règle à it quelrécution ivement . Cent xprimer niversel ce nomparticueux qui Clercs, l'Eglise

ouis pres

de onze fiècles. Il y est stamo que les Clercs, élevés aux Ordres sacrés, ne VII. peuvent plus se marier; que les Eve-Siecum ques doivent garder la continence parfaite, soit qu'ils aient ete maries on non; & que les Prêtres; les Diacres & les Soudiacres, imatiés avant d'êrre promus aux Ordres peuvent garder leur femme, & vivre maritalement avec elles, à la charge seulement de s'en abstenir lorsqu'ils approchent des Saints Mystères. Le Concile alla jusqu'à blâmer la discipline observée dans l'Eglise Romaine, relativement au celibat des Clercs, & jusqu'à lui ordonner en des termes offensans, de changer son usage sur cet objet. Une disposition si étrange, & la manière plus étrange encore dont elle étoit exprimée, déplut avec raison au Pape Sergius I, & aux Occidentaux, tellement que les acces du Concile Quinisexte ne purent etre reçus à Rome, malgré les instances & les menaces de l'Empereur, & que l'Occident les a toujours rejettés depuis. On voit encore dans les canons qui furent dressés par cette assemblée, qu'en Orient l'Ordre eccléfiastique étoit distingué des autres états par un habit particulier. Cc iii

On y trouve aussi l'origine des Evêques in partibus insidelium, puisqu'il y est \$1 \times c \times décidé que les Evêques, dont les Eglises étoient sous la domination des Musulmans, & qui par cette raison ne pouvoient prendre possession de leurs Sièges, conserveroient les honneurs & la puis-

sance de l'épiscopat.

Les Conciles tenus en Occident pendant ce siècle, ne contiennent rien de bien remarquable. Ceux qui s'assemblèrent à Tolède en Espagne, sont les plus célèbres. Ils n'ont rien qui caractérise la discipline de ce tems, par des traits plus particuliers que ceux dont nous venons de faire mention. Du reste, ce sont à peu près les mêmes réglemens que ceux du siècle précédent. On y voit seulement que la pénitence canonique, déjà fort adoucie dans fa rigueur, fut encore peu à peu abrégée dans la durée. Malgré cet affoiblissement de la discipline, qui tenoit à celui des mœurs, il falloit contraindre, comme on l'a vu, les pécheurs scandaleux à faire usage du remede salutaire que la charité de l'Eglise leur proposoit; & souvent même les Pasteurs, forcés par le peu d'esset de leurs menaces & des peines qu'ils

avoient autorit Les Co en four en-troi dans la

> Les France A pei compt cours quelq que c convo fur le On p la Mo jalou autres pas f condi nemi eux dont Cepe plusio le pe

> > de te

gré

607

Evêques
il y est
s Eglises
Musulne pous Sièges,
la puis-

lent penrien de s'assemfont les 11 caracpar des eux dont on. Du mêmes écédent. énitence ns fa rigée dans ent de la mœurs. e on l'a re usage arité de nt même u d'effet

es qu'ils

avoient prononcées, recouroient à une autorité étrangère pour se faire obéir. VII. Les Conciles d'Espagne de ce siècle nous \$1 \cdot \cdot

Les Synodes furent plus rares en France, qu'ils ne l'avoient encore été. A peine ses Critiques ont - ils pu en compter une vingtaine dans tout le cours de ce siècle, encore y en a-t-il quelques - uns qu'on ne doit regarder que comme des assemblées politiques, convoquées par nos Rois pour statuer sur les affaires publiques de la Nation. On peut attribuer cela au parrage de la Monarchie entre plusieurs Souverains, jaloux & dangereux voisins les uns des autres. Leur politique timide ne voyoit pas sans inquiétude des assemblées qui conduisoient leurs sujets chez leurs ennemis naturels, ou qui attiroient chez eux des Prélats attachés à des Princes dont ils avoient toujours à se défier. Cependant on ne laissa pas de faire plusieurs réglemens sages & utiles, dans le peu de Conciles qu'on eut la liberté de tenir. Les Evêques de France, malgré le malheur des tems , ne man-

quoient pas tout-à-fait de zèle, ni même d'instruction acquise par l'étude; SILELE. & si les circonstances eussent été moins contraires à leurs bonnes vues, les mesures qu'ils prenoient pour arrêter les progrès de l'ignorance & du vice, auroient produit l'effet qu'ils en attendoient. Ils sont louables au moins d'avoir fait le peu qu'ils pouvoient, & l'on doit reconnoître que, s'il est resté quelques dumières dans le monde, quelques idées de Justices quelques sentimens de vertu, quelques principes de morale & de sociabilité, c'est à la Religion chrétienne & à la vigilance des Pasteurs qu'on en est redevable.

Parmi les monumens ecclésiastiques de ce siècle, il en est un que nous ne pouvons passer sous silence, tant à cause de sa singularité, qu'à cause de sa liaison avec les préjugés & les usages du tems. C'est un testament de S. Bertram, Evêque du Mans, mort en 623, par lequel ce Prélat institue légataire de tous ses biens, son Eglise du Mans, qui est qualisiée de Sainte dans l'acte dont il s'agit, & la Basilique de S. Pierre & S. Paul, qu'il avoit bâtie hors la Ville; c'est aujourd'hui l'Abbaye de la Cou-

ture. I les ans faire, ture à naire, faire o les eff les Fo le seu richef grand Evêqu tems fans a le Cl **fucce** des C & à 1 geoit mort qu'ils Ainfi dens de R faire qu'il

mois

fon

zèle, ni l'étude; sé moins les merêter les ice, aun attens d'avoir l'on doit quelques quelques mens de orale & con chrérs qu'on

nous ne de cause liaison u tems. In Evêra lequel cous ses qui est dont il erre & Ville; a Cou-

ture. Il invite ses amis à se trouver tous les ans à la célébration de son anniverfaire, & il exhorte l'Abbé de la Cou-Siècle. ture à mettre ce jour - là un beau luminaire, afin, dit-il, qu'on soit excité à faire du bien aux Eglises, en voyant les effets de leur reconnoissance envers les Fondateurs. Ce fait, qui n'est pas le seul de son espèce, prouve que les richesses de plusieurs Eglises viennent en grande partie de la libéralité des saints Evêques qui les ont gouvernées dans ces tems reculés, & qui étant riches & puissans dans le siècle, avant d'entrer dans le Clergé, laissoient leurs biens à leurs successeurs, pour servir à l'entretien des Clercs, au foulagement des pauvres, & à la dépense que le Service divin exigeoit, afin qu'ils continuassent après leur mort d'être employés au même usage qu'ils en avoient fait pendant leur vie. Ainsi a-t-on vu dans les siècles précédens, S. Germain d'Auxerre, S. Remy de Rheims, & d'autres saints Evêques, faire passer à leurs Eglises les terres qu'ils avoient possedées à titre de patrimoine. S. Pallade, Evêque d'Auxerre, mort en 636, fit une fondation dans son Eglise Cathédrale, moins riche à C c v

la vérité, mai qu'il n'est pas inutile VII. de remarquer ici. Il ordonna que tous STICLE, les ans, à la fête de S. Germain, les Chanoines recevroient de la main de l'Evêque cent fols, monnoie du tems, qui vaudroient environ cinq cens livres aujourd'hui, & laissa des fonds destinés à cet objet. C'est le premier exemple des distributions manuelles dans les Chapitres.



Ċ

DE

Rose Avri

vingt-

Sen la réfe & des Mansi que S. fe troi questi

> \*C par A Brune Evêqu de fes

Breto

béri y leurs fête c

 $B_{I}$ 

s inutile que tous ain, les main de u tems, ns livres destinés exemple les Cha-

## CHRONOLOGIE DES CONCILES.

## SEPTIÉME SIÉCLE.

VII. ROMANUM V, sous S. Grégoire, le Avril. On y fit une Constitution en STECLE faveur des Moines, qui fut souscrite par An de J. C.

vingt-un Evêques.

Senonense, de Sens, où l'on traita de la réformation des mœurs, de la simonie & des Ordinations des Néophytes. Le P. Mansi conjecture que ce fut à ce Concile que S. Colomban fur appellé & refusa de fe trouver, parce qu'on devoit y agiter la question qui divisoit les François & les Bretons, touchant le jour de Pâques.

\* Cabilonense, de Châlons-sur-Saône, par Arédius, Evêque de Lyon. La Reine Brunéhaut y fait déposer S. Didier, Evêque de Vienne, pour l'avoir reprise de ses désordres. (Fleury, D. Cellier.)

Britannicum. S. Augustin de Cantorbéri y exhorta fept Evêques Bretons, avec leurs Docteurs & Savans, à célébrer la fête de Pâques le Dimanche après le 14

CC VI

601 our environ.

où environ.

de la Lune, à conferer le baptême sui-VII. vant l'usage de l'Eglise Romaine, à prê-Siècle cher de concert l'Evangile aux Anglois.

An de J. c. Ces Evêques & Docteurs schismatiques ayant refusé de quitter leurs anciens usages, S. Augustin leur prédit les malheurs qui leur arrivèrent quelque tems après. (Béda, Hist. Angl. L. 2. C. 2.) Dom Cellier met ce Concile à Worchestre.

> Cantuariense, de Cantorbéry, pour confirmer la fondation de l'Abbaye de S. Pierre & S. Paul, la première qu'on ait

bâtie en Angleterre.

Londinen/e, de Londres, par S. Au-60¢ ou environgustin de Cantorbéry, où l'on déclare nuls les mariages contractés au troisième degré de parenté, & avec des femmes qui avoient reçu le voile. (Mansi, suppl. T. I.

606. Romanum, sous Boniface III, de soixante - douze Evêques, trente - quatre Prêtres, plusieurs Diacres & de tout le Clergé. Il y fur défendu, fous peine d'anathème, que du vivant du Pape ou de quelque autre Evêque, personne fût assez hardi pour parler de son successeur.

Romanum, le 27 Février, en faveur 610. des Moines, contre ceux qui prétendoient qu'étar voient tique.

Tole Evêqu pour l

Ego

rasla, quatre On y d'Hue bat d (Pagi

> des C Roi ( y fire plus eft a de l'a Octo

Pa

cano H vem ville divi (D)Cor

Con

me fui-, à prê-Anglois. natiques anciens édit les quelque t. L. 2. oneile à y , pour

S. Audéclare oisième femmes , Suppl.

ye de S. u'on ait

de foi-- quatre tout le ine d'ae ou de ût affez ır.

faveur idoient qu'étant morts au monde, ils ne pouvoient exercer aucun ministère ecclésias. VII. tique. (Béda, Hist. Angl. L. 1. C. 4.)

Toletanum III, le 23 Octobre. Quinze An de J. C. Evêques y reconnoissent celui de Tolède

615.

619.

pour leur Métropolitain. Egarense, d'Egara, aujourd'hui Térassa, dans la Province de Catalogue, à quatre lieues de Barcelone, le 13 Janvier-On y confirme les décisions du Concile d'Huesca, tenu en 598, touchant le célibat des Prêtres, Diacres & Soudiacres.

(Pagi.) Parisiense VI, de toutes les Provinces des Gaules nouvellement réunies sous le Roi Clotaire. Soixante-dix-neuf Evêques y firent quinze canons. Ce Concile, le plus nombreux des Gaules en ce tems-là, est appellé général par celui de Rheims de l'an 625. Le Roi Clotaire donna le 18 Octobre, jour même de la tenue de ce Concile, un Edit pour l'exécution de ses canons. (D Cellier, T. XVII. p. 779.)

Hispalense II, de Séville, le 13 Novembre. Huit Evêques, S. Isidore de Séville à leur tête, y firent des décrets divisés en treize actions ou Chapitals. (D'Aguirre, Ferréras.) Pagi met ce Concile en 618.

VII. de Charne ou de Théodosiopolitanum; de Charne ou de Théodosiopolis en Arstièce, ménie, par le Patriarche Jéser Nécain.

An de J. C. On y révoque tout ce qui avoit été fait 612. au Concile de Thévis, on y reçoit le Concile de Chalcédoine, & on supprime l'addition qui crucifixus es pro nobis, faite au Trisagion. (Galanus, Conc. Arm. T. 1, & Edit. Venet. T. VI.)

Matisconense, de Mâcon, où le Moine Agrestin est consondu par S. Eustase, Abbé de Luxeu, sur les calomnies qu'il avançoit contre la Règle de S. Colomban. (Mansi).

Remense, de Rheims, sous l'Archevêque Sonnace, avec plus de quarante Evêques. On y sit vingt-cinq canons, dont l'un dit qu'on observera ceux du Concile de Paris de 615.

\* Constantinopolitanum, sous le Patriarche Sergius, où les Acéphales décidérent qu'il n'y 2 qu'une volonté & une opération en J. C. (Pagi.)

628. Clippiacense, de Clichi publiche par le partiel de Clichi publiche partiel de Clich

Clippiacense, de Clichi près de Paris, le 26 Mai. Assemblée mixte, convoquée par Dagobert, pour y régler tout ce qui pourroit contribuer à la tranquillité de l'Etat, & à l'utilité de l'Eglise. (Aimon.) Les actes en ont perdus.

continume par la Lum che. C s'accor bration Auteur ( Edit.

\* Li

Sujet d

Cyrus Conci Payni (Man)

> de Sé quinz crit es ciles tradit

To

Jeitin phrôi pour électi les d

trouv

en ArNécain.
été fait
eçoit le
pprime
nobis,
Conc.

Moine astase, es qu'il mban.

Archearante nons, ux du

e Padécic une

Paris, oquée e qui té do non.) fujet de la Pâque. On y décide qu'on VII. continuera de célébrer ce faint jour com-Siècle. me par le passé, c'est-à-dire, le 14 de An de J. c. la Lune, quand ce jour sera le Diman-630. che. C'est le seul point où les Hibernois s'accordoient avec les Juiss pour la célébration de la Pâque, quoique d'anciens Aureurs les appellent Quartodécimans. (Edit. Venet. tom. VI.)

\* Alexandrinum, par le Patriarche Cyrus, en faveur des Monothélites. Ce Concile, dans l'original, est daté du mois Payni, qui répond à Mai & à Juin-(Mansi)

633.

634.

Toletanum IV, le 9 Décembre. Soixante-deux Evêques, auxquels S. Isidore de Séville présidoit, y firent soixantequinze canons, dont le quatrième prescrit en détail la forme de tenir les Conciles, qui venoit apparemment d'une tradition plus ancienne, mais qu'on ne trouve point auparavant.

Jerosolymitanum, des Evéques de Palestine. Ce fut de ce Concile que S. Sophrône écrivit sa belle Lettre synodale, pour donner aux Patriarches avis de son élection. Il y prouve les deux volontés & les deux opérations en J. C.

Aurelianense V, contre un hérétique qu'on croit avoir été Grec & Monothélite. SIECLE. Clippiacum, de Clichi, près de Paris, An de J. C. le 1 Mai, où S. Agil fut établi promier Abbé de Rebais, Monastère nouvellement ou environ. fondé par S. Eloi. (Mabil sac. 2, Bened. 636. p. 323.)

636. Toletanum V, sous le Roi Cinthilla, qui fit faire neuf canons, lesquels regardent presque tous sa puissance. Vingtdeux Evêques y souscrivirent, & deux

Députés d'absens.

638. Toletanum VI, le 9 Janvier, la deuxième année du Roi Cinthilla. Quarantedeux Evêques d'Espagne & des Gaules y ordonnèrent, avec le consentement du Roi & des Grands, qu'à l'avenir aucun Roi ne monteroit sur se Trône, qu'il ne promît auparavant de conserver la foi catholique, &c.

\* Constantinopolitanum. On y lut & 639. on y confirma l'Ecthèse de l'Empereur Héraclius, composée par Sergius de Constantinople. Elle reconnoissoit deux natures en J. C.; mais elle défendoit de dire qu'il y eût deux volontés ou deux opérations. Elle déclaroit que c'est un seul & même J. C. qui opère les choses divines & humaines, & que les unes & les

autres même confu

Roi damne

Roi mois o me. (

> Aucertai nothé (Man

Ca le 25 On y crits 1 fix D

Co

nople en A ferice ques qu'il tions preuv rétra vant

opéra comi fon a

hérétique onothélité. de Paris, li premier vellement a, Bened.

Cinthilla, els regar-Vingt-& deux

, la deuluarante-Gaules y nent du ir aucun qu'il ne r la foi

y lut & pereur de it deux doit de ux deux un feul fes di-

autres de ces opérations procèdent du même Verbe incarné, sans division, ni confusion.

Romanum, où le Pape Séverin condamne l'Ecthèse. (Pagi.)

Siècie.

An de J. C.
640.

Romanum, par le Pape Jean IV, au mois de Janvier, contre le Monothélifme. (Pagi)

Aurelianense VI, d'Orléans, contre 642 certains hérériques (apparemment Mo-ou environ. nothélites) qui avoient pénétré en France. (Mansi.) Labbe met ce Concile en 645.

Cabilonense, de Châlons-sur-Saône, 643 le 25 Octobre, par ordre de Clovis II. ou 644. On y sit vingt canons, qui surent souscrits par trente-neus Evêques présens, & six Députés d'absens, &c. (Fleury.)

Conférence de Pyrrhus de Constantinople avec S. Maxime Abbé. Elle se tint
en Afrique au mois de Juillet, en présence du Patrice Grégoire & de quelques Evêques. S. Maxime y démontra
qu'il y a deux volontés & deux opérations en J. C. Pyrrhus se rendit à ses
preuves, & alla ensuite à Rome, où il
rétracta ce qu'il avoit enseigné auparavant d'une seule volonté & d'une seule
opération, & il y sut ainsi reçu à la
communion; mais il retourna ensuite à
son ancienne erreur.

Africana. Il y eut plusieurs Conciles VII. en Afrique cette année contre les Mo-Siècle, nothélites; un en Numidie, un autre An de J. c. dans la Bysacène, un troissème en Mau-646. ritanie, & un quatrième à Carthage dans la Province Proconsulaire.

Toletanum VII. Vingt-huit Evêques 646. & onze Députés pour les absens y firent

fix canons:

648. Romanum, où l'on croit que le Pape Théodore déposa Paul de Constantinople, de même qu'il y anathématifa Pyrrhus, dont il souscrivit la Sentence du sang même de J. C. mêlé avec de l'encre.

649. Lateranense, dont la première session se tint le 5 Octobre, & la dernière le 31 du même mois. Il y avoit cent cinq Evêques, compris le Pape S. Martin. Tous souscrivirent la condamnation de Théodore, jadis Evêque de Pharan, de Cyrus d'Alexandrie, de Sergius de Conftantinople, de Pyrrhus & de Paul ses successeurs, & de leurs écrits hérétiques, ainsi que de l'Ecthèse & du Type qu'ils avoient autorisés.

\*Thessaionicensia duo, par Paul, Mé-650. tropolitain de Thessalonique. Dans le premier, ce Prélat infecté du Monothélisme, dressa une exposition de cette docavec t dre. I deux de fo la figi quoi Conc après

trine,

Ro Mart de T fer u nuog miffi 3c to

tiel,

Cond et-de l'Ab Clov

daire 7 de I

Le I foi, Conciles les Moun autre en Maunage dans

Evêques is y firent

le Pape stantinotifa Pyrtence du e l'encre. re fession mière le ent cinq Martin. tion de ran, de e Conspaul ses étiques, e qu'ils

ol, Mé-Dans le Dnothéte doctrine, qu'il envoya au Pape S. Martin, avec une Lettre synodale pour la défendre. Le Pape, pour réponse, lui renvoya Siècis. deux Députés chargés d'une profession Ande I. c. de foi catholique, avec ordre à lui de la signer, sous peine d'anathème; sur quoi Paul ayant rassemblé un nouveau Concile, signa l'écrit de Martin, mais après l'avoir tronqué dans un point essentiel, & le remit ensuite aux Députés.

Romanum, de Rome. Le Pape S. Martin, indigné de la fourberie de Paul de Thessalonique, commença par imposer une peine canonique à ses Députés, pour s'être mal acquittés de leur commission; puis dans un Concile qu'il tint le 1 Novembre, il anathématisa Paul tont ce qu'il avoit fait dans les deux Conciles de Thessalonique, mentionnés ct-dessus. (Mansi, suppl. Conc. tom. 1.)

Clippiacense, de Clichi. Privilèges de l'Abbaye de S. Denis, souscrits par le Roi Clovis II, par Béroalde, son Référendaire, & par vingt-quatre Evêques, le 22 Juin.

Toletanum VIII, commencé au mois de Décembre, & fini au mois suivant. Le Roi Récesuinte y lut sa profession de foi, où il recevoit les quatre Conciles

généraux. On y sit ensuite douze ca-VII. nons d'un style si diffus & si figuré, qu'il SI ECLE, n'est point aisé de les entendre. Le di-An de J. C. xième porte que l'élection du Roi se fera dans l'endroit où « son prédécesseur sera mort, & qu'elle sera faite par les Evê-» ques qui s'y trouveront présens & par » les grands (Officiers) du Palais. » Ce Concile fut souscrit par cinquante-deux Evêques.

Toletanum IX, le 2 Novembre. Seize Evêques y firent dix-sept canons, la plupart pour réprimer les abus que les Évêques commettoient dans l'administration

des biens ecclésiastiques.

656. Toletanum X, le 1 Décembre. Vingt

Evêques y firent sept canons.

Mansoiacense, de Malay-le-Roi, sur la rivière de Vanne, à une lieue de Sens, célébré par Emmon. On y fit quelques réglemens sur la discipline.

Nannetense, de Nantes. On y fit vingt canons. Le P. Labbe renvoie ce Concile à la fin du 9e. siècle; mais le P. Pagi prouve par Flodoard qu'il s'est tenu en ce tems-ci.

664. Pharense, en Angleterre. La question de la Pâque y fut agitée entre les Anglois qui suivoient l'usage de Rome, & les Ecol autre. question dirent l

Emei te 6 No vingt-tr

Crete

Archevi Concile un suje contre pella at gardant révolte Jean s

Rom Pape V que de de l'A D. Cel

d'arrive

Aug tiacum Bur

ience c politain d'Ausc ciaux.

les Ecossois, Scoti, qui en suivoient un autre. On y ajouta aussi quelques autres questions de discipline. Les Ecossois per-Siècle. An de J. C. dirent seur cause. (Pagi.) Emeritense, de Mérida en Espagne, 666. le 6 Novembre. Douze Evêques y firent vingt-trois canons. 667. Cretense, de l'Isle de Crète. Paul, Archevêque de cette Isle, ayant cité à ce Concile Jean, Evêque de Lappa, pour un sujet qu'on ignore, fit pronencer contre lui une Sentence, dont Jean appella aussi-tôt au Saint-Siège. Paul, regardant cet appel comme un acte de révolte, mit l'Evêque en prison; mais Jean s'étant échappé, eut le bonheur d'arriver à Rome. (Mansi, tom. 1.) Romanum, le 19 Décembre, par le 667: Pape Vitalien, où l'appel de Jean, Evêque de Lappa, est reçu, & la procédure de l'Archevêque Paul cassée. (Mansi, D. Cellier.) Augustodunense, voyez plus bas Chris-670. riacum, à l'an 676. Burdigalense, de Bordeaux, en pré-673. sence du Comte Loup, par les Metropolitains de Bourges, de Bordeaux & d'Ausch, assistés de leurs Comprovin-

ciaux. On y travailla au rétablissement

ouze caré, qu'il . Le dii fe fera seur sera

leur fera les Evês & par s. » Ce ite-deux

e. Seize la plues Evêstration

Vingt

oi , fur Sens, ielques

t vingt concile Pagi en ce

estion s AnVII. de la paix dans le Royaume, & 1 la réformation de la discipline. (Vaissette,

Siecl E. com. I. p. 361.)

An de J. C. Herfordiense, d'Herford, le 28 Septembre. Ce Concile d'Angleterre n'étoir
composé que de six Evêques. S. Théodore de Cantorbéry y proposa dix articles extraits des canons, que tous les
Évéques promirent d'observer. Le premier regarde la Pâque, qu'il faut célébrer le premier Dimanche après le 14
de la Lune. (Wilkins, Manss.)

Toletanum XI., le 7 Novembre. On

Toletanum XI, le 7 Novembre. On y fit seize canons, qui furent souscrits par dix-sept Evêques, deux Députés d'absens, par six Abbés, & par l'Archidiacre de Tolède. Ce Concile ordonne de corriger les pécheurs publiquement, & il ajoute, que si l'on condamne à l'exil ou à la prison, la Sentence sera prononcée devant trois témoins, & souscrite de la main de l'Evêque. Les Evêques condamnoient donc dès-lors à ces sortes de peines.

Gracarense III, de Brague. Huit Evêques y firent neuf canons, dont quelquesuns sont des plaintes gontre les Evêques. Onn'est point sûr de la date de ce Concile.

676. Christiacum, de Cressy ou Crécy dans le Ponthieu, suivant la conjecture du P.

Mabillo affifta; à placer ont été ciles. Cen rappolieu de être fa fes Ann T. I. p. de ce Cla discip donne quar cœu

Marly, au mois Neustri ordre & y dépos de l'Evses habit

la prem

bole en

\* Ga par ore Ebroin

(Edit.

28 Sepe n'étoit dix artitous les Le pretut céléès le 14

Concile.

cy dans e du P. Mabillon. S. Léger, Evêque d'Autun, y = ássista; ce qui a porté quelques Copistes à placer ce Concile à Autun, en quoi ils SIÈCLE. ont été suivis par les Editeurs des Con- An de J. C. ciles. Ceux-ci ont fait une autre faute; en rapportant ce Concile à l'an 670, au lieu de 676, que D. Mabillon prouve être sa vraie date. (Voy. le 16°. Liv. de ses Annales, & ses Euvres posthumes, T. I. p. 530.) Les Statuts qui nous restent de ce Concile, concernent presque tous la discipline monastique. Le premier ordonne que les Prêtres & les Clercs fauront par cœur le Symbole de S. Athanase. C'est la première fois qu'il est parlé de ce Symbole en France.

Marlacense, de Morlay, au Diocèse de Toul, suivant D. Mabillon; de Marly, près de Paris, selon le P. Pagi, au mois de Septembre. Les Evêques de Neustrie & de Bourgogne assemblés par ordre & en présence du Roi Thierry, y déposent Chramlin, qui s'étoit emparé de l'Evêché d'Embrun, & lui déchirent ses habits pour marque de sa dégradation. (Edit. Venet. T. VII. Manss.)

\* Gallicanum, des Gaules, assemblé 678 par ordre du Roi Thierry & du Maire au plus tard. Ebroin, dans un Palais Royal qu'on ne

désigne point. On y presse S. Léger, Evêque d'Autun, de s'avouer coupable SI à CLE. de la mort du Roi Childéric II; & malde de J. c gré les protestations qu'il fait de son innocence, on le dégrade, puis on le livre au Comte du Palais pour le faire mourir.

679. Mediolanense, de Milan, par l'Archevêque Mansuerus, vers le commencement de l'année. Le Prêtre Damien, qui fut peu après Evêque de Pavie, composa une Lettre synodale de ce Concile à l'Empereur, où les deux volontés & les deux opérations en J. C. sont expliquées avec netteré, & défendues avec force. (Muratori, Annal. d'It. T. IV.)

679. Gallicanum, vers le commencement de l'année, contre le Monothélisme. 679.

Romanum, au mois d'Octobre. Saint Wilfrid, Archevêque d'Yorck, chassé de son Siège par le Roi Egfrid & Théodore, Archevêque de Cantorbéry, y fut rétabli par un Jugement contradictoire, où l'on entendit les accufations alléguées contre lui par le Moine Coenvald, député de Théodore, & les défenses que le Saint y opposa; mais on ne tint pas compte de ce Jugement en Angleterre. (D. Cellier.) Pagi met ce Concile en 678.

Romanum,

Rom Mardi . cinq Ev étoit de Député général autre d tantin I reconne rations

Ang Hapfel dore, A l'erreur

Col

xième ( Noven 681. ( ment le tes; ma treizièr leurs n glise; que de a comi Cyrus & Pier

> Nous l Tor

ple; d

Léger, conpable & malt de fon its on le r le faire

l'Archencement qui fut posa une l'Empeles deux nées avec

ncement Ime. re. Saint

e. (Mu-

, chasse Théoy, y fut lictoire, lléguées député le Saint

anum,

npte de

Cellier.

Romanum, sous le Pape Agathon, le Mardi de Pâques, 27 Mars. Cent vingtcinq Evêques y assistèrent; Saint Wilfrid Siècle.
étoit de ce nombre. On y envoya des An de J. c.
Députés à Constantinople pour le Concile 680.
géneral, avec une Lettre du Pape, & une autre du Concile, à l'Empereur Constantin Pogonat, où le Pape & le Concile reconnoissent deux volontés & deux opérations en J. C. (D. Cellier.)

Anglicanum, dans la Campagne de Hapfeld, le 17 Septembre, par Théodore, Archevêque de Cantorbéry, contre l'erreur des Monothélites. (Pagi.)

xième Concile général, commencé le 7 Novembre 680, & fini le 16 Septembre 681. Ce Concile ne rejetta pas seulement les dogmes impies des Monothélites; mais comme disent les Pères dans la treizième session: Nous croyons aussi que leurs noms doivent être bannis de l'Eglise; savoir, ceux de Sergius, jadis Evêque de cette Ville de Constantinople, qui a commencé d'écrire sur cette erreur; de Cyrus d'Alexandrie; de Pyrrhus, Paul & Pierre, aussi Evêques de Constantinople; de Théodore, Evêque de Pharan.... Nous les déclarons tous frappés d'anathê-

Tome II. Do

680.

680 & 681.

me. La mémoire d'Honorius ne fut pas non plus épargnée. Tous ces anathêmes VII. furent renouvellés en la présence de SIÈCLE. l'Empereur à la dernière session, où l'on An de J. C. anathématisa aussi Macaire d'Antioche, & le Moine Etienne son disciple. Il y avoit à cette fession plus de cent soixante

Evêques,

681.

683.

684.

Toletanum XII, depuis le 9 Janvier jusqu'au 25 du même mois. Trente-cinq Eveques, & à leur tête S. Julien de Tolède, y confirmèrent la renonciation du Roi Wamba an Royaume, déclarée folemnellement, le Dimanche 14 Octobre de l'année précédente : ils assurèrent aussi le Royaume à son successeur Ervige, & à l'Evêque de Tolède le pouvoir d'ordonner tous les Evêques d'Espagne. Enfin on y fit treize canons.

Toletanum XIII, le 4 Novembre. Quarante - huit Evêques y firent treize canons, dont environ la moirié regarde des intérêts temporels. Ce Concile dura

trois jours.

Toletanum XIV, depuis le 4 Novembre jusqu'au 25 du même mois, pour la reception du fixième Concile général, dans toute l'Espagne & la Gaule Gothique, à la demande du Pape Léon II, qui leur en e d'Espagn vèrent le

\* Man fur les co triarche dogme c l'usage d l'Euchari gemens c

T. VII.

Toleta un Evêqu politions noît, & du Roi E ne l'étoie disent les foutenir | autremen cas qu'il ment, fa l'emporte préférable

Rotho Ansbert Deo acce

Le Roi E

nance, l

fut pas athêmes ence de où l'on tioche, le. Il y loixante

Janvier ite-cinq de Totion du rée fo-)ctobre nt aufli ige, & ordonnfin on

embre, treize egarde e dura

ovemour la néral, Sothi-I, qui leur en envoya les actes. Les Evêques d'Espagne les ayant examinés, approuvèrent le Concile en tout.

SIÈCLE.

ou environ.

\* Manaschiertense, dans l'Arménie, An de J. C. sur les confins de l'Hircanie, par le Patriarche Jean d'Oznia. On y admit le dogme des Acéphales, on y défendit l'usage de l'eau & du pain levé dans l'Eucharittie, & on y fit d'autres changemens dans la discipline. (Edit. Venet. T. VII.)

688.

689.

Toletanum XV, le 11 Mai. Soixanteun Evêques y expliquèrent quelques propolitions qui avoient déplu au Pape Benoît, & y décidérent que deux sermens du Roi Egica qui paroissoient contraires, ne l'étoient point. Il ne faut pas croire, disent les Evêques, qu'il ait promis de soutenir les intérêts de ses beaux-frères autrement que selon la justice. Mais en cas qu'il fallût choisir, le dernier serment, fait en faveur du peuple, devroit l'emporter, puisque le bien public est préférable à tous les intérêts particuliers. Le Roi Egica confirma, par son Ordonnance, les décrets du Concile.

Rothomagense, de Rouen, par saint Ansbert & seize Evêques, ubi plurima Deo accepta & sanota Ecclesia utilitatibus

Dd ii

VII. de la Vie de S. Ansbert. C'est tout ce Siècle qu'on sait de ce Concile, à la réserve d'un An de J. C. privilège de l'Abbaye de Fontenelle qu'on y confirma, (Bouquet, tom. III.)

691. Cafaraugustanum III, de Saragosse, le 1 de Novembre. On y sit cinq canons

sur la discipline.

ou Quinisextum, parce qu'il est regardé comme un supplément au cinquième & au sixième Conciles, où l'on n'avoit sait aucun canon pour la discipline & pour les mœurs. On en sit cent deux dans celui-ci, qui furent souscrits par deux cent onze Evêques & par les Légats du Pape Sergius III; mais le Pape désavoua ses Légats. Entre ces cent deux canons, il y en a de fort bons, que les Papes ont approuvés, & d'autres mauvais qu'ils ont condamnés.

Britannicum, de presque toute la Bretagne, ou l'Angleterre, dit Bède. Il sut assemblé par le Roi Ina, pour réunir les Bretons avec les Saxons. Les premiers, quoique Chrétiens, disséroient encore en plusieurs usages, comme sur la Pâque, &c. Voyez Pagi.

Toleranun XVI, le 2 Mai. Cinquante-

tés d'Evé le Roi E dix cano Sisbert de contre le prison p

neuf Evê

On y fit les cile les aflistèren

Bacan gleterre. avec Tob Abbeifes Seigneur aflifteren ver la lil & des M

brod. O fionnaire ce Concommé l' plusieurs en qualit de Maye

Berga

l'Auteur
t tout ce
ferve d'un
elle qu'on
1.)

aragosse, q canons

Trullo, tregardé aième & pour dans ce-leux cent du Pape voua les nons, il apes ont us qu'ils

te la Brele. Il fut réunir les remiers, t encore ur la Pâ-

nquante-

neuf Evêques, cinq Abbés & trois Députés d'Evêques absens y assistèrent, avec VII. le Roi Egica & seize Comtes. On y sit Siècle, dix canons de discipline, & on y déposa An de J. e. Sisbert de Tolède, comme ayant conspiré contre le Roi, qui le condamna à une prison perpétuelle.

Toletanum XVII, le 9 Novembre. 694.

On y fit huit canons sur la discipline. On me trouve point dans les actes de ce Concile les souscriptions des Evêques qui y

assistèrent.

Bacanceldense, de Bacanceld en Angleterre. S. Britoualde de Cantorbéry, avec Tobie de Rochestre, des Abbés, des Abbesses, des Prêtres, des Diacres, des Seigneurs, & Vitred, Roi de Kent, y assistèrent. Ce Prince y promet de conserver la liberté & l'immunité des Eglises & des Monastères.

Trajectense, d'Urrecht, par S. Wilebrod. On y résolut d'envoyer des Missionnaires dans les Provinces voisines. A ce Concile assista S. Winfrid, dep us nommé Bonisace, qui, après avoir servi plusieurs années dans l'Eglise d'Utrecht en qualité d'Prètre, devint Archevêque de Mayence.

Bergamstedense, de Bergamsted en 697.

700

Angleterre. S. Britoualde y préfida, & l'Evêque de Rochestre avec le Roi Vitred Stie LE. y affifta. On y fit vingt-huit canons,

An de J. c. qui peuvent être aussi regardés comme Loix civiles, puisque les deux Puissances y concouroient, & qu'ils ordonnoient des amendes & d'autres punitions tem

porelles, outre les spirituelles.

Aquileiense, d'Aquilée, par le Patriarche Pierre & les Evêques de son ressort. Ces Prélats, sur les remontrances du Pape Sergius, comme le dit Bède, (Lib. de fex atatibus.) renoncent unanimement au schisme qui les tenoit séparés de l'Eglise Romaine depuis le tems du Pape Pélage I, à l'occasion de la condamnation des trois Chapitres.

Vormatiense, de Worms. On y fait ou environ. douze cauons sur la discipline, dont le premier défend d'accorder la Communion, même à la mort, à ceux qui n'auront pu prouver une accusation formée par eux, contre un Evêque, un Prêtre ou un Diacre. (Hartzheim, tom. 1.)



Nonce auprès donné M. Fle mois & que cin Pagi m Septem vrier 6 le Bibl neuf jo marque

l'élection

ordinai fur un les Di la fois étoient aiféme

VII.

#### éfida, & oi Vitred canons, comme uislances onnoient

Patriarreffort. du Pape b. de sex nent au l'Eglife élage I, les trois

ns tem.

y fait dont le ommuii n'auformée Prêtre 1.)

# CHRONOLOGIE

DES PAPES.

## SEPTIÉME SIÉCLE. LXIV. SABINIEN.

SABINIEN, Diacre, qui avoit été Nonce de S. Grégoire à Constantinople auprès de l'Empereur Maurice, sut or- An de J. c. donné Pape le 1 de Septembre, selon M. Fleury, après une vacance de cinq mois & demi, & ne tint le Saint-Siége que cinq mois & dix-neuf jours. Le P. Pagi met l'Ordination de Sabinien le 13 Septembre 604., & sa mort le 12 Février 606, & lui donne, après Anastase le Bibliothécaire, un an cinq mois & neuf jours de pontificat. On peut remarquer ici avec M. Fleury, que dans l'élection du Pape, le choix tomboit ordinairement sur un Diacre plutôr que sur un Prêtre; ce qui venoit de ce que les Diacres se trouvant charges tout à la fois du temporel & du spirituel, étoient maîtres de tout, & se concilioient aisément les esprits.

Dd iv

VII.

606

# LXV. BONIFACEIII.

Boniface III, Diacre & Apocrisiaire STÈCLE. de l'Eglise Romaine, sur ordonné Pape An de J. C. le 25 Février 606, & ne tint le Saintou 607. Siége que huit mois & ving-huit jours, jusqu'au 12 de Novembre 606, selon M. Fleury. Le P. Pagi met son Ordination le 19 Février de l'an 607, d'après Anastase, & sa mort le 10 de Novembre de la même année. Boniface obtint de l'Empereur Phocas ce que les Papes Pélage II & Grégoire le Grand n'avoient pu obtenir de leur tems; savoir, que le Patriarche de Constantinople ne prendroit plus le titre d'œcuménique. Quelques Auteurs veulent que Phocas ne suivit en cela que son ressentiment contre le Patriarche Thomas, dont il étoit mécontent. Quoi qu'il en soit, les Evêques de Constantinople reprirent dans la suite ce titre.

#### LXVI. BONIFACE IV.

607 ou 603.

Boniface IV, natif de Valeric, au pays des Marses, fur élu Pape, selon M. Fleury, après que le Saint-Siège eut vaqué plus de dix mois, le 18 Septembre 607, & le remplit un peu plus de six ans. Selon le P. Pagi, Boniface fut ordonné le

25 Aoî Mai de fix ans face ob ple app vingt-c voir pu il en f neur c Marty. Rome la Ro qu'est

L

premi

De Soudi vemb le P. Siége ans & quent met f Pagi M. F dedit

C'est

Bulle

II. crisiaire né Pape Saintjours, lon M. ination Anafbre de e l'Emlage II u obteatriarit plus s Auvit en le Pa-

pays Fleuaqué 607,

iécon-

ues de

fuite

· Sené le

25 Août de l'an 608, & mourut le 7 Mai de l'an 615, après un pontificat de fix ans huit mois & treize jours. Boni-Sircia face obtint de Phocas le célébre Tem- An de J. C. ple appellé Panthéon, bâti par Agrippa vingt-cinq ans avant J. C.; & après l'avoir purifié des souillures de l'idolatrie, il en fit une Eglise, qu'il dédia en l'honneur de la fainte Vierge & de tous les Martyrs. Cette Eglise subsiste encore à Rome, sous le nom de Notre Dame de la Rotonde : C'est de cette Dédicace qu'est venue la fête de tous les Saints le premier jour de Novembre.

# LXVII. S. DEUSDEDIT.

Deusdedit, Romain, fils d'Etienne Soudiacre, fut ordonné Pape le 13 Novembre 614 felon M. Fleury, & felon le P. Pagi le 19 Octobre 615. Il tint le Siége de Rome, suivant Anastase, trois ans & vingt jours. Il mourut par conséquent, ou le 8 Novembre 618, si l'on met son Ordination en 615, avec le P. Pagi, ou le 3 Décembre 618, si l'on suit M. Fleury. L'énvinente piété de Deut dedit l'a fait mettre au rang des Saints. C'est le premier Pape dont on ait des Bulles scellées en plomb. Ddv

614 ou 615.

# VII. LXVIII. BONIFACE V.

SIZCER. Poniface V, natif de Naples, succéda An de J. c. à Deusdedit le 29 Décembre de l'an 617, selon M. Fleury, qui lui donne ou 613. sept ans de pontificat : le P. Pagi ne lui en donne que cinq & dix mois, il met son Ordination le 23 Décembre de l'an 619, après une vacance du Siége de Rome de plus d'un an, & place sa mort au 22 d'Octobre de l'an 625. Boniface écrivit peu avant sa mort à Edouin, Roi de Northumbre, en Angleterre, pour l'engager à se faire Chrétien, & à la Reine Edelburge, pour la féliciter de sa conversion. Il accompagna ses Lettres de présens; savoir, une chemise ornée d'or, & un manteau pour le Roi; un miroir d'argent & un peigne d'ivoire garni d'or, pour la Reine.

# LXIX. HONORIUS.

625 on 626.

Honorius, de Campanie, fils de Pétrone Consul, sut ordonné le 14 de Mai 626, selon M. Fleury, ou selon le P. Pagi, l'an 625, le 27 d'Octobre. Ce sut sous son pontificat que prit naissance la nouvelle hérésie des Monothésites. On fait la surprise qui lui sut faite par les

artificatiques en garl'an 6 douze en y tion 6 d'illui & de qu'il

siège fept deux quels douc Il m

Sé

ordo 640 le 1 Sain EV.

fuccéda. de l'an

donne

ne lui

de l'an

ége de

a mort

miface

n, Roi ar l'en-

Reine

a con-

res de

ed'or,

niroir

d'or,

le Pé

le P.

Ce fut

ice la

On

r les

arrifices & les déguisémens de ces hérétiques, contre lesquels il ne sur pas assez VII.
en garde. Il mourut le 12 Octobre de Siècle.
l'an 638, après avoir tenu le Saint-Siège An de J. C. douze ans onze mois & dix-sept jours, en y comprenant celui de son Ordination & celui de sa mort. Ce Pape laisse d'illustres monumens de sa magnificence & de sa piété, dans quantité d'Eglises qu'il sit construire ou réparer.

#### LXX. SÉVERIN.

Séverin, Romain, fut confacté le 28 du mois de Mai 640, felon Pagi, ou le 29 selon M. Fleury, après que le Saint-Siège eut vaqué un an sept mois & dixfept jours. Son pontificat ne sut que de deux mois & quatre jours, pendant la quels il se sit estimer par sa vertu, sa douceur & son amour pour les pauvres. Il mourut le 1 Août de l'an 640.

#### LXXI. JEAN IV.

Jean IV, de Dalmatie, Diacre, fut ordonné Pape le 24 Décembre de l'an 640, suivant Pagi & Bianchini. Il mourut le 11 Octobre 642, après avoir tenu le Saint-Siège un an neuf mois & dix-huit jours. Dès la première année de son pour D d vi

tificat, il condamna l'hérésie des Mono-VII. thélites & l'Ecthèle ou l'Edir d'Héraelius. Siècle. Il écrivit aux Evêques d'Ecosse & d'Ir-An de J. C. lande sur la célébration de la Pâque, & pour les prémunir contre l'hérésie de Pélage.

# LXXII. THÉODORE.

642. Théodore, natif de Jérufalem, fut consacré Pape le 24 Novembre de l'an 642, felon Pagi & Bianchini, Le P. Mansi differe l'exaltation de ce Pape jusqu'au 8 Décembre suivant. Théodore, après avoir essayé inutilement de ramener à la foi catholique Paul, Patriar. che de Constantinople, prononça contre lui une Sentence de déposition l'an 648. Il condamna aussi Pyrrhus, qui, après avoir été convaincu d'erreur par S. Maxime, & y avoir renoncé, professa de nouveau le Monothélisme: Ce Pape se sir apporter le Calice, prit du sang précieux de J. C. & en souscrivit la Sentence. Il ne paroît pas que Théodore ait condamné dans aueun Concile, ni par aucune Sentence, le Type de Constant. Il mourut saintement le 13 Mai de l'an 649, après six ans cinq mois & dix-neuf jours de pontificat. Théodore est le premier Pa rain Po que, ter Il est per Evêque de Vict l'appell

Mari donné. Diman tant fit approuv bien loi comme grand hérélies ment co thèse d tant. I berté & feur de l'Eglise vaissear à Confl tes d'in

calomn

Cherso

mier Pape qu'on ait qualifié de Souverain Pontife. Ce fut un Concile d'Afiique, tenu en 646, qui lui déféra ce titre. Si è c i n. Il est peut-être aussi le dernier Pape qu'un An de 1. c. Evêque ait appellé frère. On a une Lettre de Victor de Carthage à ce Pape, où il l'appelle ainsi.

#### LXXIIL S. MARTIN.

Mono-

relius.

d'Ir-

e, &

, fur e l'an

e P.

Pape

odo-

e ra-

triar.

ontre

648.

près

Ma-

a de e se

pré-

en-

e ait

par

ant.

l'an

euf

re-

Martin, de Todi en Toscane, fut ordonné Pape le 5 Juillet, qui étoit un Dimanche, l'an 649. L'Empereur Conftant fit tous ses efforts pour lui faire approuver fon Type; mais ce faint Pape, bien loin de l'approuver, assembla dès le commencement de son pontificat un grand Concile, dans lequel toutes les hérélies furent condamnées, spécialement celles des Monothélites, avec l'Ecthèse d'Héraclius & le Type de Constant. Le zèle pour la foi coûta la liberté & la vie même , à ce digne successeur de S. Pierre. Il fut tiré par force de l'Eglise, ensuite de Rome, mis dans un vaisseau l'an 653, le 19 Juin, conduit à Constantinople où il essuya toutes sortes d'indignités, la prison, les fers, les calomnies; il fut après cela exilé dans le Chersonèse, de il y reçur la couronne

6:4.

du martyre, étant mort des mauvais traitemens qu'il avoit endurés pour la défense SIFCLE. de la foi, le 16 Septembre 655, après Au de J. C. plus de deux ans de captivité & de foutfrances, & un pontificat de six ans deux mois & douze jours.

### LXXIV. S. EUGÈNE.

Eugène, Romain de naissance, & Archiprêtre, gouverna comme Vicaire-Général, l'Eglise de Rome, avec l'Archidiacre & le Primicier des Notaires, l'espace de quinze mois, depuis l'enlèvement de S. Martin. L'Empereur néanmoins aussi-tôt après cet événement, avoir donné ordre d'élire un nouveau Pape, regardant Martin comme un intrus, pour s'etre fait consacrer sans attendre, suivant l'usage, qu'il eût confirmé fon élection. Les Romains éludèrent, tant qu'ils purent, cet ordre. Enfin le 8 Septembre 654, ilsélurent Pape Eugène, dans la crainte que fatigué d'un plus long delai, l'Empereur ne mît sur le Saint-Siège un Evêque Monothélite. S. Martin confentit à cette élection, lorsqu'il l'eut apprise, quoique faite à son insu, puisqu'il prie dans une de ses Lettres pour le Pasteur de l'Eglise de Rome.

Eugène Pagi & Saint-Si quatre

nie "fi 657, fuivant plus res fervé c vigueui Archev foit de Saint-S reur Co moit da Vitalie chevêq dre la les Egl

Adé Moine fur élu Pagi; Bianch uis traidéfense après e soutus deux

E.

e, & icairel'Artaires, l'enlènéannent, uveau un inattenifirmé erent, n le 8 gène, slong Saintlartin l'ent

nsu.

ettres

ome.

Engène mourut le 1 Juin 657, suivant Pagi & Bianchini, après avoir te 11 le VII. Saint-Siège deux ans huit mois & vingt-Siècle. quatre jours.

#### LXXV. VITALIEN.

Vitalien, natif de Ségni en Campanie, fut ordonné Pape le 30 Juillet 657, & mourut le 27 Janvier 672, fuivant Pagi & Bianchini. Le trait le plus remarquable que l'Histoire ait confervé de son long pontificat, c'est la vigueur avec laquelle il résista à Marc, Archevêque de Ravenne. Ce Prélat refufoit de se soumettre à la Jurisdiction du Saint-Siège, & avoit obtenu de l'Empereur Constant un Diplôme, qui le confirmoit dans cette disposition schismatique. Vitalien excommunia, l'an 666, l'Archevêque, qui ent la témérité de lui rendre la pareille. L'usage des orgues dans les Eglises, a commencé sous ce Pape-

#### LXXVI. ADÉODAT.

Adéodat, Romain de naissance & Moine de S. Erasme au Mont-Cœlius, sur élu Pape le 22 Avril 672, suivant Pagi; le 11 du même mois, suivant Bianchini. Tous deux mettent sa mort

657.

672

au mois de Juin 676, le premier au 26e. jour, le second au 17°. VII.

SIÈCLE. LXXVII. DONUS ou DOMNUS.

An de J. C. 676.

Donus ou Domnus, Romain de naifsance, fils de Maurice, succéda le 2 Novembre, au Pape Adéodar, après quatre mois & demi de vacance. L'an 677, il obtint de Constantin Pogonat la révocation de l'Edit de Constant, qui déclaroir l'Archevêque de Ravenne exempt de la Jurisdiction du Saint-Siège. Par-là finir le schifine de Ravenne. Pagi met la mort de ce Pape au 11 Avril 678. Le P. Mansi est de son avis à cet égard; mais il prétend qu'il faut avancer de quelques mois l'élection de Donus.

#### LXXVIII. AGATHON.

Agathon, Moine, Sicilien de naifou 679. sance, succéda à Donus le 26 Juin de l'an 679, & mourut le 10 Janvier de l'an 682. (Bianchini.) Selon le P. Pagi, il fut ordonné le 27 Juin de l'an 678, & mourut le 10 Janvier de l'an 682, après avoir tenu le Saint-Siège trois ans fix mois & quatorze jours. Ce fut fous son pontificat que se tint le 6e. Concile général, l'an 680. Il obtint de l'Empereur Co ne donne se payoit par un a introdui

LX

Léon du mois ou, sele l'an 682 nuers, le Saint jours. N mois de éloge de rité, so éloquer Grecqu

Bene fa patri 684 , de onze le 7 M Chaire jours. qui for u 26°.

IUS.

e naifle 2 après L'an gonat stant,

venne Siěge. Pagi 678. gard;

quel-

N.

naifin de er de Pagi, 678,

s ans fous ncile

nche-

reur Constantin, que l'Eglise Romaine ne donneroit plus la somme d'argent qui VII. se payoit à l'Ordination de chaque Pape, Sitcle. par un abus que les Rois Goths avoient An de J. C. introduit.

#### LXXIX. S. LEON II.

Léon II, Sicilien, fut ordonné le 17 du mois d'Août, selon Pagi & Bianchini, ou, selon M. Fleury, le 19 Octobre de l'an 682, & mourut, selon les deux premiers, le 3 de Juillet 683, n'ayant tenu le Saint-Siège que dix mois & dix-sept jours. M. Fleury lui donne un an & sept mois de pontificat. Anastase fait un grand éloge de ce Pape, pour sa piété, sa charité, son amour envers les pauvres, son éloquence, son habileté dans les langues Grecque & Latine, dans le Chant, &c.

#### LXXX. BENOIT II.

Benoît II, Prêtre de l'Eglise de Rome, sa patrie, sur ordonné le 26 Juin de l'an 684, après une vacance du Saint-Siège de onze mois vingt-deux jours, & mourut le 7 Mai de l'an 685, n'ayant tenu la Chaire de S. Pierre que dix mois & douze jours. Benoît possédoit toutes les vertus qui sont les bons Papes. Un des événe-

682.

684.

vII. la Constitution que l'Empereur Constan-Siècle. tin Pogonat joignit à la constitution de An de J. c. son élection, par laquelle il permettoit de consacrer le Pape à l'avenir, aussi-tôt qu'il seroitélu.

#### LXXXI. JEAN V.

685 Jean V, Syrien de nation, fut ordonné, ou 686. selon M. Fleury, le 10 Juin 686, & mourut le septième jour d'Août de l'an 687. Ce Pape étoit savant, couragenx & très-modéré. Il avoit été Légat du Pape Agathon au sixième Concile. Le P. Pagi met l'Ordination de Jean V le 23 Juillet 685, & sa mort le premier Août 686.

# LXXXII. CONON.

Conon, originaire de Thrace, né en Sicile, vieillard vénérable par sa bonne mine, ses cheveux blancs, sa simplicité, sa candeur, succéda à Jean V. Le Clergé avoit d'abord voulu élire l'Archidiacre Pierre, & l'armée étoit pour un Prêtre, nommé Théodore. Comme ni les uns ni les autres n'étoient disposés à céder, les Evêques & le Clergé choisirent une tierce personne, savoir, le Prê-

le peup contacre l'an 686 bre de Siège q il fut to Rome i lui fa m infidèle

tre Con

L

Sergiche, né après i point de chidiac chiprêt. Décemfoumit cre le fut dép Archid 692, voyé à in Truit crire,

ne dais

irrité d

tre Conon, qui fue d'abord reconnu par at, fut le people & ensuite par l'armée. Il fut onftanconfacré, selon Pagi, le 21 Octobre de Si à ci E. ion de lan 686, & mourut le 21 de Septem- An de J. C. nettoit bi de l'an 687, n'ayant tenu le Saintusi-tôt Siège qu'onze me indant lesquels il fut toujours malane. S. Kilien vint à Rome sous son pontificat, & reçut de lui sa missie pour prêcher l'Evangile aux onné, infidèles.

#### LXXXIII. SERGIUS.

6, &

agenx

at du

e. Le

Vle

emier

né en

onne

cité,

ergé

idia-

r ma

e ni

sés à

oisi-

Prê-

Sergius, Prêtre, riginaire d'Antioche, né à Palerme en Sicile, fut élu Pape après une double élection, qui n'eut point d'effet, l'une en saveur de l'Archidiacre Pascal, l'autre en faveur de l'Archiprêtre Théodore. Il fut ordonné le 15 Décembre 687. Le Prêtre Théodore se soumit de bon gré à Sergius; l'Archidiacre le fit aussi, mais malgré lui, & fut déposé quelque tems après de son Archidiaconat pour crime de magie. L'an 692, l'Empereur Justinien II ayant envoyé à Sergius les canons du Concile in Trullo, ce Pape, loin de les souscrire, comme l'Empereur le souhaitoit, ne daigna pas même les lire. Justinien irrité de ce mépris, envoya, l'an 694,

687.





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER THE SECOND STATE OF THE SECOND SECOND



Zacharie Protospathaire à Rome, pour arrêter Sergius, & l'emmener à Consestit et et entinople. Les soldats prirent la désense la de J. c. du Pape, dont Zacharie sut obligé d'implorer la protection pour se mettre à l'abri de leur sureur. L'an 698, Sergius eut le bonheur d'éteindre le schisme des Evêques d'Istrie, qui duroit depuis cent cinquante ans. Ce Pape ayant tenn le Saint-Siège treize ans huit mois & sept jours, mourut le 8 Septembre 701. (Bianchini.)
C'est lui qui ordonna qu'on chantât à la Messe Agnus Dei, pendant qu'on rompt les Hosties.



T) E

DE

5

Mar l'H le Sièg à Con étoit e donius Patrian à l'En

Bollan mais lencore

Consta être ar

Geo

pour Conféfense

d'iml'abri

eut le Evê-

scintours,

chini.) it à la

ompt

# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES D'ANTIOCHE.

SEPTIEME SIECLE.

LXII. MACÉDONIUS.

VII. Siècle.

M ACÉDONIUS fut nommé l'an 640, An de J. Ca par l'Empereur Héraclius pour remplir le Siège d'Antioche. Il fir fa résidence à Constantinople, attendu que la Syrie étoit entre les mains des Arabes. Macédonius étoit Monothélite, comme le Patriarche Sergius, qui l'avoit proposé à l'Empereur, & ensuite ordonné. Les Bollandistes mettent sa mort en 650; mais le P. le Quien prouve qu'il vivoit encore du tems de Pierre, Patriarche de Constantinople. Ainsi sa mort ne peut être arrivée plutôt qu'en 655.

LXIII. GEORGE I.

George ou Jarith, fut élu & confacré au plu

VII. donitantinople pour succéder à Macédonius dans le Siège d'Antioche. Il étoit Siècle Monothélite, comme son prédécesseur. An de J. C. L'année de sa mort est incertaine.

#### LXIV. MACAIRE.

Macaire fut élu & consacré Patriarche d'Antioche à Constantinople après la mort de George. Son attachement opiniâtre au Monothélisme, le sit déposer le 7 Mars 68 1, dans la huitième session du sixième Concile génêral, auquel il assista. L'Empereur Constantin Pogonat le sit conduire ensuite à Rome, où il mourut.

#### LXV. THÉOPHANE.

Concile général pour successeur du Patriarche Macaire, & ordonné sur le champ. Il assista aux trois dernières sessions de cette assemblée, dont il souscrivit les actes. Théophane mourut vers le commencement de 685.

#### LXVI. ALEXANDRE II.

Alexandre, suivant les Bollandistes, fut le successeur du Patriarche Théophane. Les mêmes Critiques pensent qu'il

mourut i même q chius.

L

Georg après la il assista il souscr mettent mourut l'an 686. C'est apparemment le même qui est appellé Thomas par Eutychius.

VII. Siècle,

#### LXVII. GEORGE II.

An de J. C.

George monta sur le Siège d'Antioche après la mort d'Alexandre. L'an 692, il assista au Concile, dit in Trullo, dont il souscrivit les actes. Les Bollandistes mettent sa mort en 702.



iarche rès la it opiépofer ession uel il gonat

où il

Macé-

Il étoit

esseur.

ième

1 Pa11 le
15 fef16cri1cri-

II. Ites, phaqu'il

# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES D'ALEXANDRIE.

#### SEPTIÈME SIÈCLE.

, VII. Siècie.

XLII. THÉODORE SCRIBON, Catholique.

An de J. C. 607.

Théodore Scribon succéda à saint Euloge. La Chronique d'Alexandrie nous apprend qu'il sut mis à mort l'an 609 par ses ennemis, c'est-à-dire, vraisemblablement par les hérétiques.

#### XLIII. S. JEAN L'AUMÔNIER.

Jean, que sa grande charité à fait surnommer l'Aumônier, sut placé sur le Siège d'Alexandrie après la mort de Théodore Schon. Il étoit natif d'Amathunte en Chypre, sils d'Epiphane, Gouverneur de l'Isle, & avoit été marié. Devenu veuf sans ensans, il se donna tout entier

> aux soin des pauvres. On l'élut Patriarche malgré lui. Sa charité redoubla dans ce

poste ér prefqu' tans de Chofro cherche Prélat I pourvut ne se b rels; il pour le ques, p sein de fon peu Clergé. parés de l'Isle de Novemb

> Le Quie XLIV

drie dan missoir On ne o son histo Vie de S marquée

> X L Cyrus Tome

poste

IE HES

LE. BON,

à saint rie nous an 609 raifem-

NIER.

fait furrle Siè-Théoathunte verneur Devenu t entier riarche dans ce poste

poste éminent : elle produisit des effets = presqu'incroyables. L'an 613, les habitans de Palestine, obligés de fuir devant Siècle. Chofroès, maître de leur pays, vinrent An de J. C. chercher une retraite en Egypte. Le saint Prélat les reçut comme ses duailles, & pourvut à tous leurs besoins. Son zèle ne se borna point à ces secours temporels; il fut égal, & plus grand encore pour le falut des ames. Plusieurs hérétiques, par ses soins, rentrèrent dans le sein de l'Eglise. Il instruisst assidûment son peuple, il extirpa la simonie de son Clergé. L'an 616, les Perses s'étant emparés de l'Egypte, Jean se refugia dans l'Isle de Chypre, où il mourut le 11 Novembre de la même année. (Pagi.) Le Quien met sa mort en 620.

GEORGE, Catholique. XLIV.

George monta sur le Siége d'Alexandrie dans un tems où cette Eglise gémissoit sous la domination des Perses. On ne connoît point d'autres traits de son histoire, sinon qu'il est Auteur d'une Vie de S. Jean Chrysostôme. Sa mort est marquée à l'an 630 de J. C.

XLV. CYRUS, Melquite.

Cyrus, Evêque de Pharis en Colchide, Tome II.

616.

fut nommé par l'Empereur Héraclius pour remplir le Siège d'Alexandrie, Siècie, après la mort du Patriarche George. Ce An de J. C. choix fut l'effet des infinuations d'Anaftase, Patriarche Jacobite d'Antioche. Cyrus avoit été entraîné dans le Monothélisme par Sergius, Patriarche de Constantinople. L'an 633, vers le mois de Juin, il tient un Concile, où il entreprend de réunir les Catholiques & les ennemis du Concile de Chalcédoine, à la faveur de cette doctrine. Les Jacobites se moquent de cette fausse réunion, les bons Catholiques en gémissent. Le Moine Sophrône la combat de vive voix & par écrit. L'an 640, Cyrus est cité à la Cour impériale, comme coupable d'avoir livré l'Egypte aux Sarrasins. Il se purge de cette accusation, & néanmoins il est mis à la torture. L'an 641, il est renvoyé à son Eglise, où il meure l'an 643. (Pagi, le Quien.)

#### XLVI. PIERRE, Melquite.

Pierre succède à Cyrus, & adopte son erreur. Il est compris dans les anathèmes que le Pape Martin lança l'an 649 au Concile de Latran, contre les chess du Monothélisme. L'an 653, voyant les

Jacobi d'Alex tection Siège gypte Melqu ans.

Ben au Pat après l de l'E dépend 3 Janu

de Be pour li jours interest vement

XL

XLIX

Jean drite, après I mandé (l'an d éraclius

andrie,

rge. Ce

d'Anafntioche.

Mono-

le Conf-

mois de

l entre-

es & les

oine, à

es Jaco-

éunion,

ent. Le

vive voix

est cité

coupable

asins. Il

& néan-

an 641,

il meure

lquite.

lopte for

rathêmes

649 au

chefs du

oyant les

Jacobites maîtres de toutes les Eglises d'Alexandrie & d'Egypte, sous la pro- VII. tection des Sarrasins, il abandonne son Siècle. Siège, & se retire à Constantinople. L'E- An de J. C. gypte, depuis lui, fut sans Patriarche-Melquite l'espace de soixante-quatorze ans.

Benjamin, Jacobite, qui avoit succédé au Patriarche Jean, l'an 625, resta seul, après la retraite de Pierre, en possession de l'Eglise d'Alexandrie & de toutes ses dépendances, jusqu'à sa mort arrivée le 3 Janvier 661.

#### XLVIII. AGATHON, Jacobite.

L'an 661, Agathon, Prêtre & disciple de Benjamin, fut élu par les Jacobites pour lui succéder. Les Gaianistes, toujours séparés des Théodosiens, lui donmèrent beaucoup d'exercice par leurs mouvemens. Il mourut le 16 Octobre 677.

#### XLIX. JEAN III, dit SEMNUDÉE, Jacobite.

Jean Semnudée, Prêtre & Archimandrite, fut mis sur le Siège d'Alexandrie après la mort d'Agathon, qui l'avoit demandé pour fon successeur. De son tems, (l'an 680,) se tint le sixième Concile

Ee ij

yII. général. Pierre, Vicaire-Général du Patriarchat d'Alexandrie pour les Melqui-Siècle tes, se rendit à cette assemblée, dont il An de J. c. souscrivit toutes les définitions. Les Melquites d'Alexandrie renoncèrent dès-lors au Monothélisme, dont ils avoient été imbus par le Patriarché Cyrus. Jean mourut le 27 Novembre 686.

#### L. ISAAC, Jacobite.

fon successeur, fut placé sur le Siège d'Alexandrie par ordre d'Abdalaziz, Gouverneur d'Egypte, à l'exclusion du Diacre George, que le peuple avoit élu. Peu de tems après, accusé devant ce Gouverneur d'avoir écrit aux Rois d'Ethiopie & de Nubie pour les réconcilier, il fut sur le point d'être condamné comme traitre à l'Etat. Il mourut l'an 688 ou 89.

#### LI. SIMON, Jacobite.

Simon, né en Syrie, & Moine du Monastère où Sévère étoit inhumé, sur nommé par le Gouverneur Abdalaziz pour remplir le Siège d'Alexandrie. Telle sur l'issue des débats qui s'élevèrent sur le successeur du Patriarche Isaac. Simon

on y tra voyoient time, & termina J. C. 76

LII.

Alexatrie, fut of Simon. métans fi tificat, pauvreté calices d'après ave fon Egli patriarch les Agno Il moure 726.

du Palelquidont il s Mellès-lors ent été Jean

se pour siège laziz, ion du bit élu. ant ce is d'E-cilier, é com-n 688

ne du é, fut lalaziz Telle ent fur Simon ques Melquites & quelques Gaïanistes. VII.
On y traita de certains Chrétiens qui ren-Siècle.
voyoient leurs femmes sans cause légi-An de J. C.
time, & en épousoient d'autres. Simon
termina ses jours le 18 Juillet de l'an de
J. C. 700.

#### LII. ALEXANDRE, Jacobite.

Alexandre, Moine du Mont de Nitrie, sut élu pour remplacer le Patriarche Simon. Les persécutions que les Mahométans sirent aux Chrétiens sous son pontisseat, le réduissent à un tel excès de pauvreté, qu'il sut obligé de se servir de calices de verre pour les SS. Mystères, après avoir vendu toute l'argenterie de son Eglise. Dans le cours de ses visites patriarchales, il réunit à sa communion les Agnoëtes & plusieurs des Gaïanistes. Il mourut le 4 Janvier de l'an de J. C. 726.

No.

E e iij

## CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES DE JÉRUSALEM.

#### SEPTIÈME SIÈCLE. LV. ISAAC.

VII.

Siècle. An de J. C. 601.

pour remplir le Siègn de Jérusalem. Aussitôt après son élection, il envoya, suivant la coutume, sa Lettre synodique au Pape S. Grégoire le Grand. La réponse de ce Pontise rend témoignage à la pureté de la soi d'Isac. Elle nous apprend aussi que la simonie étoit commune en Orient, & qu'il règnoit des dissensions dans l'Eglise de Jérusalem. S. Grégoire exhorte Isac à donner ses soins pour remédier à ces abus. Ce Patriarche tint le Siège huit ans, & mourut l'an 609.

#### LVI. ZACHARIE.

609.

Zacharie, Prêtre & Garde des Vases sacrés de l'Eglise de Constantinople, sut élu pour succéder au Patriarche Isaac.

L'an'614
pris d'aff
la mi-Ju
emmené
multitud
Eglife l'
ceffeur d
Héracliu
Croix q
Zacharie
replace :
charie n
Orecque

Model de S. T pendant de Jérus Son patr met fa r en 634. mémoir

LV

Soph élevé fi Modest bats qu' L'ani614, Chofroès, Roi de Perfe, ayant più d'assaut la Ville de Jérusalem, vers VII. la mi-Juin, le Patriarche Zacharie sut Siècle. emmené captif en Perse avec une grande an de J. C. multitude de sidèles. Il est renvoyé à son Eglise l'an 628, par Siroès, sils & successeur de Chosroès. L'année suivante, Héraclius reporte à Jérusalem la vraie Croix que Siroès lui avoit rendue, & Zacharie l'ayant reçue de ses mains, la replace au lieu qui lui étoit destiné. Zacharie meurt l'an 631 ou 632. L'Eglise Grecque fait mémoire de luile 21 Février.

#### LVII. MODESTE.

ES

fut élu

Aussiuivant

1 Pape

de ce

eté de

ffi que

nt, &

Eglife

Ifaac

à ces

e huit

Vafes

le, fut

Ifaac.

Modeste, Prêtre & Abbé du Monastère de S. Théodose, qui avoit gouverné, pendant l'absence de Zacharie, l'Eglise de Jérusalem, est élu pour lui succéder. Son patriarchat sut très-court. Le P. Pagi met sa mort en 633, & le P. Papebrok en 634. L'Eglise Grecque honore sa mémoire le 16 Décembre.

#### LVIII. S. SOPHRONE.

Sophrône, Moine de Palestine, sur élevé sur le Siège de Jérusalem après Modeste. Sa vertu, sa science & les combats qu'il avoit soutenus contre les héré-E e iv VII.

= tiques, lui avoient mérité cette place. Des l'an 614, il avoit été employé avec SIECLE Jean Mosch, Auteur du Pré Spirituel, An de J. e. par Saint Jean l'Aumônier, Patriarche d'Alexandrie, pour ramener à l'unité de l'Eglise les Acéphales, & il y avoit réussi. L'an 633, il fit ses efforts, mais inutilement, auprès du Patriarche Cyrus, pour l'empêcher de publier sa doctrine sur l'unité de volonté & d'opération en J. C. Devenu Parriarche de Jérusalem, il assembla sans délai un Concile, où il foudroya cette hérésie. Aussi-tôt après il envoya ses Lettres synodiques au Pape Honorius, & à Sergius, Patriarche de Conftantinople, qu'il croyoit encore Catholique. Les trouvant peu favorables l'un & l'autre à ses vues, il députe à Rome Etienne, Evéque de Dore, avec un long écrit, où il explique savamment le dogme des deux volontés en J. C. L'an 638, les Musulmans ayant formé le Siège de Jérusalem, Sophrône traite de la capitulation avec le Général, & reçoit ensuite le Calife Omar, qui étoit venu d'Arabie pour prendre possession de la place. On ignore l'année de la mort de ce Patriarche, dont Théophane dit qu'il emporta d'illustres trophées sur Sergius & Pyr-

rhus. B 638. L reculent Quoi qu jour auc l'Eglise

A. pendant

> Aprè le Siège 705. C fiction o lem, & dont on actes du qu'alors Sièges é

> > I. ÉT

Sergi thélite, vacant p par l'au clius, f Eglise, Pape T le foin l'Eglise place.
yé avec
rituel,
riarche
nité de
réuffi.
nutilepour
ne fur
n J. C.
n, il
il fousil enpe Ho-

il fousil enbe Ho-Conf-Cathoes l'un Rome n long e dog-1638, ege de

e dog-1638, ge de apitunfuite trabie . On triarporta Pyrrhus. Baronius prétend qu'il mourut en 638. Le P. Papebrok & le P. le Quien VII. reculent cet événement jusqu'en 644. Siècle. Quoi qu'il en soit, il mourut le 11 Mars, An de J. C. jour auquel sa mémoire est célébrée dans l'Eglise Latine & l'Eglise Grecque.

#### ADMINISTRATEURS pendant la vacance du Siège de Jérusalem.

Après la mort du Patriarche Sophrône, le Siège de Jérusalem vaqua jusqu'à l'an 705. Car il faut regarder comme une fiction cet Anastase, Evêque de Jérusalem, & ce Pierre, Evêque d'Alexandrie, dont on voit les souscriptions au bas des actes du Concile in Trullo. Il est certain qu'alors, c'est-à-dire en 692, ces deux Sièges étoient vacans.

#### I. ÉTIENNE, Evêque de Dore.

Sergius, Evêque de Joppé & Monothélite, voyant le Siège de Jérusalem vacant par la mort de Sophrône, s'ingéra par l'autorité de l'Empereur, soit Héraclius, soit Constant, de gouverner cette Eglise, & y sit plusieurs Ordinations. Le Pape Théodore en étant instruit, consia le soin, & proprement le Vicariat de l'Eglise de Jérusalem à Etienne, Evêque

Ee v

VII. de Dore, qui se trouvoit pour la seconde VII. sois à Rome. Etienne usa de son pouvoir Siècle, avec sagesse, & sit rentrer les rébelles An de J. C. dans le devoir. L'an 649, il se démit de ce Vicariat au Concile de Latran, entre les mains du Pape Martin.

II. JEAN, Evêque de Philadelphie.

A Etienne, le Pape Martin substitua, l'an 649, Jean, Evêque de Philadelphie, pour l'administration de l'Eglise de Jérusalem. On ignore combien de tems il exerça cet emploi.

#### III. THÉODORE, Prêtre.

Après Jean de Philadelphie, le Prêtre Théodore fut chargé de l'administration de l'Eglise de Jérusalem. L'an 680, il envoya George, Prêtre & Moine, au sixième Concile général, pour y tenir sa place. On ne peut dire combien de tems il gouverna depuis cette Eglise, ni s'il eut un successeur jusqu'en 705. C'est le dernier administrateur connu de l'Eglise de Jérusalem.

ŵ.

DES

DE

SE

fuccéde Mars de fur les i niface l titre d' le Quie

Sergitantino
Pâques
Thoma
l'Empe
Evêque
noître u
J. C.,

conde ouvoir ébelles mit de entre

phie.

itiua, lphie, de Jéems il

être.

Prêtre ration 80, il e, au tenir de fe, ni . C'est

e l'E-

## CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES

DE CONSTANTINOPLE.

#### SEPTIEME SIECLE.

XXXV. THOMAS I.

VII. Siècle.

Thomas fut élu le 23 Janvier 607 pour An de 3, C. fuccéder à Cyriaque. Il mourut le 20 Mars de l'an 610 L'Empereur Phocas, fur les instances redoublées du Pape Boniface III, l'avoit obligé de quitter le titre d'Œcuménique. (Pagi, Bolland, le Quien.)

#### XXXVI. SERGIUS.

Sergius, Diacre de l'Eglise de Constantinople, sut élu le 18 Avril, veille de Pâques, pour succéder au Patriarche Thomas. L'an 626, consulté au nom de l'Empereur Héraclius par Cyrus, alors Evêque de Phasis, si l'on devoir reconnoître une seule, ou deux opérations en J. C., il se déclare pour le premier sen-

GEO.

VII. SIÈCLE.

timent, & par-là donne naissance à l'hérésie du Monothélisme. L'an 634, il écrit au Pape Honorius, pour l'engager à autoriser le silence sur les deux opérations An de J. C. en J. C., & il y réussit. L'an 638, il détermina l'Empereur Héraclius à publier son Echèse, qui imposoit la même loi. Il tint un Concile peu de tems après, pour la faire confirmer, & mourut au mois de Décembre de la même année.

#### XXXVII. PYRRHUS.

Pyrrhus, Prêtre & Moine de Conftantinople, succède à Sergius l'an 639. La même année, il confirme dans un Concile l'Ecthèse d'Hérachius. L'an 641, accusé d'avoir contribué à la mort de Constantin, fils & successeur d'Héraclius, il est obligé de prendre la fuite.

#### XXXVIII. PAUL II.

641.

Paul II, Prêtre de l'Eglise de Constantinople, devient au mois d'Octobre le successeur de Pyrrhus. L'an 646, il écrit au Pape Théodore, qu'il suit le sentiment d'Honorius & de Sergius sur l'unité de volonté & d'opération en J. C. L'an 648, il substitue sous le nom de l'Empereur Constant, à l'Ecthèse d'Héraclius, un

autre Ec fense de opératio le 26 De

Pyrrh nople, 1 mois de S. Maxi rendit à erreur. I venne l'a ordre de rétracter venu à ( fon Sièg encore p mois de Murator

Pierre tinople, Dans la s'éloigne volontés une hyp nières v

fense de parler, ni d'une, ni de deux VII. opérations en J. C. L'an 654, il meurt Siècle.

An de J. C.

#### PYRRHUS de retour.

l'hé-

écrit

à au-

tions

l dé-

blier

e loi.

pour

mois

onf-

639.

s un

641,

t de

ltan-

re le

écrit

nent té de

548,

reur

un

Pyrrhus, après avoir quitté Constantinople, se retira en Afrique, où il eut au
mois de Juillet 645 une conférence avec
S. Maxime, touchant la foi. De-là il se
rendit à Rome l'an 646, & y abjura son
erreur. Mais l'an 648, l'Exarque de Ravenne l'ayant attiré auprès de lui, sur un
ordre de l'Empereur, le contraignit de
rétracter ce qu'il avoit fait à Rome. Revenu à Constantinople, il remonta sur
son Siège après la mort de Paul, le tint
encore près de cinq mois, & mourut au
mois de Mai ou de Juin 655. (Pagi,
Muratori.)

#### XXXIX. PIERRE.

Pierre, Prêtre de l'Eglise de Constantinople, succéda au Patriarche Pyrrhus. Dans la vue de paroître Catholique, sans s'éloigner des hérétiques, il imagina trois volontés en J. C., deux naturelles, & une hypostatique. Il eut part aux dernières violences qui furent exercées con-

VII. Pierre tint le Siège, suivant Théophane Siècle. & Zonare, environ douze ans, & mou-An de J. G.

#### XL. THOMAS II.

tantinople, fut élu pour succéder au Patriarche Pierre. Il occupa le Siège environ trois ans, suivant Théophane, & mourut l'an 669.

#### XLI. JEAN V.

Jean, Prêtre de l'Eglise de Constantinople, succède à Thomas. Théophane lui donne six ans d'épiscopat; ce qui nous détermine à placer sa mort en 675.

#### XLII. CONSTANTIN I.

Constantin, Diacre de l'Eglise de Constantinople, sur le successeur du Patriarche Jean V. Nicéphore lui donne deux ans & trois mois d'épiscopat. Il mourut vers la fin de l'an 677.

#### XLIII. THEODORE I.

Théodore, Prêtre de l'Eglise de Constantinople, succéda l'an 678 à Constantine Les Papes ayant rejetté les Lettres

fynodique peu orth voyer. I fut dépo

 $\mathbf{X}$ 

Georgiantinop la fin de Concile phane & fix ans d mencés. 683. (F

> Théod de Conf

pace d'e fa mort adopta (*Le Qu* 

Paul fixième Théodo cile Qu aftafe. phane mou-

Confau Paenvie, &

onstanphane u nous

fe de du Padonne oat. Il

I. Confonstan-Lettres fynodiques de ses prédécesseurs, comme peu orthodoxes, il se dispensa d'en en-VII. voyer. L'année même de son élection il SIÈCLE. su déposé, on ne sait pour quel sujet. An de J. C.

#### XLIV. GEORGE I.

George, Prêtre de l'Eglise de Constantinople, sut substitué à Théodore sur la sin de l'an 678. Il assista au sixième Concile général tenu l'an 680. Théophane & Nicéphore Calliste lui donnent six ans d'épiscopat, mais seulement commencés. Il mourut par conséquent l'an 683. (Pagi, le Quien.)

#### THÉODORE rétabli.

Théodore remonta l'an 683 sur le Siège de Constantinople, qu'il tint encore l'espace d'environ trois ans. Le P. Pagi met sa mort en 686. Il paroît que Théodore adopta la doctrine du sixième Concile. (Le Quien.)

#### XLV. PAUL III.

Paul, laic, & l'un des Secrétaires du sixième Concile, remplaça le Patriarche Théodore. L'an 692, il présida au Concile Quinisexte, dit in Trullo, dont il 678.

683.

686.

664. SIÈCLES CARÉTIENS.

VII. à l'an 692. (Pagi, le Quien.)

SIECLE. XLVI. CALLINIQUE.

An de J. C. 692.

Callinique, Prêtre de l'Eglise de Constantinople, sut substitué au Patriarche Paul. L'an 705, dans l'automne, l'Empereur Justimen II, après lui avoir fait crever les yeux, pour s'être attaché au parti du tyran Léonce, le relégua à Rome, où il mourut. L'Eglise Grecque sait mémoire de lui au 23 Août.

ROIS

Fin du second Volume,

4 5.

pporte

JE.

Confiarche l'Emoir fair ché au gua à ecque

## ONNS. , p. 664.

SE

ROIS :

## SYNCHRONISME

SEPTIÈME SIÈC

#### EMPEREURS D'ORIENT.

HOCAS, néà Chalcédoine, est couperd l'Empire & la vie en 610.

HERACLIUS, fils d'Héraclius Goucouronné Empereur le 5 Octobre 610, sine, & se met à sa place. meurt d'hydropisie le 11 Février 641, après un regne de trente ans quatre son usurpation. mois & fix jours.

auquel il ne survit que cent trois jours. l'an 632.

HERACLEONAS, fils d'Héraclius & pire Tibère, fils d'Héraclius, & Conf-deviennent une portion de l'Empire Musulman. tant, fils d'Héraclius-Constantin. Peu de tems après, le Sénat l'envoie en exil, oil il meurt.

Constantin & de Grégoria; né en 630; Mahomet l'an 632 : il meurt l'an 634, à l'âge discrétion de l'assassin de son frère. cléonas; lui succéde en 641. Il est tué OMAR, beau-père de Mahomet, remplace par la Diète des Lombards en 662. Il

fils de constant; fait Auguste en 654; est trois jours après. reconnu Empereur avec ses deux frères Tibère & Héraclius : meurt en 685.

JUSTINIEN II, fils de Constantin- de 82 ans. Pogonat & d'Anastasie; né l'an 670; est l'an 685 : ilest exilé par Léonce en 695. affassiné en 661.

LEONCE est déclaré Empereur auflilui-même le même fort en 698.

ABSIMARE TIBERE est fait Empe- à Médine, où il s'étoit retiré. reur l'an 698. Il est chassé sur la fin de 705 par Justinien II.

#### ROIS DES PERSES.

SIROÈS ne reste que dix mois sur le Trône ronné Empereur le 23 Novembre 602; après la chûte de Chofroès son père, & meurt au commencement de l'an 629.

ADESER succède à Siroès son père, agé de verneur d'Afrique, né vers l'an 575, est sept ans. Au bout de six mois, Sarbazas l'assaf-

SARBAZAS est tué dans le second mois de

TOURANDOKHT, fille de Chofroès II, HERACLIUS-CONSTANTIN, né le est élue au défaut d'héritiers mâles : elle meurt proclamé Roi des Lombards l'an 636. mort s 3 Mai 612, d'Héraclius & d'Eudoxie, empoisonnée au bout de seize mois. Cinq Prinest affocié à l'Empire en 613; couronné ces se succédent après elle, & ne sont que seul Empereur après la mort de son père, paroître sur le Trône; ce qui conduit jusqu'à succède en 652. Il meurt en 653.

ISDEGERDE III est proclamé Roi en 632, de Martine, né l'an 626; succède à son vaincu & détrôné par les Sarrasins en 637 sous 661. frère aîné, sous la conduite de sa mère, le Calife Aboubekre, est tué en 652; ce qui en 641. Il oft contraint d'affocier à l'Em- met fin à la Monarc. des Perses, dont les Etats deux fils d'Aribert, Princes Catholi-

#### CALIFES SUCCESSEURS DE MAHOMET.

ABOUBECRE, premier Calife, succède à

en 668, à Syracuse, où il s'étoit retire, Aboubecre sur le Trône l'an 634. Il est poi-CONSTANTIN III, dit Pogonat, gnardé par un esclave Persan l'an 644, & meurt

OTHMAN est élu l'an 644 pour succéder Il meurt en 686. au Galife Omar. Il est assassiné en 656, à l'âge

fait Auguste en 681; succède à son père proclamé Calife par le peuple en 656. Il est 700.

tôt après l'exil de Justinien. Il subit céder à son père Ali l'an 661. Il abdique solemnellement six mois après. Il meurt en 669 701, par Ragimbert, fils du Roi Go-

· MOAVIAS I est reconnu Calife l'an 661. après l'abdication d'Hasan. Il meurt à Damas

YESID I, fils de Moavias, lui succéde l'an 680. Il meurt l'an 683.

MOAVIAS II fuccéde à fon père Yésid l'an 683. Il abdique au bout de six semaines : sa nort suit de près son abdication.

MERVANI est placé sur le Trône en 684 il meurt l'année fuivante.

ABDOLMALEK, fils aîné de Mervan, lui luccéde. Il meurt à Damas l'an 705.

#### ROIS DES LOMBARDS EN ITALIE.

ADALOALD, fils d'Agilulphe, né l'an 602, est associé par son père au 602: il Trône l'an 604; lui succède en 615, sous la tutèle de sa mère. Il est empossonné voyé e en 626.

ARIOALD, gendre d'Agilulphe, Le I s'empare du Trône l'an 623, sur Ada-Lémig loald son beau-frère. Il meurt l'an 636. pourpr

ROTHARIS, Duc de Brescia, est couror

RODOALD, fils de Rotharis, lui thère

ARIBERT, Bavarois de nation, est est rap substitué à Rodoald en 653. Il meurt en

PERTHARIT & GODEBERT, tous il est : ques, partagent ses États après sa mort. pour Godebert ayant été affassiné par Gri-il met moald qui avoit appellé à fon secours Pertharit, prend la fuite à cette nou-der à velle, laissant sa femme & son fils à la avant

GRIMOALD se fait proclamer Roi liopa

PERTHARIT remonte fur le Trône à Ray trois mois après la mort de Grimoald.

CUNIBERT, fils de Pertharit, après pellé avoir été neuf ans le Collègue de son ALI, cousin & gendre de Mahomet, est père, lui succède en 686. Il meurt l'an

LIUTPERT, encore enfant, succède HASAN est élu d'une seule voix pour suc- l'an 700 à Cunibert son père. Il est dépouillé après huit mois de règne, l'an debert, & Duc de Turin.

EXA

SMA Le P

est mas

PL/

Le

CA

Ĺе Grég

## DES SOUVERAINS.

ÈME SIÈCLE.

## OMBARDS

s d'Agilulphe, né cède en 615, sous

dre d'Agilulphe, ombards l'an 636. mort fur la route. gé de 47 ans. eurt en 653.

GODEBERT, tous il est rappellé en 649. affassiné par Gri-il meurt en 652. mme & son fils à la avant l'an 666. in de son frère. ombards en 662. Il

emonte sur le Trône à Ravenne l'an 687. mort de Grimoald.

s de Pertharit, après pellé l'an 702. le Collègue de son n 686. Il meurt l'an

core enfant, succède t son père. Il est démois de règne, l'an ert, fils du Roi Go-Turin.

#### EXARQUES DE RAVENNE.

SMARAGDE remplace Callinique en par fon père au 602 : il est rappellé en 611.

Le Patrice JEAN LEMIGIUS est en-Le Patrice JEAN LEMIGIUS est en-Correction for pour relever Smaragde. Il VITTERIC, meurtrier de Liuva, se 613; meurt en 628. Il est emposionné voyé en 611 pour relever Smaragde. Il

Le Patrice ÉLEUTHÈRE succède à affassiné l'an 610. an 625, fur Ada- Lémigius l'an 616. Ayant usurpé la Il meurt l'an 636. pourpre en 619, comme il alloit le faire 610: il meurt l'an 612. ce de Brescia, est couronner à Rome, son armée le met à

Le Patrice ISAAC succède à Eleude Rotharis, lui thère en 619. Il meurt l'an 638.

PLATON remplace Isaac en 638 : il ques mois à son père. rois de nation, est est rappellé en 648 au plus tard.

en 653. Il meurten Le Patrice THÉODORE CALLIO-

Princes Catholi- Le Patrice OLYMPIUS est donné Etats après sa mort, pour successeur à Calliopas en 649:

CALLIOPAS est renvoyé pour succéfuite à cette nou-der à Olympius en 652. Il est destitué sur le Trône sur la fin de l'an 631. Il

Le Patrice GRÉGOIRE remplace Calfait proclamer Roi liopas. Son Exarcat étoit fini en 678.

Le Patrice THÉODORE II remplace 640. Grégoire l'an 678 au plus tard. Il meurt

à Théodore en 687. Il meurt ou est rap-

#### ROIS DES GOTHS EN ESPAGNE.

à fon père en 601. Il est mis à mort en de Soissons en 584, par la mort de Chil-

est massacré dans une sédition en 616. fait élire Roi par la nation en 603 : il est

612 : il meurt l'an 620.

PAS prend la place de Platon en 648 : Les Visigoths jugeant par-là que ce Pepin d'Héristel s'étant emparé de toute Prince vouloit rendre la Royauté héré- l'autorité, règne sur l'Empire François Le Patrice OLYMPIUS est donné ditaire, se révoltent l'an 631, & l'obli-sans avoir le nom de Roi. gent de descendre du Trône après dix ans de règne.

SISENAND, chef des conjurés, monte meurt en 636.

CHINTILA est élu pour succéder à Sifenand en 636. Il meurt à Tolède l'an

TULCA, fils de Chintila, est élu Roi avant la mort de son pére. L'an 642, il Le Patrice JEAN PLATYN succède est détrôné par Chine asvinde, qui laisse la vie à ce jeune Prince, & lui fait couper les cheveux.

CHINDASVINDE, fils du Roi Suintila, après avoir détrôné Tulca, se fait élire Roi l'an 642. Il affocie au Trône fon fils Recesvinde l'an 649, & lui abandonne toute l'autorité. Il meurt l'an 653.

RECESVINDE, Collègue du Roi Chindasvinde son père, dès l'an 649, commence à régner seul en 653 : meurt en 67**2.** 

WAMBA, I'un des principaux Seigneurs de la Nation des Visigoths, est élu Roi le même jour de la mort de Recesvinde. Il abdique en 680, & meurt

ERVIGE, fils d'Ardabaste, Grec d'origine, est élu Roi en 680; il meurt en 687.

EGICA, défigné Roi par Ervige, est confirmé par toute la Nation en 687. Il meurt en 701.

#### ROIS DE FRANCE.

LIUVAII, fils de Récarede, succède CLOTAIRE II, qui étoit devenu Ros péric I; réunit toute la Monarchie en

DAGOBERT I & CARIBERT, fils de Clotaire II, partagent entre eux le GONDEMAR succéde à Vittéric l'an Royaume en 628. Caribert meurt en 631 : Dagobert, qui lui survit, règne SISEBUT est éluRoi des Visigothsen seul jusqu'en 638.

L'autorité des Maires du Palais ab-RÉCARÈDE II, fils de Sisebut, lui sorbe la puissance royale sous les Rois succède en 620. Il ne survit que quel-Sigebert II, Clovis II, Childéric II, Clotaire III, Dagobert II, Thierry III SUINTILA est élu Roi en 621. Il af-qui règne seul, de même que Clovis socie au Trône son fils Ricimer en 625. III, dont la mort tombe à l'an 695.

DE

Conte

CIN

ART. I. E Nations

quième f ART. II. E losophiq & les N

ART. III. Empires

ART. IV. Leur gés ployés p ART.V. He

Leur na

ART. VI. F les tales

ART. VII. ques &

Chronolog

Synchroni

## TABLE

#### DES ARTICLES.

Contenus dans ce second Volume.

#### CINQUIÈME SIÈCLE.

| RY. IV. Albin on rais Charity, No. 78                                                                                   | A     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ART. I. ETAT politique de l'Empire &                                                                                    | des   |
| Nations barbares pendant le cours du c                                                                                  | in-   |
|                                                                                                                         |       |
| quième siècle,                                                                                                          | .4:   |
| ART. II. Etat au Polytheijme G aes Settes p                                                                             | 7766- |
| quième siècle, ART. II. État du Polythéisme & des Sestes p los los phiques : leur influence sur les Scient & les Mœurs, | ices  |
|                                                                                                                         |       |
| ART. III. Etat du Christianisme dans les d                                                                              | eux   |
| Empires & chez les Barbares,                                                                                            | 16    |
| ART. IV. Hérésies qui s'élevèrent dans l'Ori                                                                            | ent.  |
| Leur génération ; leurs effets : moyens                                                                                 | em-   |
| ployés pour les détruire,                                                                                               | 32    |
| ART.V. Hérésies qui s'élevèrent dans l'Occid                                                                            | ent.  |
| Leur naissance, leurs progrès & leur fin,                                                                               | 70    |
| ART. VI. Personnages illustres dans l'Eglise                                                                            | par   |
| les talens & la fainteté,                                                                                               | 95    |
| ART. VII. Mœurs générales. Discipline. Pro                                                                              | ati-  |
|                                                                                                                         | 144   |
|                                                                                                                         | 157   |
|                                                                                                                         | 187   |
|                                                                                                                         | 198   |
| des Pattiatenes d'Alexandria                                                                                            | -     |
|                                                                                                                         | 208   |
| des Patriarches de Jérusalem,                                                                                           |       |
| des Patriarches de Constantino                                                                                          |       |
| The code section and the performance of the                                                                             | 220   |
| Synchronisme des Souverains,                                                                                            | 228   |

### SIXIEME SIECLE.

AR

Ar

AF AF

| ART.I. Tableau politique de l'Orient & de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l'Oc-  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| cident pendant ce siècle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 229    |
| ART. II. Etat de l'esprit humain par rapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ort à  |
| la Philosophie & aux Lettres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 247    |
| ART. III. État de l'Eglise dans toutes les pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | irties |
| du Monde Chrétien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 254    |
| ART. IV. Affaire des trois Chapitres. Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ori-   |
| gine; ses suites; sa conclusion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277    |
| ART. V. Réslexions sur l'affaire des trois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Char   |
| pitres, & sur le Décret du Concile de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conf   |
| tantinople,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302    |
| ART. VI. Personnages illustres par leur sain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| An- 3711 . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324    |
| ART. VII. Auteurs ecclésiastiques , &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352    |
| ART. VIII. Mœurs générales. Usages. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      |
| pline, sharement word leave and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368    |
| Chronologie des Conciles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383    |
| des Papes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 413    |
| des Patriarches d'Antioche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 424    |
| des Patriarches d'Alexandrie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 430    |
| des Patriarches de Jérusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 437    |
| des Patriarches de Constantino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| · Level Grand S. Dilliering & Fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 441    |
| Synchronisme des Souverains,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 446    |
| The state of the s | 77     |

#### SEPTIÉME SIÉCLE.

| ART. I. I | Stat po | litique de l | Orient | & de  | l'Occi- |
|-----------|---------|--------------|--------|-------|---------|
| dent pe   | endant  | ce siècle,   |        | 13 24 | 447     |
|           |         | de l'esprit  |        | par   | rapport |
| aux So    | ciences | & aux Let    | tres , | ano.  | 470     |

| DESARTICL                                            | F.S. 667          |
|------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                      | •                 |
| ART. III. Etat du Christianisme de                   |                   |
| Régions du Monde,<br>ART. IV. Pontificat de S. Grégo | oire la Crand     |
| ARI. IV. I omigical de 3. Grego                      |                   |
| ART. V. Hérésies des Monothélite                     | 502               |
| ses progrès; sa condamnation                         | s y jon or igine, |
| ART. VI. Mahomet & sa Religio                        |                   |
|                                                      |                   |
| ART. VII. Auteurs eccléfiastiques                    | ilCara Dici       |
| ART. VIII. Mœurs générales.                          |                   |
| pline,                                               | 587               |
| Chronologie des Conciles,                            | 611               |
| des Papes,                                           | 631               |
| des Patriarches d'Ai                                 |                   |
| des Patriarches d'A                                  |                   |
| des Patriarches de J                                 |                   |
| des Patriarches de C                                 | onstantinople     |
|                                                      | 655               |
| Synchronisme des Souverains,                         | 664               |
|                                                      |                   |
| Fin de la Table                                      |                   |
|                                                      |                   |
|                                                      |                   |

E.

& de l'Oc-229 rapport à

247 les parties

Son ori-

277 trois Chale de Cons-

es. Difci-

he, 424 drie, 430

alem, 437 antinople,

E.

de l'Occi-447 ar rapport

470

441

302 er fainteté. 324

> 368 383 413

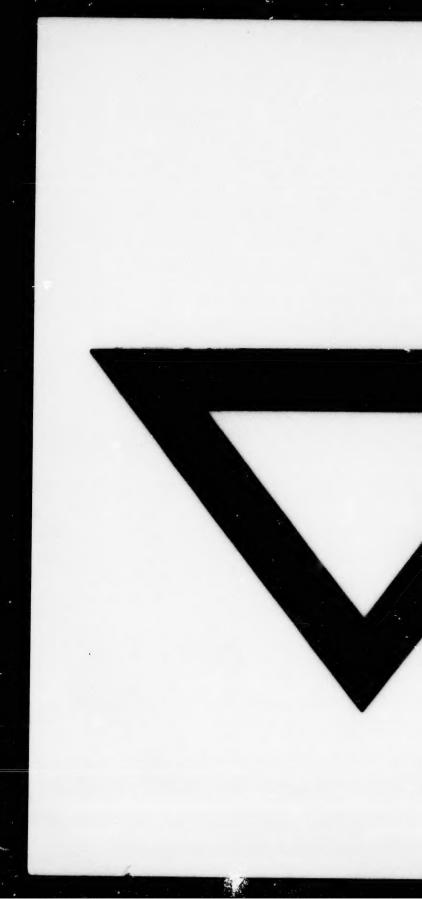